This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

# Google books

http://books.google.com





#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



Digitized by Google /



## HISTOIRE

### DES ORDRES MONASTIQUES,

### RELIGIEUX ET MILITAIRES,

ET DES CONGREGATIONS SECULIERES de l'un & de l'autre sexe, qui ont esté establies jusqu'à present;

#### CONTENANT

LEUR ORIGINE, LEUR FONDATION, leurs progrés, les évenemens les plus considerables qui y sont arrivés;

LA DECADENCE DES UNS ET LEUR SUPPRESSION; l'agrandissement des autres, par le moyen des différentes Resormes qui y ont été introduites:

LES VIES DE LEURS FON DATEURS, & de leurs Reformateurs:

AVEC DES FIGURES QUI REPRESENTENT tous les differens habillemens de ces Ordres & de ces Congregations.

### TOME QUATRIEME.

Suite de la troisiéme Partie, qui comprend toutes les différentes Congregations, & les Ordres Militaires qui ont été soumis à la Regle de S. Augustin.



A P A R I S, Chez NICOLAS Gosselin, dans la Grand'Salle du Palais, à l'Envie.

MDCCX V.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROT

### TABLE

### DES CHAPITRES

CONTENUS DANS CE QUATRIÈME VOLUME.

### SUITE DE LA TROISIÈME PARTIE,

Contenant les differentes Congregations qui suivent la Regle de saint Augustin, & les Ordres Militaires qui sont compris sous la même Regle.

| CHAPITRE I. | De S Ermites de Saint Jerôme de la Co<br>gregation du Bienheureux Pierre                                                                                                                                           |                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Снар. I I.  | Pise, avec la vie de ce saint Fondateur.  Des Ermites des Congregations des Bienhe reux Ange de Corse, & Nicolas de Fou                                                                                            | #-<br>#-        |
| Chap. III,  | que-Palene, de Pierre Malerba, du Tiro<br>de Baviere, & autres unies presenteme.<br>à celle du Bienheureux Pierre de Pise.<br>Des Ermites de saint ferôme de Fiesoli, av<br>la vie du Bienheureux Charles de Monte | <i>n1</i><br>13 |
| Char. IV.   | graneli leur Fondateur.  Des Religieux & Religieuses de l'Ordre de Sauveur, vulgairement appellez. Birgitains, avec la vie de sainte Birgitte Pris                                                                 | t-              |
| CHAP. V.    | cesse de Suede, Fondatrice de cet Ordre.<br>Des Religienses de sainte Birgitte dites de<br>Recollection, avec la vie de la V. M. Mar                                                                               | 25<br>la<br>i-  |
| CHAP. VI.   |                                                                                                                                                                                                                    | μο<br> 4        |
| CHAP. VII.  |                                                                                                                                                                                                                    | 50              |
| CHAP. VIII. | Des Religieux de l'Ordre de saint Ambroise                                                                                                                                                                         | ad              |
| CHAP. IX.   | nemus, & de saint Barnabé.  Des Religieuses de l'Ordre de saint Ambroi ad nemus, avec la vie de la Bienheureu                                                                                                      | se<br>Se        |
| Tome IV     | We Hollida ) man an an an an an an                                                                                                                                                                                 | , -             |

| - | A | 7 | T | 7 |
|---|---|---|---|---|
| Ł | A | B | L | E |

|             | Catherine Morigia leur Fondatrice.                                                     | <b>8</b> } |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CHAP. X.    | Des Religieuses de l'Ordre de saint Ambros                                             |            |
|             | & de sainte Marcelline, dites aussi A                                                  | n-         |
| _           | nonciades de Lombardie.                                                                | 62         |
| CHAP. XI.   | De l'Ordre Militaire de saint Georges da                                               | ns         |
|             | l'Autriche & la Carinthie, & de quelqu                                                 | ies        |
|             | Ordres Militaires, qui ont aussi porté le no                                           | m          |
|             |                                                                                        | 64         |
| CHAP. XII.  | Des Clercs Reguliers Theatins, avec les v                                              | ies        |
|             | de saint Gaetan de Thiene, du Pape Paul I                                              | V.         |
|             | & des Venerables Peres Boniface de Co                                                  |            |
| Carra VIII  |                                                                                        | 7t         |
| CHAP. XIII. | Des Filles Theatines de l'Immaculée Con                                                |            |
|             | ption de la sainte Vierge, dites de la Ce                                              |            |
|             | gregation, avec la vie de la Venerable Mo                                              |            |
| CHAP. XIV.  | Ursule Benincasa leur Fondatrice.                                                      |            |
| Onki, 222 V | Des Religieuses Theatines de l'Immacu                                                  |            |
|             | Conception de la sainte Vierge, dites<br>l'Ermitage.                                   |            |
| CHAP. XV.   | Des Clercs Reguliers de la Congregation                                                | 94<br>de   |
| 4-4         | faint Paul, appellés vulgairement Barn                                                 |            |
|             | bites, avec les vies des Venerables Per                                                |            |
|             | Antoine-Marie Zacharie de Cremone, B                                                   |            |
|             | thelemi Ferrari , & Jacques-Antoine Mo                                                 |            |
|             |                                                                                        | 00         |
| CHAP, XVI.  | Des Religieuses Angeliques & Guastaline                                                |            |
|             | avec la vie de Louise Torelli Comtesse                                                 |            |
|             |                                                                                        | 116        |
| CHAP. XVII. | Des Clercs Reguliers du Bon-Jesus, avec                                                | les        |
|             | vies des BB. Marguerite & Gentille de 1                                                | R4-        |
|             | venne leurs Fondatrices, & du V. P.D                                                   |            |
|             | forôme Maluselli de Mensa , aussi Fondati                                              | :ur        |
|             | & premier Religieux du même Ordre.                                                     | 123        |
| CHAP. XVIII | . Des Religieux Hospitaliers de l'Ordre de sa                                          | int        |
|             | Jean de Dieu, appellés en France les Fre                                               | zeo        |
|             | de la Charité , en Espagne de l'Hospitali<br>& en Italie Fate ben Fratelli ; avec la s | te,        |
|             |                                                                                        |            |
| CHAR VIV    |                                                                                        | 13E        |
| CHAP. AIA.  | Des Religieux Hospitaliers appellés les Fre                                            |            |
|             | de la Charité de saint Hippolyte. I                                                    | 47         |

| DE               | S CHAPITRES.                                     |
|------------------|--------------------------------------------------|
| CHAP. XX.        | De l'Origine des Ursulines, avec la vie          |
|                  | de la Bienheureuse Angele de Brene               |
| •                | leur Fondatrice. 150                             |
| CHAP. XXI.       | De l'Origine des Religieuses Ursulines,          |
|                  | avec la vie de Madame de Sainte Beu-             |
|                  | ve leur Fondatrice. 157                          |
| CHAP. XXII.      | Des Religieuses Ursulines de la Congre-          |
| •                | gation de Paris, avec la vie de la Mere          |
|                  | Cecile de Belloy, premiere Religieuse            |
|                  | Ursuline. 165                                    |
| CHAP. XXIII.     | Des Religieuses Ursulines de la Congre-          |
|                  | gation de Toulouse, avec la vie de la            |
|                  | Mere Marguerite de Vigier, dite de               |
|                  | sainte Ursule, leur Fondatrice. 172              |
| CHAP. XXIV.      | Des Religieuses Ursulines de la Congre-          |
| •                | gation de Bordeaux, avec la vie de la            |
| •                | Mere Françoise de Cazeres, dite de la            |
| 0 373737         | Croix, leur Fondatrice. 178                      |
| CHAP. XXV.       | Des Religieuses Ursulines de la Congre-          |
|                  | gation de Lyon, avec la vie de la Mere           |
|                  | Françoise de Bermond, dite de Jesus-             |
|                  | Maria, leur Fondatrice, & Institutrice           |
|                  | des premieres Ursulines congregées en            |
| CHAP. XXVI.      | France. 189                                      |
| CHAP. AAVI.      | Des Religieuses Ursulines de la Congre-          |
| ,                | gation de Dijon, avec lo vie de la Mere          |
| • •              | Françoise de Xaintonge leur Fondatri-<br>ce. 191 |
| CHAP. XXVII.     | ce.<br>Des Religieuses Ursulines de la Congre-   |
| CHAP. 2422 1 223 | gation de Tulles, avec la vie de la Mere         |
|                  | Antoinette-Micolon, dite. Colombe du             |
|                  | Saint Esprit, leur Fondatrice. 197               |
| CHAP. XXVIII.    | Des Religieuses Ursulines de la Congre-          |
| Chimital         | gation d'Arles, avec la vie de la Mere           |
|                  | Jeanne de Rampale, dite de Jesus, leur           |
| / ·              | Fondatrice. 203                                  |
| CHAP. XXIX.      | Des Religieuses Orsulines dites de la Pre-       |
|                  | sentation, avec la vie de la Mere Lu-            |
| •                | crece de Gastineau leur Fondatrice. 207          |
| CHAP. XXX.       | Des Ursulines du Comté de Bourgogne,             |
|                  | วี iii                                           |

|               | TABLE                                      |
|---------------|--------------------------------------------|
|               | avec la vie de la Mere Anne de Xain-       |
| •             | tonge leur Fondatrice. 212                 |
| CHAP. XXXI.   | Des Ursulines vivant sans clôture à sain-  |
|               | tes Rusine & Seconde à Rome. 216           |
| CHAP. XXXII.  | Des Ursulines de Parme & de Foligny.219    |
| CHAP. XXXIII. | De la Congregation des Clercs Reguliers de |
|               | saint Mayeul, appellés communément         |
|               | Somasques, avec la vie du Venerable        |
|               | Pere Emilien leur Fondateur. 223           |
| CHAP. XXXIV.  | Des Prêtres de la Doctrine Chrêtienne en   |
|               | France, avec la vie du Venerable Pere      |
|               | Cesar de Bus leur Fondateur. 232           |
| CHAP. XXXV.   | De la Congregation des Peres de la Doctri- |
|               | ne Chrêtienne en Italie. 246               |
| CHAP. XXXVI.  | De la Congregation des Clercs Reguliers    |
|               | de la Mere de Dieu de Lucques, avec la     |
|               | vie du Venerable Pere Jean Leonardi        |
|               | leur Fondateur. 252                        |
| CHAP. XXXVII. |                                            |
|               | m s , a pellés aussi du Bien-mourir, avec  |
|               | la vie du Venerable Pere Camille de        |
|               | Lellis leur Fondateur. 263                 |
| Chap. XXXVIII | . Des Clercs Reguliers Mineurs, avec les   |
|               | vies des VV. PP. Augustin Adorno,          |
|               | François & Augustin Caracciolo leurs       |
| O 3737777     | Fondateurs. 274                            |
| CHAP. XXXIX.  | De la Congregation des Clercs Reguliers,   |
|               | Pauvres de la Mere de Dieu, des Ecoles     |
| -             | pieuses, avec la vie du Venerable Pere     |
| O 371         | Foseph Calasanz, leur Fondateur. 281       |
| CHAP. XL.     | Des Ermites de Nôtre Dame de Gonzagues,    |
|               | & des Ermites de Saint Jean-Baptiste       |
| O 3/11:       | de la Penisence. 291                       |
| CHAP. XLI.    | Des Religieuses Augustines du Monastere de |
|               | fainte Catherine des Cordiers, & de        |
|               | celuy des quatre saints Couronnés à        |
| CHAP. XLII.   | Rome. 294                                  |
| CHAP. ALII.   | Des Religienses Annonciades dites les Ce-  |
| •             | lestes, avec la vie de la Mere Vittoire    |
| •             | Fornari leur Fondatrice. 297               |

|               | DES CHAPITRES.                                  |
|---------------|-------------------------------------------------|
| CHAP. XLIII.  | Des Religieuses de l'Ordre de la Vistation a    |
|               | Nôtre-Dame, avec la vie de saint Fran           |
|               | çois de Sales Evêque & Prince de Gene           |
|               | ves, leur Instituteur.                          |
| CHAP. XLIV.   | Continuation de l'Histoire de l'Ordre de l      |
|               | Visitation de Nôtre-Dame, avec la vie d         |
| •             | la Mere Jeanne-Françoise Fremiot Fonda          |
|               | trice & premiere Religieuse de cet Ordre        |
|               | 31'                                             |
| CHAP. XLV.    | Des Religieuses Filles de la Presentation d     |
|               | Nôtre-Dame en France & dans la Valseli          |
|               | ne, avec la vie de M. Nicolas Sanguis           |
|               | Evêque de Senlis, Fondateur de celles de        |
| •             | France. 324                                     |
| CHAP. XLVI.   | Des Religieuses Philippines, & des Filles de    |
|               | Sept Douleurs de la sainte Vierge, à Rome       |
|               | 34                                              |
| CHAP. XLVII.  | Des Religieuses de l'Ordre de Nôtre-Dame        |
|               | du Refuge, avec la vie de la Venerable          |
|               | Mere Marie Elizabeth de la Croix leu            |
|               | · Fondatrice. 344                               |
| CHAP. XLVIII. | Des Religieuses Hospitalieres de la Charité de  |
|               | Nôtre Dame, avec la vie de la Venerable         |
| •             | Mere Françoise de la Croix leur Fondatri        |
|               | ce. 361                                         |
| CHAP. XLIX.   | Des Religieuses Hospitalieres de Loches &       |
|               | autres du même Institut. 373                    |
| CHAP. L.      | Des Religieuses de l'Ordre du Verbe Incarné     |
|               | avec la vie de la Venerable Mere Jeanne-        |
|               | Marie Chezard de Matel leur Fondatrice          |
|               | 376                                             |
| CHAP. LI.     | Des Religieuses de Nôtre-Dame de Missirie       |
|               | corde, avec les vies du Venerable Pere An-      |
|               | toine Yvan leur Fondateur, & de la Ve-          |
|               | nerable Mere Mirie-Madelaine de la Tri-         |
|               | nité, aussi Fondatrice & premiere Reli-         |
|               | gieuse de ces Ordre.                            |
| CHAP. LII.    | Des Religieuses de l'Ordre de Nôtre-Dame de     |
|               | Charité. 399                                    |
| CHAP. LIII.   | Des Religieules Holpitalieres de S. Foleph. 409 |

| TABI         | E DES CHAPITRES.                                                                                                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHAP. LIV.   | Des Filles Seculières Hospitalieres de la So-<br>cieté de saint foseph, pour le gouverne-<br>ment des Filles Orphelines : comme aussi |
|              | des Religieuses de la même Societé, dites<br>les Filles de la Trinité creée. 411                                                      |
| CHAP. LV.    | Des Religieuses de l'Adoration perpetuelle du<br>très-saint Sacrement à Marseille. 421                                                |
| CHAP. LVI.   | Des Dames Religieuses de la Rosale Maison<br>de saint Louis à S. Cir près de Versailles.                                              |
| CHAP. LVII.  | Des Chevaliers de l'Ordre de la Glorieuse<br>Vierge Marie , appellés aussi les Freres<br>Joseux. 456                                  |
| CHAP. LVIII. | De l'Ordre Militaire de saint Jean & de saint<br>Thomas, 458                                                                          |
| CHAP. LIX.   | Des Ordres Militaires de l'Hermine & de<br>l'Epi en Bretagne. 460                                                                     |

HISTOIRE



Religieux Ermite de S. Jerome de la Congregation du B. Pierre de Pise, en habit ordinaire.



## HIS TOIR E

### ORDRES RELIGIEUX.

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE,

CONTENANT

Les diferentes Congregations qui suivent la Regle de Saint Augustin. & les Ordres Militaires qui sont compris sous la même Regle.

#### CHAPITRE PREMIER.

Des Ermites de S. ferôme de la Congregation du Bienheureux Pierre de Pise, avec la vie de ce S. Fondateur.



E S Religieux dont nous allons parler ont été appellés dans le commencement, Les pauvres Freres pour l'amour de fesus-Christ, ensuite, Les pauvres Ermites de saint ferôme; & ce n'a été qu'après la mort du Bienheureux Pierre de Piseleur Fondateur, que l'on

donnéson nom aux Religieux de sa Congregation, pour les distinguer des autres qui prennent aussi le titre d'Ermites de saint Jerôme. Ce saint Fondateur naquit à Pise le 16. Février de l'an 1355, dans le tems que son pere Pierre Gamba-Tome IV. 2 HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX, Congrega-corti avoit la souveraine autorité à Pise à Lucques, & sa

Plerre par se la rine de l'ille permanente; car se parens a aiant été obligés de cder à la fortune qui leur étoit contraire, se retirerent de Pise y aïant été contraints par la violence de leurs ennemis, & enmenerent avec eux le petit Pierre qui n'avoit encore que très mois, Dieu l'accoûtumant de bonne heure à la Croix & au soussirances.

Il fut élevé dans tous les exercices de la Nolesse. Il s'en aquitoit à la satisfaction de ses parens; mais enmême tems il pratiquoit ceux qui conviennent à un veritabe Chrétien, & ne resista point aux mouvemens interieurs qu lui dictoit le saint Esprit, & qui lui faisoient concevoir du deoût & du mépris pour les vanités de la terre. Comme un naire prêt à. mettre à la voile, il n'attendoit qu'un vent favonble pour fortir du tumulte & de l'embarras du monde, & pur abandonner sa patrie & ses parens. Dieu ne l'appella point à la solitude dès l'enfance, comme saint Jean-Baptiste, ni au commencement de l'adolescence, comme saint Paul le jere des · Solitaires; mais il attendit qu'il fût dans un âge meur & avancé. Ce fut la mort de sa mere qui le détermina à lire un dernier adieu au monde : à l'âge de vingt-cinq ans il renonça aux grandes esperances qu'il pouvoit avoir , pout suivre Jesus Christ : & dans le tems que son pere avoit plus de pouvoir dans Pise où il étoit retourné pour reprendre le gouvernement de la Republique, il le quitta & se revêtit d'un habit pauvre & méprisable pour aller chercher quelque solitude où il pût, înconnu aux hommes, y mener une vie austere & penitente.

C'est ainsi qu'un Religieux de la Congregation du bienheureux Pierre de Pise décrit les premieres années de la vie de ce saint Fondateur, dans l'histoire qu'il en a donnée en 1695 mais le Pere Papebroch ne prétend pas qu'il se donna satôt à la pieté, il dit au contraire, que l'an 1377 avec le secours de son frere asné André Gambacorti, il enleva par force, sa sœur, la bienheureuse Claire, d'un Monastere où elle s'étoit retirée pour y servir Dieu; & qu'après l'avoir retenue dans une espece de prison pendant cinq mois, ce sut peut-



Religieux Ermite de Saint Jerome de la Congregation du B. Pierre de Pise.

Suite de la troisieme Partie, Chap. I. être la perseverance de cette sainte fille, qui le toucha vive- Congressment, & lui fit concevoir le dessein de se donner aussi à Dieu. PIERRE DE

Quoiqueil en soit, ce fut vers l'an 1375, ou 1377, que s'é-Piss. tant revêtu d'un habit de Penitent, & aïant abandonné sa patrie, Dieu le conduisst dans l'Ombrie où il trouva sur les confins de Cessana, une montagne nommée Monte bello, belle à la verité, tant pour sonagreable situation qui fait découvrir une grande étendue de pais & toute la mer Adriatique, que pour un vallon qu'on y trouve environné d'une multitude de Chesnes & de Sapins qui forment une charmante solitude. Ce fut ce lieu que nôtre Bienheureux choisit pour sa demeure. Il étoit obligé de descendre tous les jours de cette montagne pour aller dans les villages circonvoisins demander l'aumône pour sa subsistance : non seulement on lui donnoit du pain, mais encore de l'argent, de forte qu'il amassa une somme assez considerable pour bâtir dans sa solitude une Eglise qui fut achevée l'an 1380. & dediée en l'honneur dela sainte Trinité, & joignant cette Eglise, il sit faire des bâtimens pour contenir plusieurs Ermites, prevoïant bien qu'il devoit être Fondateur d'une nouvelle Congregation. En effet, peu de tems après il eut douze Compagnons, que l'on pretend avoir été autant de voleurs, qui étoient venus dans la folitude dans le dessein de lui prendre tout ce qu'il avoit & pour le maltraiter: mais il sçut les gagner à Jesus-Christ par ses discours & par ses remontrances, & ils suivirent si bien l'exemple de leur Maître, & profiterent de ses instructions avec tant de fruit; que quelques-uns ont eu le don des miracles, & ont été honorés comme Bienheureux après leur mort, tels que les bienheureux Pierre Gualcerano & Barthelemy Malerba de Cesene qui étoient de ce nombre.

Nôtre saint Fondateur qui avoit un grand mépris de luimême, & qui, pour éviter tout ce qui pouvoit lui donner quelque vaine gloire, & le faire ressouvenir de la grandeur de la famille, avoit voulu être appellé seulement Pierre de Pile, & non pas Gambacorti, ne voulut pas aussi que sa Congregation portât son nom; mais il donna à ses Ermites celui de faint Jerôme, qu'il prit pour Patron & Protecteur; parce que ce Saint aïant visité tous les saints Ermites & Anachorettes de la Syrie, de l'Egypte & de la Thebaïde, avoit pratiqué l'austerité des uns, le silence des autres, avoit appris de ceux-

4 HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

Conerga-ci à être doux & humble, de ceux-là à être patient & chaster.

PISE.

REPLE DE & comme Pierre tendoit au plus haut degré de la persection; il le choisit pour son maître & son guide, & sur tout il imita tellement son humilité & sa pauvreté; que se consiant en la seule providence, il ne possedoit rien & ne souhaitsoit rien, & merita par ce moïen que souvent, lorsque les charités des Fidelles manquoient, des Anges lui apportassent ce qui étoir necessaire pour faire vivre sa Communauté, qui devint dans la suite fort nombreuse. Il suïvit pareillement les honneurs, & en avoit un si grand mepris, que ce sut ce qui lui sit choisir saint Jerôme pour Patron, dont il voulut que ses Ermites portassent le nom, asin qu'ils ne prissent pas le sien; mais ce qu'il a voulu empêcher pendant sa vie est arrivé après sa mort, puisque sa Congregation n'est connuë que sous le nom du B. Pierre de Pise.

Après avoir ainsi donné commencement à sa Congregation, le Demon lui livra un furieux combat. Il avoit deja été vaincu par ce saint homme, lorsqu'il lui avoit representé les honneurs, les biens & les richesses qu'il avoit quittés, & lorsqu'il l'avoit sollicité d'abandonner sa solitude pour les reprendre. Il sit un nouvel effort en sollicitant derechef nôtre saint Ermite d'aller vanger la mort de son pere & de deux de ses freres, qui furent assassinés le 11. Octobre 1393, par Jacques Appiani Secretaire de son pere : mais il fut inébranlable contre cette nouvelle secousse, il se contenta de prier Dieu & d'adorer les ordres de sa providence, & pour braver le Demon, il affligea son corps par de rudes penitences & de grandes austezités. Il mit en usage les haires, les cilices, les disciplines, il redoubla ses jeunes & ses veilles, & lorsqu'il étoit accablé de sommeil, il se jettoit sur un peu de paille, le plus souvent sur la terre nuë. Outre quatre Carêmes qu'il observoir dans l'année, sçavoir depuis le jour des Cendres jusques à Pâques, depuis le Lundi des Rogations jusques à la fête de la Pentecôte, depuis le premier jour d'Aoust jusques à l'Assomption de la sainte Vierge, & depuis le premier Novembre jusques à Noël. Il jeunoit tous les Lundis, Mercredis & Vendredis de l'année, & il observa toûjours cette pratique jusques à la mort. C'étoit aussi une partie des observances qu'il ordonna à ses Ermises ausquels il prescrivit encore de prendre la discipline tous les jours pendant le Carême, & gendant le reste de l'année



Ancien habillement des Religieux Ermites de s. Jerome de la Congregation du B. Pierre de Pise.

Suite de la troisieme Partie, Chap. I. seulement les Lundis, Mercredis & Vendredis, afin (di-Congregafoit-il) d'imiter Jesus-Christ qui avoit été flagellé pour leurs PIERRE DE pechés. Il défendit par les Constitutions de recevoir ceux qui Pisz. se presenteroient pour prendre l'habit, s'ils avoient moins de dix-huit ans & plus de cinquante, de peur qu'ils ne fussen pas en état de supporter les austerités & les rigueurs de la penitence qui sont prescrites par ces Constitutions. Ils se levoient à minuit pour reciter Matines, après lesquelles ils restoient deux heures au Chœur pour faire Oraison l'esté, & l'hyver ils y emploioient trois heures. Ils faisoient encore une heure d'oraison pendant l'esté, & deux heures pendant l'hyver après Complies. C'étoit la regle generale pour tous ses Ermites; mais l'on pouvoit dire, que le bienheureux Fondateur étoit continuellement en oraison, car il y emploïoit tres-souvent le tems qui restoit depuis les deux ou trois heures d'oraison commune d'après Matines jusques au jour, & une bonne partie de la journée. Leur nourriture ordinaire étoit un peu de pain avec des fruits ou des herbes cuites en petite quantité, à la volonté du Superieur. Ils devoient reconnoître tous les jours leurs fautes dans le Refectoire avant que de se mettre à table. & accomplir fidellement les penitences qui leur étoient enjointes. Si au milieu du repas quelqu'un commettoit quelque faute, il devoit se lever pour s'en accuser, & devoit demeurer toûjours debout jusques à ce qu'on lui eût fait signe de s'asseoir. Quant à la pauvreté, elle étoit exactement obser-

Une vie si austere leur attira l'estime des personnes vertueuses; mais les libertins s'en scandaliserent. Ils repandirent de
faux bruits contre la reputation de ces saints Ermites, & publierent que ce qu'ils faisoient n'étoit que pour abuser de la
simplicité du peuple : que c'étoient des cups couverts de
peaux d'agneaux : qu'ils faisoient à l'exterieur profession d'étre austeres & de mepriser les honneurs & les richesses; mais
que ce n'étoit que des ruses & des stratagemes dont ils se servoient pour s'attirer de l'estime & de la gloire. Ces Libertins
croïant que de sigrandes austerités étoient au dessis des fordes humaines, accuserent aussi ces saints Ermites de sortileges
attribuant à l'art magique cette grace surnaturelle de Dieuqui les sostenoit & leur donnoit la force & le courage pour

vée : tout étoit en commun, & le Superieur avoit soin de dis-

tribuer à un chacun ce qu'il avoit besoin.

Digitized by Google

CONGRE- supporter ce genre de vie qu'ils avoient embrassé pour sa gloiDUBLPSER- re. Sur ces faux raports les Inquisiteurs sirent des informaRE DE PI- tions. Les Ermites surent contraints de sortir de tems en tems
de leur solitude : c'est pourquoi le bienheureux Pierre de
Pise, pour faire cesser cette persecution, eut recours au Pape
Martin V. qui persuadé de la sainteté de ce saint Fondateur
& de la vie exemplaire de ses Disciples, leur accorda une
Bulle le 21. Juin 1421. qui les exemtoit de la Jurisdiction des
Inquisiteurs, declarant nulles les Sentences d'excommunication qui pouvoient avoir été données, & toutes les procedures qui pouvoient avoir été faites contre eux. De cette maniere la persecution cessa, ce Saint & ses Disciples furent en plus
grande estime, & on leur offrit des établissemens en plusieurs

endroits.

Ils avoient déja des Couvens à Venise, à Pesaro, à Talachio, Fano, Trevise, Crispano, & Padouë: mais l'an 1422. ils furent receus à Urbin,& firent un nouvel établissement à Venise. Comme le lieu qu'ils avoient déja dans cette ville étoit trop petit pour contenir le grand nombre d'Ermites qui y demeuroient, Luce Contarini femme du noble Henry Delphino, accorda au bienheureux Pierre de Pise & à ses Compagnons l'Hôpital de saint Job qu'elle avoit fait bâtir, ce qui se fit du consentement d'Henry Delphino, qui se rendit luimême Disciple du bienheureux Pierre de Pise, à qui cer établissement servit de nouveau motif pour exercer sa charité. fervant les malades, & leur donnant tous les secours spirituels & corporels dont ils avoient besoin. On lui donna en 1424, l'Eglise de saint Marc de Barocio. L'an 1425, il alla à Rome où il fit amitié avec le bienheureux Nicolas de Fourque-Palene, qui étoit Chef d'une Congregation d'Ermites. qui fut unie à la sienne, comme nous dirons dans la suite. aussi-bien que celle du Frere Ange de Corse, qui donna à nôtre saint Fondateur quatre ou cinq Couvens qu'il avoit. Enfin ce saint Fondateur aïant été appellé à Venise pour les affaires de sa Congregation, y mourut âgé de 80. ans le premier Juin de l'an 1435.

Le Pere Pierre Bonnacioli General de cet Ordre, dans un petit livre intitulé *Pisana Eremus*, &c. imprimé à Venise en 1692. & qui contient les vies en abregé des principaux Saints de cette Congregation, parlant du bienheureux Pierre de

Suite de la troisieme Partie, Chap. I. Pise, dit qu'il fut enterré dans le même Hôpital de saint Job, Consulqui fut depuis cedé à des Religieuses de l'Ordre de faint Au- DUB. PIER. gustin. Cela semble contraire à ce que dit le Pere Papebroch, RE DE PIque le bienheureux Pierre de Pise étant retourné de Rome à Venise, abandonna ce lieu, les ameliorations qu'il y avoit faites allant été estimées afin que le prix lui fût rendu pour l'emploïer aux bâtimens qu'il faisoit faire au premier Couvent qu'il avoit eu à Venise dans la paroisse de saint Raphaël, lequel Couvent s'appelle aujourd'hui saint Sebastien. Peutêtre aussi, que quoique les Ermites de saint Jerôme aïent eu des raisons pour abandonner cet Hôpital, nôtre saint Fondateur ne laissoit pas d'y aller pour y continuer ses services chasitables envers les malades, & qu'étant tombé lui même malade, il voulut y mourir & y être enterré; parce que les Religieux de cette Congregation n'avoient pas encore d'Eglise ouverte à Venise en 1435. s'il est vrai, comme le dit l'anonyme qui a écrit la vie de ce Bienheureux en 1695, que ce fut le Pape Calixte III. qui leur accorda la permission d'en avoir une publique, sur l'appel qu'ils avoient interjetté à ce Pontise d'une Sentence rendue par saint Laurent Justinien, pour lors Patriarche de Venise, qui leur défendoir d'en avoir. Cer-Autheur s'est néanmoins trompé en citant cette Sentence de faint Laurent Justinien de l'an 1414, puisqu'il ne fut Evêque de Venise que l'an 1433. & premier Patriarche de la même: ville que l'an 1451, mais il se peut faire que ce fut sur la fin de Fannée 1454, qu'il donna cette Sentence, puisqu'il mourut le: 7. Janvier 1455. ces Religieux ont pû avoir appellé de sa Sentence, non pas à Calixte III. mais au Pape Nicolas V. qui vivoit au commencement de la même année 1455. & comme il moururaussi au mois de Mars, & qu'au mois d'Avril de la: même année Calixte III. lui succeda, rien n'empêche de croire que ce fut ce Pape qui leur accorda cette permission d'avoir une Eglife publique, que Nicolas V. auquel ils avoient appellé d'abord de la Sentence de saint Laurent Justinien, n'avoir pû leur accorder, aïant été prevenu par la mort...

Le Pere Papebroch dit, qu'il peut avoir été enterré dans le Monastere de ces Religieuses l'aïant ainsi desiré, ou peutêtre par ordre du Senat, & qu'il y en a aussi qui pretendent qu'il est enterré dans l'Eglise de saint Marc; mais qu'il croir qu'on y fit plûtôt la ceremonie de ses obseques. Ce qui est

Histoire des Ordres Religieux,

CONCRE. certain, c'est que les Religieux de son Ordre n'ont pû jusques GATION DU B PIER. à present découvrir l'endroit où il a été enterré, soit à saint RE DE PI- Marc, soit dans ce Monastere des Religieuses de l'Ordre de saint Augustin qui demeurent dans cet ancien Hôpital de saint Job, & quelques diligences que le Cardinal Delci, qui étoit Nonce du Pape auprès de la Republique de Venise en 1656. y apportât pour le découvrir, elles furent inutiles. Comme plusieurs Papes, principalement Pie V. & Clement VIII. ont donné à ce Fondateur le titre de Bienheureux, les Religieux de son Ordre poursuivirent auprès du Pape Alexandre VIII. la permission d'en faire l'Office ou d'en celebrer la Messe dans tout l'Ordre. Le Pape souscrivit la Commission pour sa Beatification & sa Canonization, & nomma pour Ponent, le Cardinal Casanate Protecteur de cet Ordre; mais comme les affaires vont sort lentement en Cour de Rome,

ils n'ont pû encore obtenir ce qu'ils souhaittoient.

Après la mort du bienheureux Pierre de Pise, le bienheureux Barthelemy Malerba de Cesene fut le premier General qui prit le gouvernement de sa Congregation, comme il paroît par une Bulle d'Eugene IV. du 22. Février 1437. il avoit été du nombre des douze premiers Disciples de ce saint Fondateur, & pendant près de quinze ans qu'il fut General, il tit plusieurs établissemens, dont les principaux furent ceux de Vicenze & de Mantouë. De son tems la Congregation des Ermites du bienheureux Nicolas deFourque-Palene fut unie à celle du bienheureux Pierre de Pise, & outre les privileges qu'il obtine du Pape Eugene IV. pour cet Ordre, ils eurent permission de pouvoir prendre les ordres sacrés, & de tenir tous les ans le Chapitre general. Nicolas V. ordonna l'an 1453. qu'il se tiendroità l'avenir tous les trois ans, & leur permit d'y élire un General, des Provinciaux & quatre Deffiniteurs. L'an 1476. Sixte IV. confirma ce qui avoit été ordonné par Eugene IV. & Nicolas V. touchant la tenuë des Chapitres generaux; mais comme par les Constitutions de l'Ordre on élit premierement un Vicaire general, entre les mains duquel le General & les Prieurs se demettent de leurs offices, & qu'ensuite tout le Chapitre élit quatre Peres qui doivent faire seuls tous les Prieurs, & que ces Prieurs nouvellement élus par ces quatre deputés du Chapitre, doivent élire ensuite le General, Sixte IV. approuva cette maniere d'élection, ordonnant

Suite de la troisieme Partie, Chap. I. donnant seulement que le Chapitre éliroit six deputez pour Congraélire les Prieurs; mais ce nombre n'a pas toûjours été fixe, car QUE. PIERpar un autre Bref d'Alexandre VI. du quatorze Avril 1496. RE DE PIil est permis au Chapitre d'en élire six, quatre, ou cling, com- si.

me il le jugera à propos. L'an 1444. sous le Generalat du même Barthelemy de Cesene on y dressa les premieres Constitutions de l'Ordre qui furent imprimées à Venise en Latin & en Italien l'an 1488. & on commença déja à y retrancher quelque chose des grandes austerités que le bienheureux Pierre de Pise avoit prescrites. Elles furent corrigées & mises en meilleure forme l'an 1540. par le Pere Bernard de Verone, qui étoit pour lors General, & reçuës dans le Chapitre general qui se tint à Rimini l'an 1549. après que tous ceux qui formoient cette Congregation eurent protesté qu'ils ne pretendoient pas qu'elles les obligeassent à aucun peché mortel, ni qu'on les pût contraindre à faire des vœux solemnels. Dans le Chapitre general de l'an 1629. on approuva de nouvelles Constitutions qui furent reçuës dans celui de l'an 1638. & derechef publiées dans le Chapitre general de l'an 1641. elles furent imprimées en Latin à Pesaro, & on fit encore quelques declarations & quelques éclaircissemens sur ces Constitutions dans le Chapitre de l'an 1644, ce sont ces dernieres Constitutions qui sont presentement observées dans cet Ordre, où entre autres choses on a retranché l'abstinence perpetuelle.

Ces Religieux ne faisoient que des vœux simples, & pouvoient disposer de leurs biens jusques en l'an 1568, que le Pape Pie V. par un Bref du quinze Novembre de la même année, leur ordonna de faire des vœux solemnels. En vertu de ce Bref le Cardinal Louis Corneli qui étoit Protecteur de cet Ordre, se transporta au Couvent de saint Onuphre à Rome, qui appartient à cet Ordre, & y reçut la profession des Religieux qui y étoient, ce qui se fit aussi dans les autres Couvens, laquelle Profession ils firent selon la Regle de saint Augustin que le Pape leur donna aussi. Le même Pie V. confirma leur Congregation, & leur accorda l'an 1567, tous les privileges des Ordres Mandians. Il confirma derechef leurs privileges l'an 1571. & leur accorda Indulgence pleniere en forme de Jubilé le quatriéme Dimanche de Carême, laquelle Indulgence le Pape Gregoire XIII, étendit l'an 1583, pour toutes

Tome IV.

to Histoire des Ordres Religieux,

CONGRE- les personnes qui visiteroient leurs Eglises ce jour-là, aïant GATION aussi consirmé par un autre Bref de l'an 1581. tous les privileRE DE PI- ges qui leur avoient été accordés par ses Predecesseurs. Mais Paul V. leur ôta celui que leur avoit accordé Martin V. qui les exemtoit de la Jurisdiction des Inquisiteurs, Paul V. aïant voulu qu'ils y sussent soûmis. Innocent X. ne leur sut pas savorable, car il leur défendit l'an 1650. de recevoir des Novices, & d'admettre à la profession ceux qui étoient déja reçus, ce qui dura jusqu'en l'an 1659. que le Pape Alexandre VII. à la priere du Cardinal Fagnani Protecteur de l'Ordre, leur permit de recevoir des Novices & de les admettre à la profession.

Le Pape Alexandre VII. aïant supprimé l'an 1656. l'Ordre des Chanoines Reguliers du saint Esprit à Venise, qui étoit reduit à n'avoir qu'un seul Monastere, & celui des Croissés ou Porte-Croix, qui de vingt-cinq Maisons n'en avoient plus que quatre; les Ermites de saint Jerôme de la Congregation du bienheureux Pierre de Pise apprehenderent pour leur Ordre: c'est pourquoi afin de faire connostre que, quoiqu'ils n'eussent que deux Provinces, ils avoient neanmoins plus de quarante Maisons, & que l'observance reguliere y étoit exa-& ement observée, le Pere Eusebe Jordan de Vicenze Religieux de cet Ordre, Docteur en l'Université de Padouë, & Consulteur du saint Office dans la même ville, sit une espece de Chronologie de ce même Ordre sous le nom de Spicilege historique, & c. laquelle fut imprimée à Venise en 1656, qui est l'année où finit cette Chronologie. Le Pere Papebroch croit que ce fut la raison pour laquelle cet Ordre ne fut pas seulement compris dans la Bulle de Clement IX. de l'an 1668, qui supprimoit les Congregations des Chanoines seculiers de saint Georges In Alga à Venise, des Jesuates de saint Jerôme, & des Ermites de saint Jerôme de Fiesoly; mais qu'il a été encore augmenté dans la suite, & qu'il a reçu de nouvelles graces & de nouveaux privileges; comme il paroît par un autre Spicilege corrigé & augmentéen 1692, par le Pere Pierre Bonnacioli General de cet Ordre, que le Pere Papebroch n'a pas voulu joindre à celui du Pere Eusebe Jordan, qu'ila inseré dans le troisième Tome du mois de Juin de la continua. tion des Actes des Saints de Bollandus, afin, dit-il, de ne pas prevenir l'histoire generale de cet Ordre, qu'il espere SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. I. II qu'on donnera un jour au public. Il est vrai que l'an 1626. on Comert-resolut dans le Chapitre general qui se tint à Hyspida au ter-DuB.Pirritoire de Padouë, de travailler à cette histoire; & pour cet Re De Pieffet on nomma deux Custodes ausquels on donna le soin de faire un recuëil de ce qui s'étoit passé dans l'Ordre: mais depuis ce tems-là l'histoire n'a point paru, & ces offices de Custodes ont été supprimés dans la suite comme inutiles. C'est-pourquoi je me suis servi de ce dernier Spicilege qui m'a été envoyé par les Religieux de cet Ordre qui sont à Rome, avec la vie de leur Fondateur imprimée à Venise en 1695, qui est plus ample que celle que le Pere Bernardin Pucci avoit donnée, & que le Pere Papebroch a inserée dans la continuation de Bollandus au premier Juin.

Cet Ordre est divisé en deux Provinces, qui sont celles d'Ancone & de Trevise, qui comprennent environ quarante Maisons, sans compter celle du Tyrol & de Baviere, qui appartenoient à certains Ermites qui se joignirent en 1695. à ceux du bienheureux Pierre de Pise, & dont nous parlerons dans le Chapitre suivant. L'habillement de ceux d'Italie consiste en une robe & un capuce de couleur tanée avec une ceinture de cuir, la mozette du capuce étant en pointe par derrière & descendant jusques à la ceinture; mais ils ne mettent point le capuce sur la tête, aïant toûjours un bonnet carré dans la maison, & lorsqu'ils sortent ils mettent une chape plissée par le haut & qui a un collet assez élevé & portent un chapeau noir. Leurs armes sont d'asur à six petites montagnes surmontées d'une Croix, le tout d'or & accompagné de quatre étoiles aussi d'or, l'escu timbré d'une couronne.

Quant à leurs Observances, ils se levent à minuit pour dire Matines. Ils sont abstinence les Lundis & Mercredis à la volonté du Superieur, & outre les jeûnes de l'Eglise, ils jeûnent depuis le premier Dimanche de l'Avent jusques à Noël. Ils prennent la discipline tous les jours pendant le Carême, excepté les Samedis & les Dimanches; & en Avent le Lundi, Mercredi & Vendredi lorsqu'il n'arrive point de Fête double ces jours là. Depuis Pâques jusques à la Fête de l'Exaltation de la sainte Croix, ils sont l'Oraison après None qui se dit à midi, & dans un autre tems ils la sont après Complies. Tous les trois ans, le troisième Dimanche d'après Pâques, ils tiennent leur Chapitre general où ils élisent leurs Superieurs

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX, Congre- qui penvent être continuez pour trois autres années dans un DUB, PIER-autre Chapitre. Si le General meurt, le Provincial de la RE DE PI- Province où il demeuroit, gouverne l'Ordre jusques à l'élection d'un nouveau General, qui se fait pour lors seulement par les Prieurs de Rome, de Pesaro, de Venise, & de Padouë avec l'autre Provincial. Le Chef de cet Ordre est à Montebello. Ils ont une Maison considerable à Naples, & une autre à Rome sous le nom de saint Onuphre au Mont-Janus, dont l'Eglise fut érigée par Leon X. en une Diaconie Cardinale, & que Sixte V. changea en titre de Cardinal Prêtre. C'est dans cette Eglise que se fameux Torquato Tasso est enterré, aussi-bien que Guillaume Barclai Gentilhomme Anglois auteur de l'Argenis. On voit dans la même Eglise un Epitaphe assez particuliere, & qui fait allusion à celui qui est enterré dellous.

#### D. O. M.

Jacet hic jactus, ictus ariete fati, Bartholomeus Arietes de Sabaudia, ab ejus filio Patre Cesare, hujus cænobii Vicario hoc Iapide tectus, suique tegendi quos fatum sic arietabit. Vixit annos LXXII. obiit die CXLIX. ante arietis signum MDCXXII.

Il y aeu dans cet Ordre plusieurs personnes d'une éminente sainteté, comme les bienheureux Pierre Qualcerano, Nicolas de Fourque Palene, Barthelemy de Cesene, Laurent l'Espagnol, Paul Quirino, Philippes de sainte Agathe, Marc de Mantouë, Bertrand de Ferrare & plusieurs autres, dont les vies se trouvent dans le livre dont nous avons déja parlé, intitulé Pisana Eremus, & c. Le Pere François Coccalini qui sut élu General de cet Ordre en 1647. sut ensuite Evêque de Trau en Dalmatie & mourut à Venise l'an 1661.

Bernardin Pucci. Vit. B. Petri de Pisis. Eusebe Jordan. Spieilegium historicum Relig. B. Pet. de Pisis. Petr. Bonnacioli. Pisana Eremus & Spicileg. historic. Polydor. Virg. de rerum inventoribus lib. 7. cap. 5. Paul. Morigia. Orig. de Relig. lib. 1. shap. 43. Silvestr. Maurol. Mar. Ocean. di tutt. gl. Relig. lib. 7. Thadæus Bongiantinus. de Beatis Pisanis & Bollandus Tom. 3. Junii 17. Philip. Bonanni. Catalog. Ord. Relig. Tom. 1. pag. par de les constitutions de cet Ordre.



Religieux Ermite de S. Jerome, Reformé, de la Congregation du B. Pierre de Pive, en Allemagne

#### CHAPITRE II.

CONGREGATIONS
UNIES A
CELLE DU
B. PIERRE

Des Ermites des Congregations des bienheureux Ange de Pisse. Corfe, & Nicolas de Fourque-Palene, de Pierre Malerba, du Tirol, de Baviere, & autres unies presentement à celle du bienheureux Pierre de Pise.

Ene suis pas du semiment du Pere François Bourdon Re-Congreligieux du Tiers-Ordre de saint François, qui pretend GATION que la Congregation des Ermites de saint Jerôme du bien- TES DU F. heureux Pierre de Pile, a pris son commencement & reçu les Corse premieres instructions des Observances regulieres du Brere-Ange de Corse, profez du Tiers-Ordre de saint François, ni que le bienheu reux Pierre de Pile le fut trouver dans l'ermitage de la Scol ca proche Rimini pour ce sujet; puisqu'il est certain que le bienheureux Pierre de Pife commença sa Congregation à Monte-Bello, dés l'an 1380. & que le Frere Ange de Corse ne vint demeurer à la Scolca, (comme le Pere Bourdon en demeure d'accord) que l'an 1393- où il bâtit un Ermitage dans un lieu qui lui fut donné par Charles de Malatesta Seigneur de Rimini. Mais si ce Frere Ange de Corse n'a pas donné commencement à l'Ordre des Ermites de faint Jerôme du bienheureux Pierre de Pise, il a au moins procuré l'accroissement de cette Congregation, aïant remisentre les mains du Seigneur de Rimini l'Ermitage de la Scolca pour le donner au bienheureux Pierre de Pise & à ses Diseiples, & aïant aussi cedé, tant en son nom; qu'en celui de ses Disciples (tous du Tiers-Ordre de saint François qui formoient une Congregation qui portoit le nom du Frere Angede Corse ) les autres Couvens qu'ils avoient au nombre de quatre, outre celui de la Scolca, scavoir un à Venise dans le quartier de saint Raphael, un sous le nom de saint Jerôme proche Urbin, un autre appellé Nôtre-Dame des Anges à Novillara au Diocele de Pesaro, & le quatriéme sous le nome de Nôrre-Dame de Misericorde dans le Diocese de Ferrare\_

L'on ne sçait rien de la vie de ce Frere Ange de Corse, Eparoît par une Bulle d'Eugene IV. de l'an 1432-qu'il étoit.

Context- déja mort, & qu'il ne restoit plus aucun de ses Disciples qui suivissent la troisième Regle de saint François. Selon toutes GELLE DU les apparences, ils avoient tous embrassé l'Institut du bien-DE PISE. heureux Pierre de Pise, qui apprehendant qu'on ne l'inquietát à l'avenir dans la possession des cinq Couvens qui avoient appartenu à la Congregation du Frere Ange de Corse, à cause que par les contrats d'acquisitions il étoit dit, que le Frere Ange les aqueroit pour lui & ses Compagnons qui étoient du Tiers-Ordre de saint François, il eut recours au Pape Eugene IV. pour approuver la cession qui lui avoit été faite, tant par le Comte de Rimini de celui de la Scolca; que des quatre autres par le Frere Ange de Corse, ce que le Pape lui accorda par cette Bulle de l'an 1432, attendu qu'il ne restoit plus aucun des Disciples du Frere Ange de Corse qui fissent profession du Tiers-Ordre de saint François, declarant que ces Maisons appartenoient au bienheureux Pierre de Pise & à ses Disciples, & que les Religieux du Tiers-Ordre de saint François n'y pouvoient rien pretendre.

La Congregation du bienheureux Nicolas de Fourque-Pa-DES ERMI- lene, qui étoit aussi du Tiers-Ordre de saint François, sut TES DU B. encore unie à celle des Ermites du bienheureux Pierre de Pise DE Four-l'an 1446. ce bienheureux Nicolas de Fourque-Palene fut ainsi nommé du lieu de sa naissance qui est un Bourg de l'Abruzze du Diocese de Sulmone au Roïaume de Naples. Il étoit Prêtre & vécut plusieurs années dans son pais dans une grande estime; mais voulant se donner à Dieu plus parfaitement, & passer le reste de ses jours dans la penitence, il prit l'habit du troisième Ordre de saint François, & étant fort âgé, il vint à Rome, où il demeura d'abord dans une petite maison avec un Compagnon nommé Renaud de Piedmont. Le Pape Eugene IV. informé de ses vertus lui donna le soin d'une petite Eglise sous le nom du Sauveur, qui étoit pour lors fort frequentée par la devotion des Fidelles. Il y eut encore cinq personnes de differentes nations qui se joignirent à lui dans ce lieu avec lesquels il s'adonna à diverses œuvres de pieté, jusques à ce que Dominique Zurlo de la noble famille des Capece de Naples, s'étant joint à lui, il fut dans ce Roiaume pour y visiter certains Ermites qui demeuroient dans une solitude de la province de Labour; mais ne les y aïant pas trouyés parce qu'ils étoient allé à Naples, il s'y rendit aussi, où,

Suite de la troisieme Partie, Chap. II. avec le secours de ces Ermites, & de ses autres Compagnons Congrequi vinrentaussi à Naples, il fonda un Monastere sous le nom unies A de Nôtre-Dame des Graces, qu'il fit bâtir des aumônes que B. PIERRE furent données au Frere Dominique Zurlo son Compagnon DE PISE. par les personnes les plus illustres de la ville, qui lui étoient alliées. Le bienheureux Nicolas en fut le premier Superieur, & comme il venoit souvent à Rome, il y rencontra le bienheureux Pierre de Pise avec lequel il fit amitié. Ce que le Pere Pierre Bonnacioli dit dans la vie de ce bienheureux, que l'an 1425, il se sit avec ses Compagnons, Disciple du bienheureux Pierre de Pise, ne s'accorde pas avec ce qu'il dit dans son Spicilege, que ce ne fut que l'an 1446. que sa Congregation fut unie à celle des Ermites du bienheureux Pierre de Pise; ni pareillement avec ce qu'il dit aussi, que le bienheureux Nicolas ne fut à Naples qu'après avoir quitté l'Eglise de saint Sauveur que le Pape Eugene IV. lui avoit donnée: qu'il ne retourna à Rome qu'après avoir fondé le Couvent de Nôtre-Dame des Graces, & que c'est dans ce tems-la qu'il se sit Disciple du bienheureux Pierre de Pise; puisque le Pape Eugene IV. ne succeda à Martin V. que l'an 1431.

Il n'y avoit donc seulement qu'une amitié reciproque entre les bienheureux Nicolas de Fourque-Palene & Pierre de Pise, qui étoient tous deux Chefs de deux Congregations differentes; celle du bienheureux Nicolas faisant profession de la troisiéme Regle de saint François, & celle du bienheureux Pierre de Pise affant seulement quelques Constitutions ou reglemens particuliers que ce saint Fondateur lui avoit prescrits. Après que le bienheiffeux Nicolas eut vécu quelques années à Rome dans une grande reputation de sainteté, le Pape Eugene IV. lui donna le Couvent & l'Eglise de Nôtre-Dame proche Florence; mais sur ce qu'on lui en contesta la possession, il aima mieux l'abandonner que d'être exposé à l'envie de ceux qui la lui disputoient; quoique l'Evêque de Recanati, que le Pape avoit nommé pour Juge de ce differend, eût prononcé en sa faveur par une Sentence du premier May 1435. Le Pape trouva bon qu'il retournat à Rome, où on luy donna l'an 1439. l'Eglise de saint Onuphre sur le Mont-Janus qu'il ceda aux Ermites de la Congregation du bienheureux Pierre de Pise l'an 1446. avec le Monastere de Nôtre Dame des Graces de Naples & les autres Ermitages qu'il avoit ailleurs.

Congre. Il y a de l'apparence que ce Couvent de Nôtre-Dame des NIES A CEL- Graces n'étoit pas grand chose pour lors, il y auroit même à LE DU B. douter si veritablement les Ermites de la Congregation du bienheureux Pierre de Pise le possederent dès ce tems-là; car Pomp. Sar- Pompeio Sarnelli Evêque de Biseglia, dit que c'étoit anciennelli Guid. nement une petite Eglise qui appartenoit à la famille des Gras-Napol. pag. sa, & que l'an 1500. elle fut accordée au bienheureux Jerôme Brindiss, qui fut le premier qui amena de Naples des Religieux de la Congregation du bienheureux Pierre de Pise, & que dans ce lieu il y fit bâtir un Monastere & amplisier l'Eglise qui est fort belle; mais l'on peut croire qu'il a augmenté le Monastere avec plus de magnificence qu'il ne l'étoic du tems du bienheureux Nicolas de Fourque-Palene, comme il l'a été aussi dans la suite par les Religieux de cet Ordre, ainsi que le raporte pareillement le Pere Bonnacioli dans son Spicilege, où il marque que l'an 1447, ce fut le bienheureux Benoist de Sicile Prieur de ce Monastere qui commença à faire bâtir l'Eglise. Le Pere Papebroch rapporte dans toute sa teneur le Bref que le Pape Eugene IV. fit expedier pour l'union de ces deux Congregations; mais il y a à corriger dans la date de ce Bref qui est des Kalendes de Janvier 1446. dans la vingt-unième année de son Pontificat; puisqu'il fut fait Pape le 3. Mars 1431. & qu'il ne gouverna l'Eglise que quinze ans, ainsi ce ne pourroit être que la quinziéme année.

Quant au bienheureux Nicolas de Fourque-Palene, deux ans après l'union de sa Congregation avec celle du bienheureux Pierre de Pise, il mourut à Rome le 29. Septembre 1448. étant âgé de cent ans. Il se fit plusieurs miracles à son tombeau qui obligerent les Religieux de son Ordre de le transferer dans un lieu plus décent avec la permission de la Congregation des Rites l'an 1606. & l'an 1647, les habitans de Fourque-Palene, lieu de sa naissance, aïant souhaité avoir de les Reliques, le Pere Remy Landau qui étoit pour lors General, leur donna une Côte, pour l'exposer à la veneration des Fidelles, à condition que si un jour on faisoit un établissement de Religieux à Fourque-Palene, leur Ordre seroit pre-Congre- teré aux autres, & que la Relique du bienheureux Nicolas

ERMITES DU seroit deposée dans leur Eglise.

L'an 1531, les Ermites de saint Jerôme de la Congregation DE MALER- du Frere Pierre de Malerba qui demeuroient dans les Cou-

vens

Suite de la troisieme Partie, Chap. II. vens de sainte Felicité de Romano du Diocese de Padouë, Congres & de saint Faustin de la Tour, du Diocese de Verone, ex-NIES A CELposerent au Pape Clement VII. que leurs Couvens, & les LE DU B. lieux qu'ils habitoient, qui étoient gouvernés par un Vicai-PISE. re general, deperissoient tous les jours plûtôt que d'augmenter; c'est pourquoi ils desiroient embrasser l'Institut du bienheureux Pierre de Pise, & être unis à sa Congregation, s'il vouloit y consentir. Le Pape accorda leur demande par un Bref du 26. Janvier 1531. ainsi ils prirent l'habit des Ermites edu bienheureux Pierre de Pise, & le bienheureux Bertrand de Ferrare futenvoïé par les Superieurs pour leur apprendre les observances de cette Congregation. On ne sçait rien de la vie de ce Pierre Malerba. Il est fait mention dans un acte passé l'an 1465, qui concerne les Religieux de la Congregation de Fiesoli, d'un Pierre Malerba de Venise qui y servit de témoin & qui y est qualifié Prêtre. Il pourroit peut-être avoir étéle Fondateur de cette Congregation.

Une autre Congregation sous le nom des Ermites du Mont- Congrega-Segestre, fut aussi unie à celle du bienheureux Pierre de Pise ERMITES DU l'an 1579. Ces Ermites reconnoissoient pour Fondateur le bien- Mont-Seheureux Laurent, Espagnol de naissance, qui voulant imiter GESTRE, les anciens Ermites, s'étoit retiré en Italie sur le Mont-Segestre proche Gennes, où il avoit bâti plusieurs cellules separées les unes des autres pour plusieurs personnes qui voulurent vivre sous sa conduite & qui y menoient une vie tresaustere, il les gouverna jusques à sa mort dont on ignore l'année. Il y a de l'apparence qu'elle arriva avant l'an 1351. car ce fut cette année que les Freres Jacques, aussi Espagnol, Raphael d'Orgio & Jacques Galesio qui éroient du nombre de ses Disciples, firent bâtir au même lieu une Eglise sous le nom de Nôtre-Dame de l'Annonciation de la Côte de Segestre de Ponent, avec un Monastere qui fut amplifié l'an 1450, par un Frere Nicolas qui en étoit pour lors Prieur. Quoique les Religieux de ce Monastere & les autres de la Congregation du B. Laurent eussent été agregés l'an 1579. à celle du bienheureux Pierre de Pise; ce ne fut néanmoins que l'an 1581, que le Pere Jean-Baptiste de Monte Silice qui en étoit General, prit possession de ce Monastere au nom de l'Ordre. L'on ne sçait autre chose de la vie du Fondateur de cette Congregation du Mont-Segestre; sinon qu'il paroît par des actes publics de l'an Tome IV.

Digitized by GOOGLE

ORDRE DE 1520. qu'on lui donnoit le titre de Bienheureux. Le Martyro-S. JEROME loge Romain fait memoire d'un saint Albert de Gennes, que les Religieux de la Congregation du bienheureux Pierre de Pise pretendent avoir été de celle du Mont-Segestre & qui

mourutl'an 1450.

Enfinl'an 1695, plusieurs Ermites du Tirol & de Baviere, ERMITES DE qui vivoient dans differens endroits & en commun, demande-BAVIERE ET rent aux Religieux du bienheureux Pierre de Pise assemblés le DU TIROL. 2. Avril de la même année dans leur Chapitre general à Rome dans le Couvent de saint Onuphre, d'être unis à leur Congregation, de porter le même habillement, quant à la forme, de professer la même Regle, & de jouir de leurs privileges, promettant obeissance aux Superieurs de cet Ordre; ce qui leur tut accordé, à la priere de l'Empereur Leopold I. qui avoit écrit en leur faveur au Cardinal Casanate Protecteur de l'Ordre, ce qui fut confirmé par le Pape Innocent XII. Ils se sont depuis multipliés dans ces provinces, où ils ont fait de nouveaux établissemens. Ils observent les anciennes Constitutions de l'Ordre dans toute la vigueur, ne mangent jamais de viande, vont nuds pieds, sont vêtus de gros drap & portent la barbe; mais non pas longue. Quant à la forme de l'habillement & à la Regle, ils se conforment à ceux d'Italie.

Voiez Vita del Beato Pietro Gambacorti pag. 48. Petr. Bonnacioli, Pifan. Erem. Euseb. Jordan. Spicileg. hift. & Bolland.

Tom. 3. Junii.

## CHAPITRE

Des Ermites de S. Ferôme de Fiesoli, avec la vie du Bienheureux Charles de Montegraneli leur Fondateur.

Ous avons dit, en parlant des Jeronimites d'Espagne, qu'ils avoient riré leur ariaine le Différence de la language de la langu qu'ils avoient tiré leur origine des Disciples du bienheureux Thomas de Sienne, ou Thomasuccio du Troisiéme Ordre de saint François; nous avons aussi montré dans le Chapitre precedent, que la Congregation des Ermites du bienheureux Pierre de Pise avoit reçu son accroissement par l'umion des Congregations du Frere Ange de Corse & du bienheureux Nicolas de Fourque-Palene, qui étoient pareille-



Religieux Ermite de Saint Jerome, de la Congregation de Fiesoli.

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. III. 19
ment du Tiers-Ordre desaint François. Voici encore un Or-Ordre de dre qui a porté le nom de saint Jerôme qui a toûjours été BE FIESOLL. distingué de ceux d'Espagne & d'Italie, & dont le Fondateur étoit aussi du Troisième Ordre de saint François. Il y en a qui ont cru que lorsque les Disciples du bienheureux Thomasuccio passerent en Espagne, l'Ordre de saint Jerôme de Fiesoli, qui est celui dont nous allons parler, étoit déja établi, & le Pere Papebroch a suivi ce sentiment; mais cela ne peut Apud Bolapas être, puisque les Disciples du bienheureux Thomasuccio land. Tom. passerent en Espagne sous le regne d'Alphonse XI. Roi de Castille, selon le témoignage des Historiens de l'Ordre de saint Jerôme, lequel Alphonse mourut l'an 1350. & que l'Ordre de semites de saint Jerôme de Fiesoli ne sut commencé, ou plûtôt que le bienheureux Charles de Montegraneli son

Fondaceur, ne se retira dans la solitude que l'an 1360.

Quelques-uns ont pretendu que le bienheureux Charles de Montegraneli étoit Gentilhomme Florentin; il est seur au moins qu'il étoit de la famille des Comtes de Montegraneli, qui est une Terre dont il ne reste plus que les vestiges entre sainte Sophie de la Romagne, & saint Pierre de Bagno dans les Etats du Grand Duc de Toscane; & il se peut faire que cette famille ait été aggregée parmi les Citoïens de Florence, comme plusieurs autres familles nobles de cet Etat. Il s'adonna à la pieté dès ses plus tendres années; car il frequentoit souvent les Eglises, & s'appliquoit à la priere & à l'oraison: il avoir beaucoup de compassion pour les pauvres & les miserables, & autant qu'il le pouvoit il les fecouroit, & leur donnoit liberalement l'aumône. Quand il fut en âge de choisir l'état où il devoit passer sa vie, il prit le parti de l'Eglise, & reçut les ordres sacrés des mains de l'Evêque; mais tendant toûjours de plusen plus à la perfection, il quitta ses parens, ses amis, & tout ce qu'il avoit de plus cher au monde pour embrasser le Tiers-Ordre de saint François, & s'étant associé le bienheureux Gauxier de Marzo, qui étoit aussi du même Ordre, il se retira dans la solitude.

Fiesoliautresois l'une des douze premieres villes de la Toscane, & le sejour des Augures & des Devins Toscans, étoit si puissante; qu'avec le secours de ses habitans, Stilicon désit Radagaise Roi des Goths, & l'on pretend qu'il resta plus de cent mille de ces Barbares sur le champ de bataille; mais

ORDRE DE dans la suite des tems, les Florentins étant devenus plus puif-S. Jerome lans que les Fiesolans, ils détruisirent Fiesoli l'an 1060. pour accroître Florence, & il n'en reste plus que les ruines. Ce tut dans ce lieu que le bienheureux Charles se retira l'an 1360. Il y en a qui lui donnent d'abord un troisième Compagnon qu'ils appellent Redon de Montegraneli; mais d'autres croïent que ce Redon & nôtre saint Fondateur ne sont que le même, & que Redon pouvoit être son surnom. Quoiqu'il en soit, à peine fut-il arrivé à Fiesoli, qu'il commença par bâtir une petite Eglife sous le nom de Nôtre-Dame du saint Sepulcre, que quelques-uns pretendent lui avoir été donnée par l'Evêque de Fieloli. Là il commença à mener une vie tres-austere & penitente avec son Compagnon, ils emploioient presque tout le jour & une partie de la nuit à la priere & à l'oraison; leurs jeûnes & leurs abstinences étoient presque continuels, un peu d'herbes ou de racines avec un peu de pain faisoit toute leur nourriture & ils ne beuvoient que de l'eau. Ils ne crurent pas ces austerités suffisantes pour châtier leur corps, ils y ajouterent encore la haire, le cilice, les disciplines, & ils inventoient tous les jours de nouvelles mortifications. Cela n'empêcha pas qu'il n'y eut en peu de tems plusieurs personnes qui se joignirent à eux pour les imiter dans ce genre de vie ; de sorte que le grand Cosme de Medicis, qui fut honoré du nom de Pere du Peuple, & de Liberateur de la Patrie, leur sit bâtir dans un lieu un peu au dessus de celui où ils demeuroient, un Monastere suffisant pour les loger, avec une Eglise qui fut dediée sous le nom de saint Jerôme, & charmé de la beauté de: ce lieu, d'où l'on découvre toute la ville de Florence, & une grande étendue de pais, il sit encore bâtir pour lui un Palais. au pied de ce Monastere.

> Le premier établissement que sit nôtre saint Fondateur après celui de Fiesoli, fut à Verone, où aïant été appellé, on lui donnal'Eglise de saint Jean du Mont; il y demeura quelque tems, & après l'avoir pourveu de nombre suffisant de Religieux, il alla à Venise, où il bâtit un Couvent sous le nom de Nôtre-Dame des Graces, & quelque tems après il en eut un autre à Padouë sous le nom de saint Jerône. Voulant aftermir sa Congregation, il en demanda la confirmation au Pape Innocent VII. l'an 1406, qui la lui accorda; mais la mort Karant prevenu, il ne put signer les lettres qui en furent dres

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. III. 21 fées: C'est ce qu'on apprend par un Bref de son successeur Ordre de Monte-Fiore au Diocese de Rimini, DE FIESOEL le 8. Juillet 1415. qui declare que la confirmation de cet Ordre aura lieu du jour que son predecesseur l'avoit accordée, quoique les lettres n'en eussent pas été expediées à cause de la

mort qui l'avoit prevenu. Ipsoque pradecesser nostro, sicut Domino placuit, super bujusmodi concessionis gratia litteris non confectis sublato de medio, dit le Pape Gregoire XII. dans sa Bulle, Nos Divina favente clementia ad apicem summi Apostolatus assumpti, ne ipsi Carolus & Socii, hujusmodi concessionis frustrarentur esfectu, voluimus & Apostolica authoritate decrevimus quod concessio ipsa perinde à die data ipsius concessionis valeret & plenam obtineret roboris sirmitatem, ac si super ea ejusdem Pradecessoris littera sub ipsius diei data confecta fuissent.

C'est en vertu de ce Bref qui se trouve dans le Bullaire de Laertio Cherubini, qu'Ascagne Tamburin qui l'a rapporté dans toute sa teneur, met l'établissement de l'Ordre de saint Jerôme de Fiesoli l'an 1406. sous le Pontificar d'Innocent VII. ce qu'ont fait aussi Paul Morigia & Lœlius Zecchius: Mais le Pere Gonon dans ses vies des Peres d'Occident, n'attaque que ce dernier, & prétend qu'il s'est évidemment trompé par le témoignage de Casarubios, Philippes de Bergame, & d'une infinité d'auteurs qui ont mis cet établissement l'an 1405. Ce sont plûtôt ces auteurs & le Pere Gonon qui se sont trompés, puisque le Pape Gregoire XII. declare, que son predeceffeur Innocent VII. avoit accordé la confirmation de cet Ordre, qu'il en avoit fait expedier les lettres; mais que la mort qui le prevint l'empêcha de les signer: Or il est certainqu'Innocent VII. est mort en 1406. & qu'il ne fut pas même long-tems malade, puisqu'il fut attaqué d'apoplexie dont il mourut le 6. Novembre de la même année. Il y a bien de l'apparence que cet Ordreaiant obtenu ce Brefde Gregoire XII. le reconnoissoit encore pour Souverain Pontife, quoiqu'ileut été déposé dans le Concile de Pise le 5. Juin 1409. mais, comme nous avons dit ailleurs, l'on voioit pour lors trois Papes dans l'Eglise. Il ne faut pas s'étonner si Cherubin a inseré cette Bulle dans le Bullaire Romain, quoique ce Pape air été deposé; puisque le Concile de Constance approuva & autorisa tout ce qu'il avoit fait, non seulement jusques au jour de a renonciation au Pontificat qui fut faite dans la quatorzie C iii

ORDRE DE me Session de ce Concile qui se tint le quatre Juillet de l'an S. JEROME 1415. par Charles de Malatesta Seigneur de Rimini au nom de ce Pontise, en vertu du pouvoir qu'il en avoit reçu; mais encore jusques à ce que cette renonciation eût été notisiée à tout le monde, le Concile aïant pour ce sujet donné terme d'un mois.

Après que le bienheureux Charles de Montegraneli eut obtenu cette Bulle de Gregoire XII. il travailla à augmenter sa Congregation, à laquelle il donna le nom de Societé de saint Jerôme. Il eut ensin envie d'aller à Jerusalem pour y visiter le saint Sepulcre & les autres lieux de la Terre-Sainte; mais pendant qu'il étoit à Venise & attendoit une occasion favorable pour faire ce voïage, il tomba malade & mourut le 5. Septembre 1417. après avoir recommandé sa Societé au Pere Pierre de Gennes qui en sut le premier General après lui, & au Pere Jacques Filiberti d'Alexandrie. Il sut enterré dans son Couvent de Venise, & son Chef sut transporté plusieurs a nnées après dans celui de Fiesoli, où il a été en grande veneration.

Innocent VII. avoit approuvé cet Ordre sous une Regle & des Constitutions de S. Jerôme, tirées apparemment des écrits de ce Pere, & leur avoit permis de faire des vœux solemnels, ce que Gregoire XII. avoit confirmé; mais Eugene IV. l'an 1441. leur donna la Regle de saint Augustin, leur permettant de retenir toûjours le nom de saint Jerôme, & l'habit qu'ils avoient accoûtumé de porter dans leur Societé, qu'il voulut qu'on appellât à l'avenir la Congregation de saint Jerôme de Fiesoli, établissant le Couvent de Fiesoli pour Chef de cette Congregation. Il ordonna aussi qu'ils y tiendroient leurs Chapitres Generaux tous les ans, où ils éliroient leurs Generaux, & les Superieurs des Maisons qui pourroient être continués, tant & si long-tems qu'ils jugeroient à propos; & que dans ces Chapitres generaux ils pourroient taire des Constitutions pour le bon gouvernement de cet Ordre. Il les obligea à faire les vœux solemnels d'Obeissance, de Chasteté & de Pauvreté. Il les soumit à la Regle de saint Augustin, & déclara que le Pere Jacques Filiberti d'Alexandrie, pour lors General de cet Ordre, seroit tenu de renouveller ainsi sa profession entre les mains de l'Evêque d'Ostie, & les autres Religieux de l'Ordre entre les mains de ce General.

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. III. 23 L'habit qu'ils portoient dans cet Ordre, & que le Pape Eu- Ordre DE

gene IV. leur avoit permis de retenir, étoit celui du Tiers S. JEROME. Ordre de saint François que le bienheureux Charles de Montegraneli, & lapluspart de ses premiers Disciples, qui étoient de ce Tiers-Ordre, avoient voulu toûjours porter pour se ressouvenir de leur premier état; mais le General & quelques Religieux de cet Ordre s'adresserent l'an 1460, au Pape Pie II. pour leur permettre de quitter cet habit, afin d'être distingués des Religieux du Tiers Ordre de saint François, ce que le Pape leur accorda par un Bref du 20. Mars de la même année, comme il paroît par un autre Bref du 20. Aoust suivant, où ce Pape fait mention de ce premier Bref. Dudum siquidem, videliset sub datum 13. Kalend. Apr. Pontificatus nostri anno secundo Dilectis filiis facobo de Alexandria tunc Priori Generali & universis Fratribus Societatis sancti Hyeronimi, Ordinis ejusdem Sancti, & eorum Successoribus ejusdem Societatis prasentibus & futuris tune ab corum primava institutione talem habitum, qualem Fratres Tertii Ordinis sancti Francisci de pænitentia nuncupati & nonnulli Eremita gerunt deferentibus , & ab ipsis Eremitis & Fratribus Tertii Ordinis hujusmodi in habitu differentiam habere cupientibus differentem habitum ad cautelam dumtaxat ab eisdem Eremitis & Fratribus Tertii Ordinis ejusdem coloris recipiendi & receptum perpetuo gestandi per alias nostras concessimus, &c. Mais il y en eut plusieurs qui ne voulurent point quitter cet habit que quelques-uns d'entre-eux portoient depuis plus de quarante ans : c'est pourquoi ce même Pape permità ceux-là, de retenir toûjours cet ancien habit, & leur accorda deux Maisons qui appartenoient à cer-Ordre pour y demeurer; sçavoir saint Jerôme de Padouë & saint Pierre de Vicenze, les aïant absous de l'obeissance qu'ils. devoient au General de cet Ordre & les soûmettant aux Ordinaires des lieux où ils auroient des Maisons. Il ordonna que les Religieux qui demeureroient avec l'ancien habit, s'appelleroient Les Freres de saint Jerôme de la Congregation de Frere Charles de Montegraneli leur Fondateur, qu'ils jouïroient des mêmes privileges de tout l'Ordre, & qu'ils pourroient faire la quête dans les lieux où ils demeuroient, accordant six mois de tems à tous les Religieux de cet Ordre pour faire choix de cet habit & de la Congregation. Ainsi aïant divisé cet Ordre en deux Congregations, il ordonna qu'en cas que l'une des

ORDRE DE deux vint à manquer, soit du nouveau, ou de l'ancien habit; S. JEROME les Couvens & les biens qu'elle possederoit, appartiendroient à celle qui resteroit; ce qui fut confirmé par le Pape Paul II. l'an 1465. & pour lors les Religieux du nouvel habit cederent ces deux Couvens de Padouë & de Vicenze, à ceux qui retinrent l'habit du Tiers-Ordre de saint François, comme il paroît par l'acte qui en fut passé pardevant Ange de Fasalo Evêque de Feltri, lequel acte est rapporté tout au long dans le Bref de Paul II. du 20. Juin de la même année 1465. Mais soit que la Congregation de ceux de l'ancien habit à qui le Pape Pie II. avoit donné le nom de leur Fondateur eut été éteinte, & que les autres du nouvel habit fussent entrés dans la possession de leurs biens & de leurs Couvens, cet Ordre n'étoit point divisé en deux Congregations différentes, lorsqu'il fut supprimé l'an 1668, par le Pape Clement IX, qui accorda aux Prêtrespendant leur vie, quarante écus Romains par an, & aux Freres Laïcs vingt écus. Ils avoient autrefois plus de quarante Maisons; mais ce nombre étoit bien diminué lorsqu'ils furent supprimés. Ils en avoient une à Rome sous le titre de saint Vincent & de saint Anastase, paroisse Papale que Paul V. leur avoit donnée en 1612. & qui depuis leur suppression a été donnée aux Clercs Reguliers Mineurs. Le Cardinal Jules Mazarin qui avoit été baptisé dans cette Eglile, l'avoit fait rebâtir avec un très-beau portail. Si on en veut croire Monsieur Hermant dans son Histoire des Ordres Religieux; ces Ermites de Fiesoli subsistent toûjours, & ont encore trente ou quarante Maisons; mais s'il avoit leu la Bulle de suppression de l'Ordre des Jesuates qu'il reconnoît avoir été supprimé par le Pape Clement IX. il auroit veu que ce Pontife supprima aussi par la même Bulle, les Ermites de saint Jerôme de la Congregation de Fiesoli, & les Chanoines de la Congregation de saint Georges In Algha.

Leur habillement consistoit en une tunique grise serrée d'une ceinture de cuir, un Capuce attaché à une grande Mozette & une Chape plissée par le cou aussi de la même couleur. Ils avoient aussi autrefois des sandales de bois, mais ils les

quitterent vers la fin du seiziéme siecle.

Voiez Silvano Razzi. Vite de Santi da Toscana pag. 623. Francesco Cattani da Diacetto, Vite di SS. di Fiesoli Gonon. Vit. PP. Occident. lib. 6. pag. 386. Wading. annal. Minor. Tom.



Religieuse de l'Ordre de S. Birgitte

6

Duries .F.

Suite de la troisieme Partie, Chap. IV. 25
5. ann. 1405. num. 18. Tom. 6. ann. 1460. n. 43. & ann. 1465. Ordre de num. 7. Francisc. Bordon. Chronolog. Fratrum Tertii Ord. S. Gitte.

Francisci. Joan. Mar. Vern. Annal. ejust. Ord. Silvestr. Maurol. Mar. Ocean. ditut. gl. Relig. Paul Morigia. Hist. de toutes les Relig. Ascag. Tambur. De jur. Abbat. Tom. 2. disp. 24. quast. 4. n. 72. Bullar. Rom. Polydor. Virgil. de rerum inventoribus lib. 7. cap. 3. Philipp. Bergom. Supplem. Chronic. lib. 14. pag. 345. Bonanni, Catalog. Ord. Relig. part. 1.

## CHAPITRE IV.

Des Religieux & Religieuses de l'Ordre du Sauveur, vulgairement appellez Birgittains, avec la vie de sainte Birgitte Princesse de Suede, Fondatrice de cet Ordre.

'Ordre que sainte Birgitte fonda environ l'an 1344. a pris le nom du Sauveur du monde, parce que l'on prétend que ce Divin Redempteur a prescrip lui-même les Reglemens & les Constitutions que les Religieux & les Religieuses de cet Ordre doivent observer pour le maintien de la discipline Reguliere, & qu'il les dicta à sainte Birgitte. Cette Princesse qui tiroit son origine d'une très-noble Maison & des plus illustres du Roïaume de Suede, parut au monde vers l'an 1302. son pere nommé Birger, imitant la pieté de ses ancêtres, avoit toûjours témoigné tant d'amour pour Jesus crucisié, qu'il entreprit le voiage de la Terre-Sainte pour y visiter les saints lieux où s'étoient accomplis les mysteres de nôtre redemption, & pour mêler ses larmes avec le Sang que Nôtre-Seigneur y avoit répandu. C'étoit pour le même sujet qu'il passoit tous les Vendredis dans des exercices de penitence & de mortification; & que muni des Sacremens de Penitence & d'Eucharistie, il râchoit de se mettre ce jour-là dans une telle disposition, qu'il trouvât en sui assez de force pour fouffrir tous les maux qui lui pourroient arriver jusqu'à l'autre Vendredi.

Sigride mere de nôtre Sainte, n'avoit pas moins de pieté que son mari, & elle la sit paroître en faisant bâtir beaucoup d'Eglises qu'eile sonda & enrichit de gros revenus par une magnisicence Roïale; aussi descendoit-elle des Rois Goths. Etant grosse de Birgitte & s'étant embarquée sur mer, le Vaisseau Tome IV.

ORDRE DE fut battu d'une si grande tempête, qu'il fut sur le point de SAINTEBIRperir: il y eut même plusieurs personnes noïées; mais Sigride ne sut sauvée que par un miracle; car la nuit suivante,
un homme plein de majesté lui apparut pendant son sommeil,
qui lui dit, que l'enfant qu'elle portoit dans ses entrailles l'avoit garentie du naustrage, l'exhortant d'avoir grand soin de
son éducation, parce que ce devoit être un des plus grands
ornemens de la Suede; mais elle mourut peu de tems après
avoir mis au monde nôtre Sainte, qui herita de sa pieté & de
sa sagesse, & qui prosita encore beaucoup sous la conduite
d'une de ses tantes qui étoit une personne d'une grande
pieté.

L'espace de trois ans s'étant écoulé, sans que Birgitte pût articuler la voix, on apprehenda qu'elle ne demeurât muette pour toûjours; mais elle commença à parler tout d'un coup avec autant de facilité & aussi nettement que les personnes d'un âge meur, ce qui fut regardé comme un miracle & un prodige. Dès ses plus tendres années elle s'appliqua beaucoup à la priere, & reçut dessors des graces particulieres de Dieu. N'aïant encore que dix ans, elle su si penetrée de douleur après avoir entendu un Sermon de la Passion de Nôtre-Seigneur Jesus-Christ, qu'elle répandit une infinité de larmes. Elle crut la nuit suivante le voir comme s'il ne venoit que d'être attaché en Croix. Elle sut frappée de ce triste objet, & eut depuis ce tems-là une grande devotion à la Passion du Fils de Dieu, & n'y pensoit jamais sans verser des larmes.

Quelque desir qu'elle est de demeurer Vierge, elle obest à son pere qui la maria à l'âge de treizeans, à Wlphon Prince de Nericie qui n'en avoit que dix-huit. Ils passerent d'abord une année dans la continence avec un mutuel consentement, & aïant tous les deux pris l'habit du Troisième Ordre de saint François, ils vécurent dans leur maison comme dans un Monastere le mieux reglé. Ils eurent de leur mariage huit ensans, quatre sils & quatre silles. Wlphon aïant de lui-même de bonnes dispositions à la pieté, sa semme n'eut pas de peine à obtenir son consentement pour pouvoir pratiquer la mortisication. Elle couchoit toute habillée sur la terre, ou sur une planche, emploïant la plus grande partie de la nuit à la priere & à l'oraison. Elle redoubloit ses austeritez, se couvroit d'un rude cilice, & visitoit les Hôpitaux, servant elle-même



Religieuse de l'Ordre de Sainte Birgitte,

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. IV. 27 les malades en l'absence de son mari, qui étoit souvent obli- Ordre de géd'aller à la Cour, où le Roi le consultoit dans les plus im- GITTE. portantes affaires.

Wiphon reconnut néanmoins le peu d'utilité de ses occupations, lorsqu'il les comparoit à celles de sa femme; & soûpirant pour avoir la même grace, il prioit Dieu très-souvent avec elle; & pour le faire plus tranquillement, il quitta la Cour. Ils entreprirent le voïage de saint Jacques en Galice ayec leurs huit enfans. A leur retour Wlphon étant tombé malade très-dangereusement à Arras, Birgitte qui n'épargnoitaucun soin corporel pour le soulager, eut aussi recours à la priere pour obtenir de Dieu sa guérison. Saint Denys lui apparut qui lui prédit beaucoup de choses à venir, & pour lui donner une preuve certaine de ce qu'il lui disoit; il lui promit que Wlphon gueriroit au plûtôt, ce qui arriva; & à peine fut-il arrivé chez lui avec toute sa famille, que poussé par l'Esprit de Dieu, il se sit Religieux dans l'Ordre de Cisteaux en aïant le consentement de sa femme. Il mourut quelque tems après, avant que d'avoir achevé l'année de son Noviciat, étant à présumer qu'il sit sa Prosession avant que de mourir, suivant la pratique de toutes les Religions, de faire faire la Profession à leurs Novices, lorsqu'ils sont en danger de mort. C'est pourquoi il n'y auroit pas lieu de s'étonner, comme quelques-uns ont fait, de ce que les Religieux de Cis des SS. 8. teaux l'ont mis au rang des Bienheureux de cet Ordre dans Ottob.

Birgitte se voïant libre, ne pensa plus qu'à se servir de sa liberté pour mener une vie encore plus parsaite qu'auparavant. Elle sit le partage de ses biens entre ses enfans, disposa de tout ce qui pouvoit la distraire du service de Dieu, & se donna toute entiere à ses exercices de pieté. Elle quitta ses habits precieux pour en prendre qui fussent conformes à la vie penitente qu'elle vouloit mener. On en murmura, principalement à la Cour, & on l'attribua à une soiblesse d'esprit; mais comme elle ne vouloit plaire qu'à Dieu seul, elle s'éleva au dessus des jugemens des hommes, & ne rougit point même dans la suite de manger avec les pauvres dans les Hôpitaux, ou dans les ruës, & quelquesois même de mandier avec eux. Elle ne porta plus de linge, se couvrit le corps d'un rude cilice, se ceignit de cordes pleines de neuds, & à ces mortifications elle

leur Menologe.

Digitized by Google

ORDREDE en ajoûtoit une tous les Vendredis, en faisant tomber goutte sainte la goutte sur quelque partie de son corps de la cire brûlante afin de s'imprimer davantage le souvenir des souffrances du Fils de Dieu en sa Passion. Ses jeûnes étoient frequens, & celui du Vendredi (outre ceux qui sont ordonnés par l'Eglife) étoit au pain & à l'eau. Ses veilles n'étoient pas moins austeres, elle n'accordoit du repos à son corps que dans l'extréme necessité & l'accablement du sommeil, n'aïant pour matelas qu'un tapis étendu sur le pavé, & vequit toûjours de cette sorte près de trente ans depuis la mort de son mari.

L'on croit que ce fut vers l'an 1344, peu de tems après la mort de son mari, & lorsqu'elle étoit encore en possession de son bien, qu'elle sit bâtir le Monastere de Wastein dans le Diocese de Lincopen au Roïaume de Suede, ce qui donna l'origine à l'Ordre qu'on a depuis appellé de saint Sauveur ou des Birgittains, qu'elle sonda pour obeïr au Sauveur du monde, qui lui dicta, à ce qu'on pretend, de sa propre bouche les Constitutions ou Reglemens, sous le nom de Regle, qui devoient être observées dans cet Ordre, & qui contiennent trente & un Chapitres, outre la Presace qui en contient trois autres. Il y en a aussi quelques-uns dans les revelations qui sont sous le nom d'Extravagantes.

dé pour des Religieuses qui doivent honorer la sainte Vierge d'un culte particulier, & il doit y avoir aussi des Religieux pour leur donner les secours spirituels dont elles auront be-

foin, & leur administrer les Sacremens. Le nombre des Religieuses est fixé à soixante dans chaque Monastere, celui des
Religieux Prêtres à treize, selon le nombre des treize Apôtres dont saint Paul fait le treizième. Il y doit avoir quatre
Diacres qui representent les quatre Docteurs de l'Eglise saint
Ambroise, saint Augustin, saint Gregoire & saint Jerôme,
& huit Convers, qui tous ensemble sont le nombre des treize
Apôtres & des soixante & douze Disciples de Jesus-Christ.

Les Religieuses ne peuvent être reçues avant l'âge de dix-huit ans, & les Religieux avant vingt-cinq ans. Avant que de recevoir l'habit, elles doivent postuler pendant un an. A la premiere demande qu'elles en font, elles doivent être renvoiées. à trois mois, & ainsi de trois mois en trois mois jusques à la fin de l'année, pour voir si elles perseverent dans leur resolu-



Religieux Prestre de l'Ordre de S. Elirgitte.

Suite de la toisieme Partie, Chap. IV. tion, Si néanmoins c'est une personne grave & d'une si gran. Ordre de de autorité qu'il n'y ait aucun lieu d'apprehender quelque in- GITTE. constance de sa part, on peut la recevoir au bout de six mois. Cap.10.Ex. Après l'année de Noviciat l'Evêque du lieu où le Monastere mavag. est situé, ou quelqu'autre à qui il en a donné commission, vient à la porte de l'Eglise, où il fait plusieurs demandes à la Cap. 10. Postulante, après quoi il la fait entrer dans l'Eglise. On porte Reg. devant elle une Banniere rouge, où d'un côté il y a un Crucifix & de l'autre l'image de la sainte Vierge, afin que jettant les yeux sur le Crucifix, elle apprenne la patience & la pauvreté, & qu'envisageant l'image de la sainte Vierge, elle apprenne l'humilité & la chasteté. La Postulante se tient à l'entrée de l'Eglise tandis que l'Evêque consacre un anneau. On allume deux flambeaux à côté de la Banniere lesquels doivent brûler pendant tout le tems de la Messe. Après la bene- cap. 1800 diction de l'anneau, l'Eveque le lui mer au doigt, & ensuire va celebrer la sainte Messe. A l'Offerte elle fait son offrande & retourne à sa place, où elle demeure jusques à ce que l'Evêque ait beni les habits; pour lors il l'envoie chercher par un Clerc, elle le vient trouver nuds pieds, se déposiille de ses habits à un coin de l'Autel, ne se reservant qu'une Tunique. L'Evêque la revêt de ceux de la Religion, & après lui avoir mis le voile, il continue la Messe; à l'endroit où l'on a coûtume de donner la benediction nupriale aux personnes qui se marient, il se retourne vers le peuple, fait appeller la Postulante, & après quelques prieres il lui met sur la tête la couronne que ces Religieuses portent, qu'il attache avec une aiguille en disant d'autres prieres. La Messe étant achevée il la fait derechef appeller, elle se prosterne contre terre, pendant qu'il recite les Litanies, après lesquelles elle se releve pour aller communier. Aussi-tôt quatre Religieuses aiant ouvert la porte par où elle doit entrer dans le Monastère, elles en sortent pour l'aller chercher, & l'y portent dans une bierre, l'Evêque la suivant & la remettant entre les mains de l'Abbesse, & pendant huit jours la nouvelle Religieuse n'est obligée à aucune observance reguliere.

Telle est la ceremonie qui s'observe à la consecration d'ue Religieuse de cet Ordre, & qui doit être aussi pratiquée à Fégard d'un Religieux, excepté qu'au lieu de lui donner un an Cap. 131 neau, l'Evêque lui prend les mains; qu'au lieu de lui mettre

D iij,

Ordre de un voile, il lui fait l'imposition des mains sur la tête : qu'au SAINTEBIR-lieu de lui donner une Couronne, il fait aussi sur sa tête une Croix avec la main, en recitant les mêmes Orailons & les mêmes Prieres que celles qui sont prescrites pour donner aux Sœurs l'anneau, le voile & la couronne; & qu'après la Messe l'Evêque introduit le nouveau Religieux dans la demeure des Freres, d'où il ne peut plus sortir que pour aller à l'Eglise, qui est commune pour les Freres & les Sœurs, & dans laquelle il doit y avoir treize Autels en l'honneur des treize Apôtres, & quatorze Calices, dont deux pour le grand Autel. Chaque Autel aura deux Paremens, l'un pour les Fêtes, l'autre pour les autres jours. Le grand Autel aura deux paires de Burettes, deux paires de Chandeliers, une Croix, & trois Encensoirs, dont l'un servira tous les jours, & les deux autres aux jours de Fêtes, & un Ciboire pour mettre les Hosties.

> Le Chœur des Religieuses est en haut, celui des Religieux en bas. Les Religieuses, ne doivent reciter que l'Office de la Vierge avec trois Leçons, tant les jours de Fêtes que les autres jours, & chanter aussi une Messe haute de la Vierge, quelque Fête qui arrive, après laquelle elles doivent aussi chanter le Salve Regina. Pour les Religieux, ils doivent reciter l'Office selon l'usage des Dioceses où les Monasteres sont situés. & tant les Freres que les Sœurs, avant que de commencer Vespres, & après avoir dit un Ave Maria, doivent se demander pardon les uns aux autres, le premier Chœur s'inclinant profondément vers l'autre en disant : Pardonnez-nous pour l'amour de Dieu & de sa très-sainte Mere, si nous vous avons offensé de parole , ou de fait , ou par signe ; car pour nous , si vous avez manqué en quelque chose contre nous, nous vous le pardonnons de très-bon cœur: ce que l'autre Chœur doit dire austi.

Quant à la nourriture: il leur est permis de manger de la viande quatre sois la semaine, sçavoir le Dimanche, le Lundi, le Mardi & le Jeudi à dîner seulement; car pour le soir, ils doivent s'en abstenir & manger du poisson, des œuss ou du laitage. Outre les jeûnes prescrits par l'Eglise, ils sont obligés de jeûner depuis la Fête de tous les Saints jusques à Noël, depuis le lendemain de l'Ascension jusques à la Pentecôte, depuis la Fête de l'Exaltation de la sainte Croix jusques à la



Religieux Diacre de l'ordre de s.teBirgitte.

Poilly jun A

Suite de la troisieme Partie, Chap. IV. saint Michel, tous les Vendredis & les Samedis de l'année, & ORDRE DE toutes les veilles des Apôtres, des Fêtes solemnelles de la sain-SAINTEBIRte Vierge, de saint Jean devant la Porte Latine, de saint Michel, de la Fête du saint Sacrement & le Vendredi Saint, avec cette difference, que depuis le Vendredi qui precede la Quadragesime jusques à Pâques, depuis le premier Dimanche de l'Avent jusques à Noël . & tous les Vendredis de l'année. ils ne doivent manger que des viandes permises en Carême. c'est à dire, s'abstenir de beurre, de fromage, d'œufs, & de laitage. Depuis la Toussaints jusques au premier Dimanche de l'Avent, depuis le lendemain de l'Ascension jusques à la Pentecôte, depuis la Fête de l'Exaltation de sainte Croix jusques à la Fête de saint Michel, & tous les Samedis de l'année, ils peuvent user de beurre, d'œufs & de laitage, & enfin les veilles des Fêtes des Apôtres, de la sainte Vierge, de saint Jean devant la Porte Latine, de saint Jean-Baptiste, de saint Michel, de la Toussaints, de la Fête du saint Sacrement, & le jour du Vendredi Saint, ils doivent jeûner au pain & à l'eau, mais cette rigueur a été moderée par le 13. Chapitre des Extravagantes, où on leur permet de manger des legumes ces jours-là, & de boire de la tisanne ou de la petite bierre.

Pour les vêtemens, les Sœurs auront deux chemises de bureau blanc, l'une pour porter, l'autre pour laver, une tuni- Cap-4que de bureau gris, une coule de même, & un manteau qui s'attache avec un neud de bois, lequel manteau sera fouré l'hiver de peaux d'agneau; pour coëffure elles auront une guimpe qui leur couvre le front & entoure les jouës, laquelle doit êtreattachée sur le haut de la tête avec une aiguille, par dessus cette guimpe un voile de toile noire attaché avec trois aiguilles, & par dessus le voile noir une couronne de toile blanche sur laquelle il doit y avoir cinq petites pieces rouges comme autant de gouttes de sang, laquelle couronne doit être aussi attachée avec une aiguille. On donnera aussi aux Religieux Cap-13,deux chemises de bureau blanc, une tunique de bureau gris, une coule de même à laquelle soit attaché un capuchon & un manteau, sur lequel les Prêtres porteront du côté gauche une Croix rouge, en memoire de la Passion de Nôtre Seigneur, & au milieu de la Croix un morceau de drap blanc en forme d'Hostie en memoire du saint Sacrifice qu'ils offrent tous les jours; les Diacres, un cercle blanc qui represente la sagesse

Digitized by Google

dont les Docteurs de l'Eglise ont été doués, & sur ce cercle quatre pieces rouges en forme de langues de seu, & les Con-BIRGITTE vers une Croix blanche pour marque d'innocence, sur laquelle il y aura cinq petites pieces rouges, pour signifier les

cinq Plaies de Nôtre Seigneur.

Lorsque l'on fondera un Monastere, il sera premierement bâti en telle sorte que les Freres & les Sœurs y puissent demeurer sans être inquietés. On ne pourra pas y demeurer qu'il n'y air un nombre suffisant de Religieuses & de Freres Prêtres pour chanter l'Office, après quoi l'on recevra ce ux & celles qui se presenteront, jusques à ce que le nombre des soixante Religieuses & des Prêtres soit parfait, aussi-bien que celui des Diacres & des Convers, qui apporteront tous une dot suffisante pour leur nourriture, tant dans une bonne, que dans une mauvaise année; ce qui servira pour la fondation du Monastere pour toûjours; car ceux qui seront reçus après eux ne seront point obligés de rien donner, & le Monastere ne pourra recevoir ni les rentes ni les heritages qui lui pourroient être affectés: & l'Abbesse fournira aux Religieux & Religieuses, les vêtemens & les autres choses necessaires, des aumônes qui seront faites au Monastere, & qui serviront aussi à l'entretien des bâtimens.

Ibid.

Lorsqu'un Religieux ou une Religieuse mourra, on en recevra un autre à sa place: les habits du mort seront distribués aux Pauvres, & l'on donnera tous les jours à un Pauvre sa pitance, jusques à ce que sa place soit remplie. Si quelqu'un en entrant veut donner quelque chose de son bon gré, il sera distribué aux Pauvres & aux Eglises necessiteuses; & si le Couvent est obligé de recevoir ce qui lui est presenté, on examine-. ra très-soigneusement si ce qu'on donne a été bien aquis, ce qui se doit prouver par témoins, & sur le moindre soupçon qu'il y aura qu'il n'appartient pas legitimement à celui qui le presente, on ne le recevra point. Tous les ans avant la Toussaints, on doit supputer à quoi peuvent monter les vivres de l'année suivante, & tout ce qu'on trouvera de superflu, tant des vivres que de l'argent de l'année courante, sera distribué aux Pauvres le lendemain de la Toussaints; en sorte qu'il ne soit permis de posseder que ce qui est purement necessaire.

Cap. 18. Le Jeudi l'Abbesse doit tenir le Chapitre, asin que les Religieuses qui ont fait quelques fautes en soient punies; celle

Digitized by Google



Religieux Convers de l'Ordre de S. te Birgitte.

10.



SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. IV. 33 Qui a été convaincue d'avoir quelque chose en propre, par la Ordre de déposition de trois témoins, & n'a pas avoué sa faute, doit SAINTEBIRmanger à terre le premier jour de Chapitre, aïant sa pitance comme les autres Sœurs; mais le Vendredi elle doir manger au pain & à l'eau. Elle ne doit point sortir ces deux jours-là de l'Eglise. Aux heures des Offices elle se doit prosterner aux pieds de toutes les Sœurs qui sortent de l'Eglise sans leur parler; & après les Vêpres l'Abbesse accompagnée de toutes les Religieuses, va trouver celle qui est en penitence & prosternée contre terre, elle la releve & la conduit à l'Autel du Chœur des Religieuses, où aïant reçu l'absolution, elle retourne à sa place. Si quelqu'autre est morte proprietaire sans s'en être confessée, après qu'on a lavé son corps, on la met dans la bierre & elle est portée devant la porte de l'Eglise, où l'Abbesse en presence de toutes les Religieuses dit : Celle-ci, à la persuasson du Demon, a grievement peché par la proprieté, contre Dieu & contre la Religion; prions pour elle afin que Dieu lui pardonne son peché, parce qu'il est misericordieux; & après qu'elles ont dit un Ave Maria, on l'absoud, & on la porte au milieu du Chœur des Sœurs, où après les prieres accoûtumées pour les Morts on la porte dans la sepulture ordinaire.

L'Evêque du lieu où le Monastere est situé, doit en être le Pere & le Visiteur. Il doit veiller à ce que la Regle y soit observée de point en point, & doit juger tous les differends qu'ils peuvent avoir. Les Souverains des Etats où ils demeurent doivent être leurs défenseurs ou avoués, & le Pape leur Protecteur, Cap. 26. & sans sa permission onne peut bâtir aucun Monastere de cet Ordre. Le silence y doit être soigneusement gardé depuis le Cap. c. marin jusques à la fin de la Messe haute qui est celebrée en l'honneur de la sainte Vierge. On le garde aussi pendant les repas, depuis Vêpres jusques après les graces du souper, & depuis la fin de la recreation du soir jusques au lendemain matin. Il doit toûjours y avoir une fosse ouverte, où tous les Cap. 27, jours après Tierce, l'Abbesse & ses Religieuses doivent aller, & après quelques prieres, l'Abbesse doit jetter dans la fosse un peu de terre, & il doit y avoir aussi à l'entrée de l'Eglise une bierre ou cercuëil, afin que ceux qui y entrent se ressouviennent qu'ils doivent mourir un jour. Enfin comme cet Ordre est particulierement établi pour honorer la sainte Vierge, l'Abbesse doit être Superieure, non seulement des Religieus

Tome IV.

Digitized by Google

Ordre de se s'imais encore des Religieux qui sont tous obligés de lui SAINTE obeir, & parmi les treize Prêtres elle en choisit un qui a la

qualité de Confesseur general.

Voilà en abregé la Regle que l'on pretend que Nôtre-Seigneur Jesus-Christ a dictée à sainte Birgitte pour le gouvernement de son Ordre, ou plûtôt les Constitutions; car les Religieux & les Religieuses de cet Ordre suivent la Regle de S. Augustin, & les Papes ont tossjours fait mention de cet Ordre, comme suivant la Regle de saint Augustin & les Constitutions du Sauveur, qui furent premierement approuvées par le Pape Urbain V. & ensuite par ses successeurs Urbain VI. Jean XXIII. Martin V. & Gregoire XV. mais la décadence où cet Ordre est tombé par le changement de Religion qui est arrivé dans plusieurs endroits où il possedoit des Monasteres, principalement en Suede, en Allemagne, en Angleterre, & dans les Païs-bas, empêche que la plus grande partie de ce qui est contenu dans cette Regle ne soit observée dans tous les Monasteres qui se trouvent dans differentes Provinces, & qui ont été fondés par des Religieux ou des Religieuses qui sont venus dans ces mêmes Provinces chercher un refuge, pour mettre leur foi à couvert des persecutions que les Heretiques leur suscitoient. Ainsi on en voit quelques-uns en plusieurs endroits où il n'y a pas plus de quatre ou cinq Religieux, d'autres où il y en a en plus grand nombre; mais qui sont destinés pour des Religieux seulement, d'autres pour des Religieuses, & il s'en trouve encore dix ou douze en Allemagne & un à Dantzic qui sont doubles pour les Religieux & les Religieuses, & où ces Constitutions peuvent être observées. Le Pape Clement VIII. y sit néanmoins quelques changemens l'an 1603, pour les Monasteres doubles qui sont en Flandres, comme il paroît par les Constitutions qui furent imprimées à Douay en 1635, mais comme elles ne conviennent point pour les Monasteres simples tels que sont ceux qui se trouvent aussi en Flandres, où il y en a six d'hommes & six de filles; les Religieux de cet Ordre du Monastere de sainte Marie de Foi proche la ville de Poperingue en la forêt de saint Sixte au Diocese d'Ypres, y firent changer par le Pape Gregoire XV. l'an 1622, quelques articles qui ne convenoient qu'aux Couvens doubles. Ces Constitutions nouvelles contienment seulement vingt-un Chapitres conformes aux au-

Suite de la troisieme Partie, Chap. IV. 35 tres pour l'observance, excepté qu'on y a ajoûté l'obligation ORDRE DE de jeuner au pain & à l'eau les veilles des Fêtes de saint Au-Sainte gustin & de sainte Birgitte, que si un Frere meurt Proprietai-BIRGITTE re, il est privé de la sepulture Ecclesiastique; que tous les Religieux indifferemment doivent porter une Croix rouge sur leur-manteau à laquelle les Prêtres doivent ajoûter la representation d'une Hostie; qu'ils pourront être admis à la Profession à l'âge de seize ans, & qu'ils doivent travailler manue'lement à certaines heures du jour. Voici la Formule de leur Profession. Moi Frere N. je fais profession, & promets obeissance à Dieu Tout-puissant & à la bienheureuse Vierge, à saint Augustin & à sainte Birgitte, & à vous Monseigneur l'Evêque, qui êtes ici de leur part , au Prieur du Monastere & à ses Successeurs , de vivre sans propre & en chasteté jusques à la mort, suivant la Regle de saint Augustin & les Constitutions de cet Ordre. L'Evêque lui dit ensuite, avec cette intention il vous faut donner vôtre foi à Dieu, & faire vœu de n'aimer rien comme vôtre Dieu; & il faut que vous lui donniez un entier consentement de tout vôtre cœur. Pour lors le Profez répond : Je consens à mon Dieu de tout mon cœur, m'offrant à lui dans toute la simplicité de mon ame. L'Evêque lui dit: Et moi de la part de Dieu Tout-puissant & de son Fils. Unique Jesus-Christ, je consens en vous, & après quelques Prieres, il lui prend les mains en disant: Fe vous benis pour être Religieux de Dieu, &c. Il y a aussi des Cap. 3. changemens dans ces nouvelles Constitutions touchant l'Office divin ; car ils le doivent reciter selon l'usage de l'Eglise Romaine, dire tous les jours au Chœur le petit Office & chanter une Messe de la Vierge, excepté les Fêtes de la premiere classe. Après cette Melle on chantera tous les Samedis le Salve Regina, tous les jours après Vêpres Ave Maris Stella, tous les Vendredis on fera une Procession autour du Clostre en recitant les sept Pseaumes de la Penitence; & l'usage des Orgues est défendu dans cet Ordre.

Il paroît par le titre de ces nouvelles Constitutions, que ces Religieux qui demeurent dans des Couvens simples, ont pris le nom de Religieux Birgittains Novissimes de l'Ordre du Sauveur, vulgairement dit de sainte Birgitte, apparemment pour se distinguer de ceux qui demeurent dans des Couvens doubles; & quoique par le treizième Chapitre il soit ordonné de même que dans les anciennes, qu'il y aura dans l'Eglise treize

Eij

ORDRE DE Autels, quatorze Calices, &c. cela ne s'observe pas néan-BIRGITTE moins dans quelques Monasteres, comme dans celui de saint Sulpice du Desert proche Dampmartin, où il n'y a que quatre ou cinq Religieux au plus, qui ont une Eglise fort petite. L'Evêque de Senlis Denys Sanguien, leur donna ce lieu en 1701. Ils ont encore un autre Monastere en France à Auxyle-Château au Diocese d'Amiens. Il y a environ huit ou dix ans, qu'à la recommandation du Duc de Baviere Maximilien, ils obtinrent la petite Eglise de sainte Birgitte à Rome dans la Place Farnese avec la maison joignante, qui servoit quelquefois d'Hôpital, où l'on recevoit les Pauvres Catholiques Suedois quand ils venoient à Rome, ce qui arrivoit rarement. Olaus Magnus Archevêque d'Upsal, fameux Historien de Suede, aïant été chassé de son païs pour la foi, demeura longtems en cette Maison sous le Pontificat de Paul III. Il y a deux beaux Monasteres de filles de cet Ordre à Gennes, dont il y en a un où l'on ne reçoit que des filles nobles. Il y avoit autrefois un Monastere double en Angleterre, qui eut le même sort que les autres Monasteres de ce Roïaume, dans le tems du malheureux Schisme qui en bannit la Religion Catholique. La Reine Marie étant montée sur le trône, un de ses premiers soins fut de restituer aux Religieux les Monasteres qui leur avoient été ôtés. Elle fit rebâtir en 1556, celui des Birgittines qu'on appelloit le Monastere de Sion. Mais cette Princesse n'aïant pas vécu assez long tems pour le bien de l'Eglise, & la Religion Catholique aïant été de nouveau persecutée sous le regne de la Reine Elizabeth, les Religieuses Birgittines furent obligées d'aller chercher un azile à Lisbonne, au rapport de Sanderus. Le Monastere de Wastein fondé en Suede par sainte Birgitte, qui étoit le premier de son Ordre, & les autres de ce Roïaume, ont eu le même sort que celui d'Angleterre, & de quelques-uns en Allemagne, lorsque le changement de Religion y est arrivé.

Cependant celui de Wastein s'est conservé long-tems au Vie du P. milieu de l'Heresie. Elle avoit été introduite en Suede par Possevin & Gustave Vasa, qui après avoir usurpé la Couronne sur le Roi de Raima. Christierne II. y abolit la Religion Catholique, & introdui-#4.4 6-25. sit le Lutheranisme dans le Rosaume. Il s'y entretint durant le regne d'Eric XIV. son fils & successeur, à la faveur des troubles que les impietés & les cruautés de ce Prince y causeSUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. IV. 37
rent: mais Eric se rendit si odieux aux Grands & au peuple Ordre de son Roïaume, que d'un commun consentement il sut dé-Bergitte.
trôné & enfermé dans la même prison où il avoit retenu pendant plusieurs années son frere Jean Duc de Finlandie qui sut proclamé Roi sous le nom de Jean III.

Depuis le changement de Religion qui s'étoit fait en ce Roïaume, les Heretiques n'avoient point cessé de persecuter les Religieuses de Wastein, ils s'emparerent de leur Monastere, ils les fatiguoient continuellement par des discours également injurieux à leur foi & à leur pudeur; mais elles se bouchoient les oreilles avec de la cire ou du coton dès qu'ils. se mettoient en état de leur parler. Ces Heretiques, pour se venger de ce mépris pretendu, après avoir en vain essaié de les contraindre par la faim, à se rendre à leurs desirs criminels, les avoient menacé de les déchirer impitoïablement à coups de fouets. Ils commencerent même par l'Abbesse à faire sentir les effets de leur rage & de leur brutalité, ce qu'elle souffrit avec une constance admirable. Le Roi Jean III. fur si frappé de l'éclat d'une telle vertu, qu'il les prit sous sa protection à son avenement à la Couronne l'an 1568, il leur fit rendre leur Monastere & les Reliques de sainte Birgitte leur Fondatrice, & ordonna qu'on les laissat vivre tranquillement suivant la sainteré de leur profession.

Ce Prince, quelques années après, aïant formé le dessein de rétablir la Foi Catholique dans ses Etats, se servit du Pere Nicolai Jesuite, auquel il donna la charge de Principal du College de Stokolm l'an 1577. & en même tems il publia une nouvelle Liturgie qu'il avoit dressée lui-même, pour abolir peu à peu les pratiques Lutherienes. Il envoïa aussi à Rome Pontus de la Gadie au Pape Gregoire XIII. pour traiter avec lui de la reduction du Roïaume de Suede à l'obeissance de l'Eglise sous certaines conditions, & le prier de lui envoïer quelque habile homme pour travailler au rétablissement de la veritable Religion. Sa Sainteté envoïa le celebre Antoine Possevin de Mantouë Jesuite, entre les mains duquel ce Prince sit secretement abjuration du Lutheranisme, l'an 1578.

Le Pere Possevin étant retourné à Rome, le Pape se renvoia l'année suivante en Suede en qualité de Nonce, & le chargea d'un Bref qu'il adressa aux Religieuses du Monastere de Wastein pour les consoler. Il lui recommanda de les alles

Digitized by Google

Ordre de visiter de sa part, de les animer à la constance, & de leur rendre tous les bons offices qui pourroient dépendre de son ministere. Le Pere Possevin trouva à son arrivée en Suede, que le Roi étoit retombé dans l'heresie sans aucune esperance de conversion; mais d'un autre côté il fut consolé de voir les Religieuses de Wastein plus fermes que jamais dans la Foi Catholique. Il en trouva dix-huit dans ce Monastere qui y vivoient comme des Anges sous la conduite de leur Abbesse nommée Catherine Beneditti, plus venerable encore par sa sainteté que par son âge. Il commença la visite de ce Monastere, par confirmer de ion autorité l'Abbesse & la Prieure dans leurs Charges. Il reçut ensuite la Profession de sept de ces filles, qui n'avoient pû la faire jusques-là, faute de Prêtres qui eussent commission de la recevoir; & depuis plus de trente ans, elles n'avoient point eu la consolation d'en voir aucun. Il les exhorta à la constance, & à soûtenir jusques à la mort la sainteté de leur Profession, sans permettre qu'on donnât jamais la moindre entrée à l'erreur & au relâchement dans leur sainte Maison. Enfin il les assura, en leur disant adieu, que le Seigneur qui est fidelle en ses promesses, ne manqueroit point de leur donner en toutes les occasions, des secours proportionnés à leurs besoins & à leur fidelité. C'est ce qu'elles éprouverent quelque tems après, quand Magnus d'Ostrogothie frere du Roi, s'étant voulu emparer de leur Monastere, fut frappé tout à coup d'une violente phrenesse, de laquelle il ne revint jamais; ce que l'on regarda comme une punition visible du Ciel, qui veilloit à la conservation de ces épouses de Jesus-Christ.

Quant à sainte Birgitte, elle ne prit pas l'habit de son Ordre, d'autant qu'il n'auroit pas été bienséant aux pelerinages que Dieu lui ordonna de faire. Ellevint premierement à Rome où elle obtint du Pape Urbain V. la confirmation de son Ordre l'an 1370. delà elle passa à Naples & en Sicile, d'où étant retournée à Rome, elle eut une revelation d'aller à Jerusalem; mais n'osant pas entreprendre ce voiage à cause de son grand âge, aïant pour lors soixante & neuf ans, Nôtre-Seigneur Jesus-Christ l'assura qu'il seroit toûjours avec elle, & qu'il lui donneroit des sorces suffisantes: elle le sit donc avec sa fille Cætherine, qui a merité d'être dans la suite au nombre des Saints, & qui avoit quitté la Suede pour se retirer avec

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. IV. 39 elle. Ce fut au retour de ce voïage à Rome, qu'après avoir Ordre de édifié l'Eglise par la sainteté de sa vie, & donné aux Religieux BIRGITTE. & Religieuses de son Ordre un modelle vivant de la Regle qu'ils devoient observer, elle mourut le 23. Juillet 1373. dans le Monastere de saint Laurent in Panis-Sperna des Religieuses de sainte Claire, où elle s'étoit retirée.

Nous avons dit qu'elle n'avoit pas pris l'habit de son Ordre après qu'elle l'eut sondé, elle sut néanmoins enterrée trois jours après son decés avec cet habit, quoiqu'elle ne l'eut pas porté de son vivant. L'année suivante son corps sut transporté en Suede par les soins de sainte Catherine sa fille, dans le Monastere de Wastein, où elle se sit aussi Religieuse, & qu'elle gouverna dans la suite en qualité d'Abbesse. Elle vint encore à Rome, pour obtenir du Pape Gregoire XI. la Canonization de sa mere; mais la mort de ce Pape & le Schisme qui arriverent ensuite, l'aiant sait différer pour un tems, elle ne se

fit que sous le Pontificat de Boniface IX. l'an 1391.

Il y a eu plusieurs personnes dans cet Ordre qui sont mortes en odeur de sainteté; mais il a aussi produit l'un des plus grands ennemis de l'Eglise, Jean Occolampade, qui étant Religieux de cet Ordre & Prêtre dans le Couvent de saint Sauveur près d'Auzbourg, apostassa pour aller prêcher ses erreurs dans Bâle. On le trouva mort dans son lit le premier Decembre 1551. Luther qui étoit son ennemi, comme de tous ceux qui n'étoient pas de son parti, dit que le Demon l'étrangla, d'autres disent, que ce fut la femme qu'il avoit époufée par un mariage incestueux, & Beze dit qu'il mourut de peste. Il est enterré dans la grande Eglise de Bâle avec cette Epitaphe. D. Joannes Oecolampadous, professione Theologus, trium linguarum peritissimus author Evangelica doctrina in hac urbe primus & Templi hujus verus Episcopus, &c. Il paroît par les Lettres d'Erasme qui étoit son ami, qu'il s'étoit fait Religieux de l'Ordre de sainte Birgitte le 23. Avril 1520. & qu'il embrassa l'heresse l'an 1523. .

Nous avons un volume des Revelations de sainte Birgitte, les sequelles furent presentées par sainte Catherine sa sille, le Prieur d'Alvastre & le Confesseur de sainte Birgitte au Pape Gregoire XI. l'an 1377, qui les donna à examiner à trois Cardinaux & à plusieurs personnes doctes, qui n'y trouverent vien de contraire à la soi. Elles surent encore examinées de

40 HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

Religieu- nouveau sous le Pape Urbain VI. par cinq Cardinaux & plu-, SES DE STE sieurs autres personnes qui rendirent le même témoignage, DE LA RE- assurant qu'il n'y avoit rien de contraire à l'Ecriture-Sainte, aux maximes des Peres, & à la regle des bonnes mœurs. Ce-la n'empêcha pas qu'il n'y eut des esprits inquiets, qui crurent trouver encore des Heresies dans ces revelations, & les

aux maximes des Peres, & à la regle des bonnes mœurs. Cela n'empêcha pas qu'il n'y eut des esprits inquiets, qui crurent trouver encore des Heresies dans ces revelations, & les dénoncerent comme telles au Concile de Bâle, ce qui obligea Eric Roi de Danemarc & de Suede, & les Prelats de ce Roïaume d'écrire à ce Concile l'an 1434, prenant leur défense aussibien que de la Regle de cet Ordre. Ces lettres furent luës en la Congregation des Peres du Concile le 26. Mars de l'année suivante, & les Commissaires deputés par le Concile en cett e affaire, dont le Cardinal de Turrecremata, pour lors Maître du sacré Palais, sut du nombre, assurerent le Concile qué ces Revelations venoient de la part de Dieu.

Voïez Revelat. S. Birgitt. lib. 8. Regul. seu Constit. FF. Novissimorum Ord. S. Salvatoris vulg. S. Birgitt. Clem. Reyn. Apostol. S. Bened. in Angl. p. 166 S. Anton. Hist. part. 3. Titul. 13. cap. 12. Natal. Alexand. hist. Eccles. secul. 13. & 14. Joan. Mar. Vernon. Annal. 3. Ord. S. Francisc. part. 3.

### CHAPITRE V.

Des Religieuses de sainte Birgitte dites de la Recollection, avec la Vie de la V. M. Marine Escobar leur Fondatrice.

Uo 1 QUE l'Ordre de sainte Birgitte se sût étendu en plusieurs Provinces, en France, en Allemagne, en Angleterre, en Italie & dans les Païs-bas, il étoit néanmoins inconnu en Espagne au commencément du dernier siecle, lors qu'une sainte sille nommée Marine Escobar voulut honorer la memoire de sainte Birgitte à Valladolid, en sondant un Monastere de Religieuses de son Ordre à qui elle donna des Constitutions particulieres qu'elle tira de celles que sainte Birgitte avoit données à ses Religieuses, & qui lui avoient été distées par le Sauveur du monde. Marine Escobar étoit sille de Jacques Escobar de Castel-Rodrigo, qui exerça d'abord la profession d'Avocat dans sa patrie, & y remplit une Chaire de Dosteur Regent



Religieuse de l'Ordre de S. te Birgitte,

11.

Podly jun ...

Suite de la troisieme Partie, Chap. V. Regent dans la Faculté de Droit. Delà il alla à Ossonne pour Religies. y occuper une autre chaire dans cette Université; mais quatre BIRGITTE ans après il en sortit pour aller à Valladolid, & après avoir DE LA REencore obtenu une Chaire de Droit dans cette ville, il épou- TION. sa Marguerite Fontana de Montserat fille du Docteur Bernardin Montana premier Medecin de l'Empereur Charles-Quint, de laquelle il eut plusieurs enfans, & entr'autres quatre filles, dont la derniere fut nôtre Marine Escobar, qui nâquità Valladolid le 8. Février 1554. Dès l'âge de trois ans elle fut prévenuë de graces extraordinaires qui furent toûjours en augmentant pendant tout le cours de sa vie qui fut fort longue, puisqu'elle mourut âgée de plus de quatre-vingts ans. On ignoreroit encore les communications secretes dont Nôtre-Seigneur la favorisa, mi la qualité des faveurs ineffables qu'il lui fit hors des voïes ordinaires, & que son humilité lui vouloit faire tenir cachées, si l'obeissance qu'elle croïoit devoir à son Directeur le Pere Louis du Pont de la Compagnie de Jesus, ne l'avoit obligée de les découvrir à ce Pere, qui eut un grand soin de les recueillir, & qui dessors forma le dessein de composer sa vie remplie de visions & de miracles, qu'il ne put continuer étant mort devant elle.

L'on pretend que dans le cours d'une si longue vie, elle conferva toûjours son innocence baptismale, qu'elle ne commit jamaisaucun peché mortel, & qu'elle ne ressentit aucune atteinte de mouvemens ou de tentations impures. Son humilité fut si grande que n'étant encore qu'enfant, elle ne pouvoit fouffrir qu'on lui donnât des louanges, répandant des larmes lorsqu'on lui en donnoit, comme si on lui avoit dit des injures. Sa patience fut admirable, pendant cinquante ans que Dieu l'éprouva par plusieurs maladies: elle sit paroître pendant tout ce tems une grande resignation à la volonté de Dieu. Ses maux aïant redoublés pendant les trois dernieres années de sa vie, & l'aïant obligée pendant tout ce tems de garder le lit sans en pouvoir sortir, elle témoigna tant de satisfaction de souffrir, qu'elle disoit qu'elle auroit eu une grande affliction de quitter la vie sans avoir enduré ce peu de souffrances; & route sa peine au plus fort de ses douleurs, étoit de manquer en quelque chose à la resignation qu'elle devoit avoir à la volonté de Dieu. Maltraitée souvent par le Demon qui inventoit chaque fois des manieres inconnuës jusques alors pour

Tome IV.

Religieu lui faire perdre la paix & la tranquillité de son ame, elle sui resista courageusement & ne s'éloigna jamais d'un moment DE LA RE- de la presence de Dieu où elle étoit continuellement; & elle n'eut jamais, ou très-rarement, de distractions dans les orai-

ions, quoiqu'elles fussent fort longues.

Sa charité pour le prochain étoit si grande, qu'elle eût souhaité donner sa propre vie pour le salut des pecheurs, & compatissant aux miseres d'autrui, elle se faisoit pauvre pour l'amour de Jesus-Christ, en soulageant ceux qui étoient dans le besoin. Elle entretenoit quantité de pauvres Demoiselles à qui elle procuroit par son zele des sommes suffisantes pour les pourvoir honnêtement. Ce fut un effet de cette même charité qui la porta à proçurer à l'Espagne des Religieuses de l'Ordre desainte Birgitte, afin que leurs Couvens fussent autant de Seminaires d'illustres & de saintes Vierges, & que cet Ordre se pût multiplier en Espagne, comme il avoit fait dans d'autres endroits. Ce fut par une inspiration de Dieu qu'elle forma ce dessein, & qu'elle dressa les Constitutions particulieres pour cet Ordre, en moderant les anciennes que sainte Birgitte avoit données d'abord à ses Religieuses, & les accommodant au tems present. L'on pretend qu'elles furent aussi revelées à cette sainte fille, comme les autres l'avoient été à sainte Birgitte; elle en confera avec le Pere Louis du Pont son Confesseur, qui les mit par ordre & les disposa par Chapitres, les alant tirées en partie des anciennes de sainte Birgitte, & en partie de ce qui avoit été revelé à Marine Escobar; & elles furent ensuite approuvées par le Pape Urbain VIII.

Il y a de l'apparence que ses longues maladies & ses grandes infirmités l'empêcherent de prendre l'habit de cet Ordre, & il y a même lieu de croire que le premier Monastere de ces Religieuses, que l'on appelle de la Recollection de sainte Birgitte, fut fondé à Valladolid par la Reine Elizabeth de France femme de Philippes IV. Roi d'Espagne, qui le sit bâtir à la follicitation du Pere Michel d'Oregna de la Compagnie de Jesus, Provincial de Castille, qui fut Confesseur de cette Fondatrice après la mort du P. du Font ; mais ceux qui dans sa vie ont parlé de cette Fondation n'ont point marqué l'année, qui auroit appris si c'étoit devant ou après la mort de Marine Escobar que ce Monastere fur bâti. Quoiqu'il en soit cette

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. V. 43 fainte fille que le Pere Louis du Pont & le Pere Michel d'O-Religiere regna ses Confesseurs, pretendent n'avoir pas moins été favo-BIRGITTE risée de visions celestes, & de graces extraordinaires que les DE LA RE-saintes Gertrude, Mathilde, Birgitte, Catherine de Sienne, TION.

Therese de Jesus & autres semblables, mourut à Valladolid le 9. Juin 1633.

Sa mort aïant été publiée dans la ville de Valladolid, ceux de la ville & des lieux circonvoisins accoururent en foule à la maison de la défunte, en criant, qu'on leur laissat voir la Sainte; & tousceux qui purent approcher de ce saint Corps lui baiserent les pieds, ce qui dura jusques à ce qu'on la portât en terre. La Ville fit faire un cercuëil couvert de velours cramoissavec des passemens d'or & doublé de satin blanc avec six serrures dorées: le corps y aïant été mis, on en donna deux cless aux Eschevins de la ville, deux aux Chanoines de la Cathedrale, & deux aux Peres de la Compagnie de Jesus. du College, dont elle avoit choisi l'Eglise pour y être enterrée. Tout le Clergé & le Corps Regulier y assisterent, aussi-bien que toutes les Confrairies : le Gouverneur & les Echevins porterent le corps ; on avoit dressé des especes de reposoirs dans differens endroits pour faire voir la défunte, habillée de noir avec de pauvres habits qu'elle avoit preparés elle-même, & un Nom de Jesus sur la poitrine, pour donner à entendre qu'elle étoit fille de la Compagnie de Jesus; mais comme on se fut arrêté au premier reposoir, une si grande foule se jetta sur le corps pour le baiser; qu'il fallut promptement l'enlever & continuer le chemin sans s'arrêter dayantage; & quoiqu'on eût pû le faire en un quart d'heure dans un autre tems, on fut néanmoins deux heures & demie à le faire à cause de la grande foule de peuple; & ce ne fut qu'avec bien de la peine qu'on entra dans l'Eglise du College des Peres Jesuites, où le corps fut enterré proche le grand Autel du côté de l'Epitre, d'où il a été transporté l'an 1650. à celui de l'Evangile, & à cette Translation on détacha un bras entier & la main de l'autre, pour le Monastere Roïal de sainte Birgitte de la même ville où cette Reforme, ou plûtôt cet Ordre nouveau de sainte Birgitte avoit été commencé. Elle a fait plusieurs miracles, tant après sa mort que pendant sa vie, & le Pere Cachupin qui a écrit la vie du Pere Louis du Pont. où il a inseré un abregé de celle de Marine Escobar, en rappor-

Fii

HISTOTRE DES ORDRES RELIGIEUX. te un, fait du vivant de cette sainte fille en la personne de l'Infante Anne d'Autriche, fille de Philippes III. qui fut en-BIRGITTE suite Reine de França & mere de Louis XIV. L'Evêque de Valladolid Dom Gregoire Pedrola fit faire une exacte information de sa vie & prit les dépositions par serment, afin de s'en servir au procés de sa canonisation, après quoi on sit imprimer ce que le Pere Louis du Pont avoit laissé par écrit de sa vie. Le Pere François Cachupin Provincial des Jesuites de la Province de Castille, prit le soin de cette impression, & dédia l'ouvrage à la Reine d'Espagne Marie-Anne d'Autriche: ce livre est devenu crès-rare; mais il y en a un exemplaire dans la Bibliotheque du Roi, & on trouve un abregé de cette vie dans celle du Pere Louis du Pont composée par le même Pere Cachupin en Espagnol, qui a été traduite en François par le Pere Roger de la même Compagnie. Il est aussi parlé de cette sainte fille dans le Dictionnaire de Moreri au second Tome. Elle eut pour Compagne pendant vingt-cinq ans, une autre Penitente du Pere Louis du Pont nommée Marine Hernandez native de Villavagnez près de Valladolid, qui aïant perdu son mari distribua la meilleure partie de son bien aux pauvres, se joignit à Marine Escobar, & reçut aussi bienqu'elle beaucoup de faveurs celestes. Ces Religieuses Birgittines de la Recollection n'ont que quatre Mailons en Espagne, & ne se sont point étendues ailleurs.

## CHAPITRE VI. De l'Ordre Militaire de sainte Birgitte:

TOUS lisons dans les Revelations de sainte Birgitte, que Jesus-Christ lui sit connoître combien lui étoit

agreable le vœu de ceux, qui sous le nom de Chevaliers, s'engageoient de donner leur propre vie pour la sienne, & de défendre & maintenir par la force des armes les interêts de l'Eglise & de la Religion Catholique; mais le même Sauveur se plaignit aussi à la Sainte, que ces mêmes Chevaliers s'étoient éloignes de lui, qu'ils méprisoient ses paroles, faisoient peude cas des maux qu'il avoit endurés dans sa Passion, & de ce que conduits par l'esprit de superbe, ils aimoient mieux mousir à la guerre dans la seule veuë d'acquerir de la gloire, &



Chevalier supposé de l'ordre de s. Birgitte.

Poilly jun. f.

12.

Suite de la troisieme Partie, Chap. VI. 45 de s'attirer l'estime des hommes; que de vivre dans l'obser-Ordre vance de ses Commandemens. Cependant Jesus Christ décla- RE DES. ra à la Sainte, que s'ils vouloient retourner à lui, il étoit prêt Birgiriz. de les recevoir, & en même tems il lui prescrivit la maniere qui lui seroit la plus agreable, & les ceremonies qui se devoient observer quand ils s'engageroient à son service. C'étoit que le Chevalier devoit venir avec son cheval jusqu'au Cimetiere de l'Eglise, où aïant mis pied à terre & laissé son cheval, il devoit prendre son manteau dont la ligature devoit se mettre sur le front pour marque de la milice & de l'obeissance ausquelles il s'engageroit pour la défense de la Croix. L'étendard du Prince devoit être porté devant lui, pour marquer qu'il devoir obeir aux Puissances de la terre dans toutes les choses qui ne sont pas contraires à Dieu. Etant entré dans le Cimetiere, le Clergé devoit venir au devant de lui avec la Baniere de l'Eglise, sur laquelle étoit peinte la Passion de Nôtre-Seigneur, afin qu'il apprît qu'il devoir prendre la défense de l'Eglise & de la foi, & devoir obeir à ses Superieurs. En entrant dans l'Eglise , l'Etendard du Prince devoit demeurer à la porte, il n'y avoir que la Baniere de l'Eglise qui devoit y entrer, pour montrer que la Puissance divine precede la seculiere, & que les Chevaliers se devoient plûtôt mettre en peine des choses spirituelles que des temporelles. Il devoit entendre la Messe, & à la Communion le Roi ou celui qui tenoir sa place s'approchant de l'Autel devoit mettre une épée à la main du Chevalier, en lui disant, qu'il lui donnoit cette épéeafin qu'il n'épargnât pas sa vie pour la Foi & pour l'Eglise, pour détruire les ennemis de Dieu & proteger ses amis. En lui donnant le Bouclier il devoit lui dire, que c'étoit pour se désendre aussi contre les ennemis de Dieu, pour donner secours aux Veuves & aux Orphelins, & pour augmenter l'honneur & la gloire de Dieu; & ensuite lui mettant la main sur le cou, il lui devoir dire, qu'il étoit soumis au joug de l'obeissance. On voit aussir dans d'autres endroits des mêmes revelations la formule des Vœux & de la Profession de ces Chevaliers, qui devoit être conçue en ces termes. Moi infirme Lib. 21 cap. Creature, qui ne souffre mes maux qu'avec peine, qui n'aime que 7. 6 lib. 3. sa propre volonté, & dont la main n'a point de vigueur lorsqu'il faut frapper, promets d'obeir à Dieu & à vous qui êtes mon Suporieur , m'obligeant avec serment de défendre l'Eglise contre ses

Ondat ennemis, d'encourager les amis de Dieu, de faire du bien aux Veuves & aux Orphelins, de ne jamais rien faire contre l'Egli-BIRGITTE. se Catholique & contre la Foy, & me soumets à recevoir la correction, s'il arrive que je commette quelque faute, afin que l'obeissance à laquelle je suis lié, me fasse éviter le peché & renoncer à ma propre volonté, & que je puisse avec plus de ferveur

ne m'attacher qu'à celle de Dieu & à la vôtre.

C'est apparemment ce qui a donné lieu à quelques-uns de croire, que sainte Birgitte avoit institué un Ordre Militaire pour resister aux incursions des Barbares, & s'opposer aux Heretiques, & que les autres occupations des Chevaliers de cet Ordre étoient d'ensevelir les morts, proteger les Vouves, assister les Orphelins, & avoir soin des malades dans les Hôpi-Herm. Hift. taux. M. Hermant dit que ce fut vers l'an 1366, que cette desOrd.Mi- Princesse institua cet Ordre, qu'il possedoit de grandes ri-46. p. 293. chesses & de belles Commanderies en Suede, & que le Pape Urbain V. l'approuva sous la Regle de saint Augustin, & des statuts qui avoient beaucoup de rapport à ceux des Chevaliers de Malte; que ce puissant boulevard de la Religion en Suede tomba bien-tôt après la mort de cette Princesse, & que la marque qui distinguoit ces Chevaliers des autres, étoit une Croix émaillée d'asur à huit pointes, peu differente de celle des Chevaliers de Malte; sinon qu'au bas de la Croix pendoit une langue de feu, simbole de l'ardeur de leur Foi pour la Religion Chrétienne & de leur charité envers Dieu & en-

vers le Prochain.

Schoonebeeck dit la même chose que Monsieur Hermant; desOrd.Mi. il ajoûte seulement, que lorsqu'ils alloient à la guerre ils porlie Tem. 2 toient dans leur Etendart la Croix de l'Ordre d'un côté, & de l'autre trois Couronnes d'or, qui sont les anciennes armes des Goths. Mais le témoignage de ces Auteurs n'empêche pas que je ne croïe, que cet Ordre est supposé, & qu'il n'a jamais subsisté; car sainte Birgitte ne peut pas avoir institué cet Ordre en Suede en 1366. puisqu'elle avoit quitté ce Roïaume dès l'an 1345, ou 1346, pour se retirer à Rome où elle demeura toûjours depuis ce tems-là. Elle ne pouvoit pas avoir assigné de gros revenus à cet Ordre, puisque deux ans après la mort de son mari qui arriva en 1343, ou en 1344, au plus tard, elle 'fit le partage de ses biens entre ses enfans, disposa de tout ce qui la pouvoir distraire du Service de Dieu, & que pour se

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. VI. faire pauvre pour l'amour de Jesus-Christ, elle s'étoit mise MILITAIdans la dépendance d'une personne à qui elle avoit abandonné \* DE S. le peu de bien qui lui étoit resté, comme nous lisons dans la vie de cette Sainte. Elle n'avoit point épousé un puissant Prince de Suede, comme M. Hermant le veut persuader. S'il étoit Prince de Nericie, il ne possedoit point cette Province en Souveraineté, & sainte Birgitte n'a jamais eu le titre de Reine comme Schoonebeeck a avancé. Enfin s'il étoir vrai que cet Ordre pretendu eut été approuyé par Urbain V. la Bulle de la Canonisation de sainte Birgitte en auroit fait mention, aussi-bien que de l'Ordre du Sauveur, qui fut approuvé par le même Urbain V. & dont il est parlé dans cene Bulle, comme aïant été institué par cette Princesse.

Ce sont donc apparemment les Revelations de sainte Birgitte, où il est parlé de Chevaliers, des qualités qu'ils doiventavoir, des ceremonies qui doivent s'observer à leur reception, & de la maniere qu'ils doivent prononcer leurs Vœux, qui auront sans doute fait croire que cette Sainte parloit d'un Ordre Militaire qu'elle avoit institué. Mais cette Sainte n'a point institué d'Ordre Militaire, ce qu'on lit dans fes Revelations touchant les Chevaliers, ne regardoit que l'Ordre de Chevalerie en general; & les ceremonies qui y sont marquées, étoient à peu près les mêmes qui se pratiquoient dans plusieurs Provinces à la reception des Chevaliers, qui avoient aussi presque par tout les mêmes obligations.

Nous pourrions en rapporter plusieurs exemples; mais nous nous contenterons de celui de Guillaume Comte de Hollande, qui avant que d'être couronné Empereur à Aix-la-Chapelle, fut fait Chevalier à Cologne, l'an 1248, parce qu'il n'étoit encore qu'Ecuïer, & que les loix de l'Empire portoient, que l'Empereur ne devoit point être couronné qu'il ne fût Chevalier. C'est pourquoi le Roi de Boheme le sit Chevalier; & Joann. Bevoici les ceremonies qui se pratiquerent en cette occasion. La Ultrajett. p. Messe aïant été celebrée par la Cardinal Pierre Capuccio du 77. Le Cartitre de saint Georges au Voile d'or, le Roi de Boheme aprè de Cambray l'Evangile presenta à ce Presat le Comte de Hollande, en lui Tom 1. part. disant: Nous presentons à votre Reverence cet Ecuier, suppliant 3. Mennen. Equeft. Ord. wes-humblement votre Paternité de recevoir sa Profession & ses simbol. 2. Se. Vœux, afin qu'il puisse entrer dans nôtre Societé Militaire. Le

ORDER Cardinal dit au Comte: Selon l'étimologie du mot de Chevalier, il faut que celui qui veut combattre ait une grandeur d'ame, BIRGITIZE qu'il soit de condition libre, qu'il soit liberal, qu'il soit courageux, & qu'il ait beaucoup d'adresse. Qu'il ait une grandeur d'ame, afin qu'il ne se laisse pas abbattre dans l'adversité; qu'il soit de condition libre par sa naissance; qu'il se fasse honneur par ses liberalitez, qu'il témoigne du courage, lorfqu'il commandera, & qu'il donne des preuves de son adresse dans les occasions: Mais avant que de prononcer les Vœux de vôtre Profession, afin que vous ne les fassiez pas sans sçavoir à quoi vous vous obligez, écoutez les Regles de Chevalerie. Il faudra entendre tous les jours la sainte Messe, exposer votre vie pour la défense de la Foi Catholique, garentir du pillage l'Eglise & ses Ministres, proteger les Veuves & les Orphelins, éviter les guerres injustes, acce pter les Duels pour délivrer l'Innocent, ne point aliener les biens de l'Empire, & vivre devant Dien & devant les hommes sans aucun reproche. Ce sont-là les Regles de Chevalerie, & si vous les observez fidellement, scachez que vous acquererez beaucoup d'honneur en cette vie, & que vous jouirez après vôtre mort de l'Eternité bienheureuse. Après cela le Cardinal prit les mains du Comte de Hollande, & les aïant serrées dans le Messel, où l'on venoit de lire l'Evangile, il lui demanda s'il vouloit recevoir l'Ordre de Chevalerie au nom du Seigneur, & faire protession de cet Ordre contormement à la Regle qu'il venoir de lui expliquer. Le Comte aïant répondu qu'il le vouloit recevoir, lui donna sa Profession par écrit qu'il prononça en ces termes. Moi Guillaume de Hollande, Prince de la Milice, Vassal du saint Empire & étant libre, fais serment de garder la Regle de Chevalerie en presence de Monseigneur Pierre Cardinal Diacre, du titre de saint Georges au Voile d'or & Legat du S. Siege, par ces saints Evangiles que je touche avec la main. Le Roi de Boheme lui donna ensuite un grand coup sur le cou en lui disant : Souvenez-vous en l'honneur de Dieu Tout puissant, que je vous fais Chevalier & vous reçois avec joie dans nôtre Societé, & souvenez-vous aussi que fesus-Christ a reçu un soufflet, qu'on s'est moqué de lui devant le Pontife Anne, qu'il a été revêtu d'une robe, qu'il a souffert des railleries devant le Roi Herode, & qu'il a été exposé tout nud & attaché à une Croix. Je vous prie d'avoir toujours dans la pensée les opprobres de celui dont je vous conseille de porter soujours la Croix. Après que

Suite de la troisième Partie, Chap. VI. 49 que la Messe fut achevée, ils sortirent de l'Eglise au son des Ordre trompettes, des timbales, & des fanfares; le Comte fit un MILITALcoup de Lance avec le fils du Roi de Boheme; & mit ensuite Birgitte. l'Epée à la main, comme pour commencer à faire les fon-Aions de l'Ordre dont il venoit d'être honoré.

Voilà quelles étoient les ceremonies qui s'observoient en Allemagne à la reception d'un Chevalier dès l'an 1248. & quelles étoient leurs obligations qui ont beaucoup de rapport aux obligations & aux ceremonies des Chevaliers qui étoient en Suede vers l'an 1346. auquel tems sainte Birgitte commença à avoir ses Revelations. Chaque païs avoit ses usages particuliers, car il y en avoit où le Chevalier étant conduit à l'E-Menn. glisey passoit toute la nuit en prieres. Le lendemain avant la simbolo. 11. Messe il mettoit son Epée sur l'Autel: on la benissoit, on la passoit dans le baudrier qu'on lui attachoit sur l'épaule, & de cette sorte il étoit fait Chevalier. Mais la pratique la plus ordinaire de faire des Chevaliers, étoit de les créer sur le champ de bataille après quelques exploits signalés, en leur ceignant l'Epée, leur mettant des éperons dorez, & leur donnant l'acolade. Les Rois même se faisoient créer Chevaliers par leurs propres Sujets, comme sit François Premier après la bataille de Marignan en 1515, qui voulut être fait Chevalier par Pierre Bayard Gentilhomme de Dauphiné, que sa vertu fit furnommer le Chevalier sans reproche, ce qu'ont fait aussi plusieurs de nos Rois le jour de leur couronnement; & lors-Chroniq. de que l'Empereur Sigismond vint en France l'au 1416. sous le Monstrelet, Regne de Charles VI. qui lui permit de prendre séance au & Mezeray Parlement de Paris, ce Princey entendit plaider une Cause Sous Charles pour la possession de la Senechaussée de Baucaire ou de Car- Equestrord. cassonne, qui étoit contestée entre les nommés de Postellan simbol. Pier-& de Signet. Comme le premier reprochoit à Signet qu'il ne la re de S Ropouvoit pas posseder à cause qu'il n'étoit pas Chevalier; chronolog. l'Empereur sit approcher Signet, & prenant l'épée d'un de Tom. 3. ses Gentilshommes, il la lui donna, lui sit chausser les éperons dorez, & de cette sorte le sit Chevalier, en disant à sa Partie, que la raison qu'il alleguoit ne subsistoit plus, puisqu'il l'avoit fait Chevalier.

ORDRE
DES PAUVRES VOLONIAI-

# CHAPITRE VII. De l'Ordre des Pauvres Volontaires.

Ou s avons déja parlé d'un Ordre sous le nom de Pauvres Catholiques; en voici encore un qui a pris le nom de Pauvres Volontaires. Nous ne sçavons point ni le tems de sa Fondation, ni qui en a été le Fondateur; mais il y a biende l'apparence qu'il a pû être fondé vers l'an 1370, car Buschus Chanoine Regulier de la Congregation de Windesem, qui avoit été nommé par le Concile de Bâle Commissaire pour la Reforme des Monasteres d'Allemagne, & qui dans le même tems avoit été élu Visiteur du Couvent des Pauvres. Volontaires de la ville d'Hildesem par les Religieux de ce Couvent, du consentement de l'Evêque Ernest, dit que ces pauvres Volontaires d'Hildefem , embrasserent l'an 1470. la Regle de saint Augustin, & prirent un habillement particulier; & comme ce ne fut que dans cette année qu'ils furent veritablement Religieux, c'est pour ce sujer qu'il appelle leur Ordre, un Ordre nouveau, quoiqu'ils fussent déja établis cent ans auparavant dans cette ville & dans quelqu'autres d'Allemagne: Ordo novus Fratrum Voluntarie Pauperum nominatus, anno Domini 1470. in Hildesem primo surrexit, qui liset ante centum annos in diversis Alemania partibus & in Hildesem habitaverint, Voluntarie Pauperes nominati, singularem habitum & Regulam Almi P. Augustini jam in brevi susceperunt.

Ce fut donc l'an 1470, que ces Pauvres Volontaires embrasserent la Regle de saint Augustin, & l'année suivante ils surest les Vœux solemnels entre les mains de leur Superieur, qui jusques alors n'avoit pris que la qualité de Procureur, à cause que c'étoit lui qui devoit pourvoir à leurs necessités; mais après que ces Religieux eurent prononcé leurs vœux, ils lui donnerent le titre de Prieur. Ils retinrent néanmoins leurs anciens Statuts & les Reglemens qu'ils observoient par le passé, & ils ne firent du changement que dans l'habit. Buschus ne marque point quel étoit celui qu'ils portoient auparavant; mais en faisant leurs vœux solemnels, ils prisent une robe grise, un scapulaire, & un capuce noire. C'est ainsi qu'ils étoient habillés dans la Maison; mais lorsqu'ils sortoient, ils mettoient une chape grise qui étoit beaucoup plissée au tour



Religieux de l'ordre des pauvres Volontaires, en Allemagne.

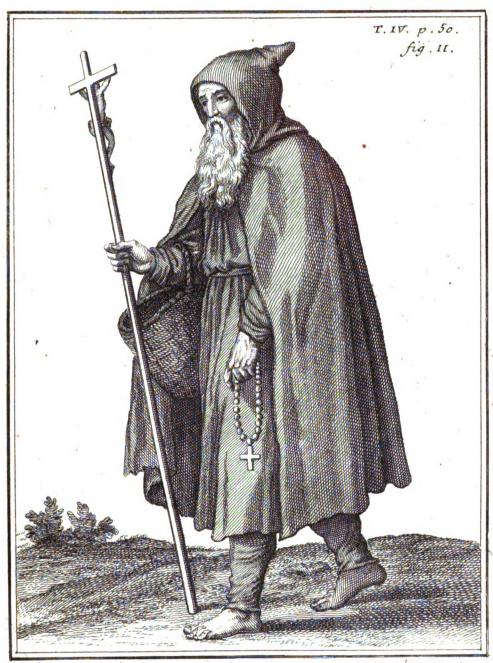

Religieux de l'ordre des pauvres Volontaires, en Flandres.

Poius l'imp

Suite de la troisieme Partie, Chap. VII. du cou; ce qu'ils firent pour se conformer aux Religieux du même Ordre des Maisons de Cologne, d'Halberstad, & de VRES VON quelques autres villes d'Allemagne, qui avoient aussi fait des LONTAIS. vœux solemnels, & qui avoient pris le même habillement. Ils formoient même une Congregation, comme le témoigne encore Buschus par ces paroles: Conformes jam nunc sunt in habitu & in omnibus caremoniis & modo vivendi, Fratribus sui Ordinis in Colonia & circa Rhenum & in Halberstad, qui fraternitatem & unionem mutuo servant tanquam capitularem.

Ces Religieux n'étoient que des Freres Laïcs, qui ne recevoient aucun Prêtre parmi eux : la pluspart ne sçavoient pas même lire, & ils s'occupoient à des arts mechaniques. Quelquesuns étoient Tailleurs, Cordonniers, Menuisiers, Forgerons: ils alloient aussi veiller les malades de la ville lorsqu'ils étoient appellés: ils leur donnoient les soulagemens dont ils avoient besoin, les consoloient, les aidoient à faire une bonne mort & portoient leurs corps en terre. Ils ne possedoient aucuns revenus: le matin ils ne sçavoient pas ce qu'ils auroient à d'îner, ils alloient deux à deux, selon l'ordre du Superieur, demander l'aumône par la ville, & mangeoient en commun ce qu'on leur avoit donné.

Ils se levoient en tout tems à minuit, pour dire dans leur Oratoire Matines, qui consistoient en un certain nombre de Pater & d'Ave qu'ils recitoient à genoux, après quoi ils faisoient deux heures entieres d'oraison mentale sur les Mysteres de la Passion de Nôtre-Seigneur Jesus-Christ, & restoient aussi à genoux pendant ce tems-là, sans qu'ils pussent s'asfeoir, n'y aïant aucun siege dans leur Oratoire. Ils retournoient ensuite dans leurs Cellules pour se reposer jusqu'à quatre heures & demie ou cinq heures, qu'ils sortoient tous de la maison pour aller à l'Eglise Cathedrale entendre les Matines, la Messe & une partie des Heures Canoniales. Ils y demeuroientpendant trois heures à genoux dans un lieu separé destiné pour eux, & retournoient ensuite à la maison où ils recevoient les ordres du Superieur pour aller à la quête ou au travail. Après le dîner, ils se remettoient au travail jusques à l'heure de Vêpres qu'ils alloient encore à la Cathedrale, où ils recitoient pour Vêpres un nombre de Pater. Ils y demeuroient une heure ou deux & revenoient à la maison pour souper. Ils alloient ensuite à leur Oratoire où ils dissoient Com-

G ij

ORDRE DE plies & faisoient l'oraison mentale pendant une heure, laquel-SAMBROI-SE ET DE S. Le étant finie, le Superieur donnoit le signal & ils alloient se

BARNABE. coucher pour se relever à minuit-

Buschus dit encore qu'ils avoient plusieurs privileges quir leur avoient été accordés par le Saint Siege à la recommandation de Charles Duc de Bourgogne, comme d'avoir dans leurs Maisons une Chapelle avec un Clocher, d'y pouvoir faire dire la Messe & d'y communier dans la necessité; mais qu'ils ne devoient rien faire au préjudice de l'Eglise Matrice. Comme ces Pauvres Volontaires avoient obtenu ces privileges à la recommandation du Duc de Bourgogne, il y a de l'apparence qu'ils avoient aussi des Maisons en Flandre: En effet Abraham Bruin, Michel Colyn, & François Modius qui étoient Flamans, ont donné l'habillement d'un de ces Pauvres-Volontaires, tel que nous l'avons fait graver, qui est different de celui que portoient les Religieux du même Ordre en Allemagne; puisque ceux de Flandre avoient un habit de grosdrap tanné, qu'ils marchoient nuds pieds sans sandales, & qu'ils avoient toûjours à la main un grand bâton au haut duquel il y avoit un Crucifix. Il y a deja long-tems que cet Ordre ne subsiste plus.

Joann. Buschus. De Reformat. Monaster. lib. 1. apud God.

Guillelm. Leibnitz. script. Brunsvic. Tom. 1. pag. 857.

### CHAPITRE VIII.

Des Religieux de l'Ordre de saint Ambroise ad nemus, de saint Barnabé.

Ly a eu autrefois deux Ordres differens, l'un sous le nom de saint Ambroise au bois, communément appellé saint Ambroise ad nemus, l'autre sous celui de saint Barnabé ou des Freres Apostolins, & qu'on nommoir en quelques lieux Santarelli; mais qui furent unis par le Pape Sixte V. pour nefaire qu'une même Congregation qui a retenu le nom de saint Ambroise ad nemus. Il y a des Auteurs qui ont cru sans sondement que saint Ambroise avoit été le Fondateur du premier; peut-être ont-ils appuié leur opinion sur ce que le Pape Gregoire XI. en consirmant cet Ordre, permit à ces Reli-



Religieux de l'ordre de S. Ambroise ad nemus. Poilly le per F.

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. VIII. 53 gieux de suivre dans leur Office le Rit Ambrosien; & ont-ils ORDRE DE S. AMBROIcru que ce Pape ne leur avoit accordé ce privilege qu'en me- SE ET DE S. moire de saint Ambroise leur Fondateur. Mais ce ne seroit pas BARNABE. une raison pour faire croire, que cet Ordre eut tiré son origine de se Pere de l'Eglile, puisque tout le monde ne demeure pasd'accord, que ce Saint ait été l'auteur de l'Office qu'on appelle Ambrossen, & il y a même plus d'apparence qu'avant saine Ambroise l'Eglise de Milan avoit un Office particulier, different de celui de Rome, aussi-bien que les autres Eglises d'Italie, & que quand les Papes firent prendre aux Eglises d'Occident l'Office Romain; celle de Milan se mit à couvert sous le nom de saint Ambroise, & depuis ce tems-là, on nomma son Office, l'Office selon le Rit Ambrossen pour le distinguer des autres Eglises qui avoient suivi le Rit Romain. Ainsi si le Pape Gregoire XI permit aux Religieux de saint Ambroise ad nemus, de suivre le Rit Ambrossen; ce ne fut pasà cause que saint Ambroise étoit leur Fondateur; mais c'étoit apparemment à cause qu'ils étoient soumis pour lors à la Jurisdiction des Archevêques de Milan, comme ils le furent encore dans la suite, jusques sous le Pontificat d'Eugene IV. qui leur laissa le privilege de reciter l'Office Ambrossen, en leur en accordant un nouveau qui les exemtoit de la Jurisdiction des Ordinaires.

Le Pere Bonanni confond les Religieux Apostolins ou de saint Barnabé dont nous allons parler, avec les Religieux de faint Ambroise ad nemus, dont il dit qu'il n'a pu découvrir l'origine; mais qu'il faut qu'elle soit bien ancienne, principalement à cause du nom de Barnabites qu'ils portoient autrefois, pretendant avoir été fondés par l'Apôtre saint Barnabé. Il ajoute que l'Archevêque de Milan, voïant que par un long espace de tems, ils s'étoient relâchés de leurs anciennes observances, il avoit demandé à Gregoire XI. la permission de les établir dans l'Eglise de saint Ambroise ad nemus, où ils alloient souvent, à cause de la devotion qu'ils portoient à cefaint Docteur, ce que le Pape lui accorda par sa Bulle Eupientibus, par laquelle il ordonne qu'ils suivront la Regle de saint Augustin; mais apparemment que le Pere Bonanni n'a pas lucette Bulle, qui marque positivement que ces Religieux demeuroient déja à saint Ambroise ad nemus, & que c'étoit eux-mêmes qui demandoient au Pape de leur prescrire une

ORDER DE Regle : Sane petitio pro parte vestra nobis nuper exhibita contier er de S. nebat, quod in vestra Ecclesia, qua ad nemus sancti Ambrosii BAENABE'. nuncupabasur, & in qua moramini de prasente, ab antiquo morati sunt Fratres, unum Priorem habentes. A la verité l'Archevêque de Milan avoit supplié ce Pontife de pourvoir à leur état, comme il paroît aussi par cette Bulle adressée au Prieur & aux Freres de l'Eglise de saint Ambroise hors les murs de Milan. Elle est de l'an 1375. & non pas de l'an 1376. comme a Hermant, marqué le Pere Bonanni, & si M. Hermant avoit aussi veu Ord. Relig. cette Bulle, il n'auroit pas dit que cet Ordre avoit commencé

Tom. 2. 1. l'an 1433.

zl. Reliz.

L'on ne peut rien dire de certain touchant l'origine de cet Ordre, ni de ses Fondateurs, que quelques-uns pretendent avoir été trois Gentilshommes Milanois nommés Alexandre Crivelli, Albert Besozzo & Antoine de Pietra-Santa, aïant en cela suivi Paul Morigia qui en a parlé le premier dans son Orig. di tutt. Histoire des Ordres Religieux; mais l'on ne peut guere compter sur le témoignage de cet Auteur, qui après avoir dit dans le Chapitre quarante-cinq du Livre premier, que ces trois Fondateurs vivoient du tems de saint Ambroise, qui alloit ordinairement demeurer quelques jours avec eux dans leur solitude, dit dans le Chapitre dix huit du Livre troisséme, qu'ils fonderent cet Ordre l'an 1431. Il y a bien de l'apparence que cet Ordre ne commença que sous le Pontificat de Gregoire XI. qui par sa Bulle dont nous avons parlé, leur ordonna de suivre la Regle de saint Augustin, leur permit de porter le nom de saint Ambroise ad nemus, de reciter l'Office selon le Rit Ambrossén, d'élire un Prieur qui devoit être confirmé par l'Archevêque de Milan, & leur prescrivit la forme & la couleur de leur habillement. Cet Ordre s'étendit ensuite en plusieurs lieux; mais les Maisons étoient indépendantes les unes des autres, ce qui fit que l'an 1441. le Pape Eugene IV. les unit en Congregation, & ordonna que le Couvent de saint Ambroise ad nemus proche de Milan en seroit le Chef: que tous les trois ans on y tiendroit le Chapitre general : que l'on y dresseroit des Statuts & Reglemens pour le bon gouvernement de cette Congregation; & que l'on y éliroit un General pour la gouverner, & défendit aux Religieux de passer dans d'autres Ordres, même plus austeres. Dans la suite des tems l'Observance Reguliere s'érant un peu relâchée, ils prie-



Religieux de l'Ordre des Apostolins.

16.

2011 16 jeu f.

SUITE DE LA TROISIÈME PARTIE, CHAP. VIII. 7 sent saint Charles Borromée l'an 1579. d'assister à leur Chapi-Oange pa tre general, & par ses conseils ils y établirent de bons Regle. S.Ambroimens qui furent fort utiles pour la conduite & le bien de leur BARNABE. Congregation, qui fut enfin unie le 15. Aoust 1589, avec celle des Religieux de faint Barnabé, ou Apostolins, par autorité du Pape Sixte V. & cette Union fut confirmée l'an 1606, par le Pape Paul V.

Ces Apostolins disputoient l'antiquité aux Ambrosiens, & ne pretendoient pas moins que d'avoir eu saint Barnabé pour Fondateur. Plusieurs Ecrivains ont suivi cette opinion après Morigia qui est le plus ancien qui en ait parlé; quoiqu'il n'ait écrit qu'en 1569. Nous avons déja fait voir, que l'on ne peut gueres s'arrêter sur son témoignage : en voici encore une preuve; car dans le Chapitre 31. du premier Livre de son Histoire, il dit que ces Religieux avoient eu saint Barnabé pour Fondateur, & qu'après sa mort ils prirent le nom d'Apostolins; & dans le Chapitre dix huit du troisième Livre il marque que leur Ordre ne commença qu'en 1484. Schoonebeek a été aussi peu exact en ceci qu'en toutes autres choses; car parlant de ces Apostolins, il les confond avec les Ambrosiens dès le tems de l'Institution de ces derniers; car il dit que les Apostolins aïant eu saint Barnabé pour Instituteur, on les appelloit anciennement Barnabites; mais que comme toutes choses vont en décadence & que leur Congregation eut besoin de Restaurateur, trois Gentilshommes Milanois, Alexandre Crivelli, Albert Besozzo, & Antoine Pietra-Santa. la rétablirent dans un lieu solitaire, où autrefois saint Ambroise avoit coûtume de vaquer à la contemplation; & dans un autre endroit il parle de certains Moines, qui environ Pan 490. avoient été (à ce qu'il dit ) institués par saint Ambroise dont ils avoient retenu le nom. Il ajoûte qu'ils avoient premierement suivi la Regle de saint Augustin, & que dans la suite ils avoient été incorporés parmi d'autres Ordres qui ont suivi celle de saint Benoist. Cependant saint Ambroise mourut l'an 397. & c'est encore une preuve du peu d'exactitude de cet Auteur. Enfin le Pere Bonanni parlant de ces Apo-Rolins qu'il appelle Barnabites, dit qu'il y avoit peu de difserence entr'eux & les Religieux de saint Ambroise ad nemus, qui étoient aussi Barnabites, & qui pretendoient avoir été fondés par saint Barnabé, selon ce que dit le Pere le Page dans HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

SAMBROI. 12 Bibliotheque de Premontré, que le Pere Bonanni apporte

S. AMBROI. 12 Bibliotheque de Premontré, que le Pere Bonanni apporte

S. AMBROI. 12 Bibliotheque de Premontré, que le Pere Bonanni apporte

S. AMBROI. 12 Bibliotheque de Premontré, que le Pere Bonanni apporte

S. AMBROI. 12 Bibliotheque de Premontré, que le Pere Bonanni apporte

S. AMBROI. 12 Bibliotheque de Premontré, que le Pere Bonanni apporte

S. AMBROI. 12 Bibliotheque de Premontré, que le Pere Bonanni apporte

S. AMBROI. 12 Bibliotheque de Premontré, que le Pere Bonanni apporte

S. AMBROI. 12 Bibliotheque de Premontré, que le Pere Bonanni apporte

S. AMBROI. 12 Bibliotheque de Premontré, que le Pere Bonanni apporte

S. AMBROI. 12 Bibliotheque de Premontré, que le Pere Bonanni apporte

S. AMBROI. 12 Bibliotheque de Premontré, que le Pere Bonanni apporte

S. AMBROI. 12 Bibliotheque de Premontré, que le Pere Bonanni apporte

S. AMBROI. 12 Bibliotheque de Premontré, que le Pere Bonanni apporte

S. AMBROI. 12 Bibliotheque de Premontré, que le Pere Bonanni apporte

L'AMBROI. 12 Bibliotheque de Premontré, que le Pere Bonanni apporte

L'AMBROI. 12 Bibliotheque de Premontré, que le Pere Bonanni apporte

L'AMBROI. 12 Bibliotheque de Premontré, que le Pere Bonanni apporte

L'AMBROI. 12 Bibliotheque de Premontré, que le Pere Bonanni apporte

L'AMBROI. 12 Bibliotheque de Premontré, que le Pere Bonanni apporte

L'AMBROI. 12 Bibliotheque de Premontré, que le Pere Bonanni apporte

L'AMBROI. 12 Bibliotheque de Premontré, que le Pere Bonanni apporte

L'AMBROI. 12 Bibliotheque de Premontré, que le Pere Bonanni apporte

L'AMBROI. 12 Bibliotheque de Premontré, que le Pere Bonanni apporte

L'AMBROI. 12 Bibliotheque de Premontré, que le Pere Bonanni apporte

L'AMBROI. 12 Bibliotheque de Premontré, que le Pere Bonanni apporte

L'AMBROIL 12 Bibliotheque de Premontré, que le Pere Bonanni apporte

L'AMBROIL 12 Bibliotheque de Premontré, que le Pere Bonanni apporte

L'AMBROIL 12 Bibliotheque de Premontré, que le Pere Bonanni apporte

Bien loin que les Apostolins aïent eu saint Barnabé pour Fondateur, il n'est pas même certain qu'il ait prêché dans la Ligurie, où l'on pretend que cet Ordre a pris son origine. Ce qui paroît plus vrai-semblable, c'est que dans le quinziéme Siecle, il y eut plusieurs Ermites qui s'unirent ensemble dans l'Etat de Gennes, & qui à cause de la vie Apostolique qu'ils menoient, & qu'ils avoient pris saint Barnabe pour Patron & Protecteur, furent appellés dans la suite les Freres de saint Barnabé où les Apostolins. Ils ne faisoient point de vœux solemnels & étoient de simples Laïques. Morigia qui a été suivi par plusieurs autres, dit que l'an 1484, le Pape Innocent VIII. leur permit de prendre les ordres sacrés, & leur prescrivit la forme & la couleur de leur habillement, & que les premiers qui furent ordonnez Prêtres, furent Etiene Moresana, Jean de Scarpa & Nicolas de Steri. Mais Morigia s'est encore trompé en cela; puisque lorsqu'ils s'établirent à Gennes l'an 1486, il n'y avoit pas encore de Prêtres parmi eux, comme il paroît par les Lettres de Paul de Campo-Frigoso Cardinal & Archevêque de Gennes datées de cette année; car ce Prelat permit à Jean de Scarpa & à ses Compagnons de la Congregation de la Pauvre Vie des Apôtres, de Congregatione Pauperis Vita Apostolorum, de bâtir une Maison dans un des fauxbourgs de Gennes, & d'y faire venir un Prêtre Seculier ou Regulier pour leur dire la Messe & leur administrer les Sacremens. Il y a bien de l'apparence que ce Jean de Scarpa étoit le Fondateur de cette Congregation que l'on appella d'abord la Congregation de la Pauvre Vie des Apôtres.

Le même Jean de Scarpa fut dans la suite, par autorité Apostolique, Vicaire general de cette Congregation qui se multiplia en Italie, & ce fut lui qui obtint du Pape Alexandre VI. une Bulle du 13. Janvier 1496. par laquelle ce Pape Apad Bolleur ordonna de faire des vœux solemnels sous la Regle de land. Att. saint Augustin, afin de les retenir dans cette Congregation, dont ils sortoient quand ils vouloient. Le Pere Papebroch met l'origine

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. VIII. 57
Torigine de ces Apostolins dans le quatorzième Siecle, & croit Grdre de qu'ils ont pris naissance à Milan; il y a néanmoins plus d'ap-SEET DE S. parence qu'ils ont pris leur origine à Gennes, puisque le Chef BARNABE. de cet Ordre étoit le Couvent de saint Roch à Gennes.

Quoiqu'il en soit, ils firent union avec les Religieux de faint Ambroise ad nemus. Ils se desunirent ensuite, Sixte V. les réunit par un Bref du 15. Aoust 1589. Paul V. confirma cette union le 21. Janvier 1606. & approuva les Constitutions nouvelles qu'ils dresserent pour lors, & cette union a subsisté julques à ce que ces deux Congregations ainsi unies, aïent été supprimées par le Pape Innocent X. l'an 1650. Cet Ordre, qui après cette union prit le nom de saint Ambroise ad nemus & de saint Barnabé, fut divisé en quatre Provinces qui étoient soumises à un Superieur general. Il avoit deux Maisons à Rome, l'une sous le nom de saint Clement, l'autre sous celui de saint Pancrace. Le premier appartient presentement aux Religieux Irlandois de l'Ordre de saint Dominique, l'autre aux Carmes Dechaussés, & sert de Seminaire pour leurs Missions. Il y a eu plusieurs Saints dans cet Ordre, comme les bienheureux Antoine Gonzague de Mantouë, Philippes de Farmo, Gerard de Monza, Jean, Placide, Guardate, & plusieurs autres, aussi-bien que quelques Ecrivains, comme Ascagne Tasca, qui avoit été auparavant de la Compagnie de Jesus, & qui entra dans cet Ordre dont il fut General; Michel Mulazzani Piedmontois, qui fut aussi General; Zacharie Viscomii, Paul Fabulotti, & François-Marie Guazzi,

Les Apostolins avoient pour habillement une robe & un scapulaire, & par dessus un grand camail de drap gris auquel étoit attaché un petit capuce; mais après leur union avec les Religieux de Saint Ambroise au bois, ils prirent l'habillement de ces derniers qui consistoit en une robe de couleur brune avec un scapulaire auquel étoit attaché un capuce, & lorsqu'ils sortoient, ils portoient un manteau de même couleur.

Paolo Morigia. Orig. di tutt. gl. Relig. Silvestr. Maurol. Mar. Ocean. di tutt. gl. Relig. Pietr. Crescenz. Presid. Rom. narr. 5. ascag. Tamb. de Jur. Abb. Disp. 24. Herman. Etabliss. des Ord. Relig. Schoonebeeck. Hist. des Ord. Relig. Giusani. Vie de S. Charles liv. 5. c. 12. Bolland. Tom. I. Junii ad diem 5. & Philip. Bonanni Catalog. Ord. Relig.

Н

Religievses de l'Ordre de S. Ambroise ad nom c.

#### CHAPITRE IX.

Des Religienses de l'Ordre de saint Ambroise ad nemus, avec la vie de la bienheurense Catherine Morigia leur Fondatrice.

L y a encore un Monastere de Religieuses de l'Ordre de saint Ambroise ad nemus, qui ont eu pour Fondatrice la bienheureuse Catherine Morigia. Elle nâquit à Palenza bourg situé sur le Lac-Majeur. La peste étant entrée dans ce lieur l'an 1437. Aliprand Morigia son pere, sut contraint d'en sortir & de se retirer à Ugovia; mais la contagion l'y aïant encore suivi il y mourut avec sa semme & onze de ses enfans, ne laissant que nôtre Catherine qui étoit fort jeune, & qui sut donnée à une semme de qualité nommée aussi Catherine de Silenzo qui étoit dans une grande reputation de sainteté.

Catherine Morigia étant sous la conduite d'une si sainte femme; fit de grands progrés dans la vertu, & donnoit déja dans ce jeune âge de grandes marques de sainteté. Elle pratiquoit tous les actes d'humilité, se donnoit à l'Oraison, attenuoit son corps par beaucoup d'austeritez & de mortifications, & tâchoit d'imiter en toutes choses celle qui lui servoit de mere & de conductrice, & qui au bout de sept années passa à une meilleure vie. Catherine sut sensiblement affligée de cette perte; mais n'oubliant pas les bonnes instructions qu'elle lui avoit données, elle persevera toûjours dans ses saints exercices de pieté & de devotion, & aïant atteint l'âge de quatorze ans, elle eut un grand desir de se faire Religieuse. Elle entra pour ce sujet dans un Monastere où elle ne resta que trois jours, aïant été obligée d'en sortir pour obeir à ceux qui avoient soin de son éducation. Elle redoubla pour lors ses prieres & ses oraisons, pour demander à Dieu qu'il lui sît connostre le lieu où elle devoit le servir le reste de ses jours. Sa priere fut exaucée, elle eut une vision où Jesus-Christ s'apparoistant à elle, lui ordonna de se retirer sur le mont Varaise. Elle partit donc de Milan pour aller à Palenza, & après quelques jours elle alla sur cette montagne où il y avoit une Eglise sous le titre de la S. Vierge, desservie par des Chanoines. Elle y trou-



Religieuse de l'ordre de S. Ambroise,

Va quelques femmes qui y menoient une vie solitaire. Elle de-Religievmeura avec elles; mais peu de tems après, ces saintes femmes SES DE
aïant été toutes frappées de peste, Catherine qui en fut pour DE S. AMlors preservée, eut une occasion d'exercer envers elles sa charité. Elles moururent toutes, & la bienheureuse Catherine
aïant été aussi attaquée de cette maladie quelque tems après,
elle retourna à Palenza où elle su guerie miraculeusement.

Cette sainte fille voulant obeir à son Epoux, qui lui avoit ordonné de se retirer sur le Mont-Varaise, resolut de passer toute sa vie dans cet Ermitage; c'est pourquoi l'an 1452, le vingt-quatre Avril, elle monta sur la cime de cette montagne qui paroissoit plus propre pour servir de retraite aux bêtes farouches que de demeure aux hommes. Elle commença d'y mener une vie solitaire, châtiant son corps par les jeunes, le cilice, les haires & par d'autres mortifications; & le plus souvent elle couchoit sur la terre nuë. Elle resta seule pendant quelque tems; mais Dieu aïant inspiré à la bienheureuse Juliene, de se retirer dans le même endroit pour y faire penitence, elle fut reçuë par la bienheureuse Catherine avec beaucoup de joie l'an 1454, elles demeurerent pendant plusieurs années seules, jusques à ce que la bienheureuse Biviase joignit à elles aussi-bien que deux autres saintes filles qui y vinrent peu de tems après, qui furent Françoile Bivia & Paule de Armastis.

Comme il y avoit des personnes qui murmuroient de ce que la bienheureuse Catherine assembloit des Compagnes dans cet Ermitage, & qu'elles pratiquoient les exercices de Religieuses sans être soumises à aucune des Regles approuvées par l'Eglise, elles presenterent toutes cinq une supplique au Pape Sixte IV. pour leur permettre de faire des vœux solemnels sous la Regle de saint Augustin, & de porter l'habit de l'Ordre de saint Ambroise ad nomas, ce que le Pape leur accorda par un Bref du 10. Novembre 1474. adressé à l'Archiprêtre de Milan, auquel il donnoit pouvoir de changer l'Ermitage de la bienheureuse Catherine en un Monastere sous la Regle de saint Augustin, & l'habit des Religieux de saint Ambroise ad nemus. Et par un autre Bref donné l'année suivante, il leur permit d'avoir dans l'interieur de leur Monastere un Jardin & un Cimetiere, & de porter le voile noir. Aïant reçu le premier Bref, elles députerent quelques personHistoire des Ordres Religieux,

Redigieu. nes à Gui de Chatillon Archiprêtre de Milan pour le prier de

l'executer; mais y trouvant des difficultés, il fut long-tems à DE S. AM- se déterminer & ne vint au Mont Varaise que l'an 1476. Il obtint le consentement de Gasparrin de Porris Archiprêtre de l'Eglise Collegiale de ce lieu, qui n'étoir pas éloignée de cet Ermitage, & permit à ces Religieuses d'avoir un Monastere, un Jardin & un Cimetiere, & après leur avoir donné l'habit, elles firent profession solemnelle en ces termes: Je N. faisant profession, promets obeissaixe, pauvreté & chasteté à Dieu tout puissant, à la B. Vierge, au B. saint Ambroise nôtre Pere, & à vous Archiprêtre Commissaire Apostolique, de vivre sous la Regle de saint Augustin & les Constitutions de saint Ambroise, me soumestant à la conduite & direction de D. Gasparrin de Porris , Archiprêtre de l'Eglise de Nôtre-Dame du Mont-Varaise & à ses Successeurs, canoniquement institués, conformément aux Constitutions Apostoliques qui ont été ci-devant données, ce que je promets garder jusques à la mort. L'Archiprêtre de Milan leur donna ensuite le voile noir, leur permit de reciter l'Office divinselon le Rit Ambrossen, & leur ordonna d'élire une Superieure, qui ne pourroit exercer son office que pendant trois ans. Elles choisirent Catherine Morigia; mais elle ne put pas finir son triennal étant morte le 6. Avril 1478. Le Cimetiere du Monastere n'étant pas encore beni, le corps de cette bienheureuse Fondatrice, après avoir été exposé pendant quinze jours sans se corrompre, fut enterré dans l'Eglise des Chanoines, où il resta jusques en l'an 1502, que le Pape Alexandre VI. permit qu'on le levât de terre pour le reporter dans l'Eglise des Religieuses. Le Bref est adressé à l'Abbesse & aux Religieuses du Couvent de Nôtre-Dame du Mont, de l'Ordre de saint Ambroise ad nemus, vivant sous la Regle de saint Augustin. Dilectis in Christo filiabus Abbatissa & Conventui Monasterii B. M. Montis, Ordinis S. Ambrosii ad Nemus, sub Regula S. Augustini degentibus, Mediolanensis Diacesis. L'on montre encore aujourd'hui son corps, qui est tout entier & fans aucune corruption.

> Après la mort de la bienheureuse Catherine Morigia, les Religieuses élurent pour Abbesse d'une commune voix, la bienheureuse Benoiste, qui procura l'agrandissement de ce-Monastere, & Gasparin de Porris avec ses Chanoines, pour rémoigner l'estime qu'ils faisoient de ces Religieuses, se dé

SUITE DE LA TROISTEME PARTIE, CHAP. IX. 61 mirent de leurs Prebendes l'an 1501. en faveur de ce Monaste-Religieus re. Les revenus en étant par ce moien beaucoup augmentés, L'ORDRE la Prieure sit de nouveaux bâtimens pour y pouvoir loger un DE S. AM-plus grand nombre de Religieuses. Lucrece Alciate qui sut appellée Sœur illuminée, aïant pris l'habit dans ce Monastere, y apporta une grosse succession qui lui étoit échuë, plusieurs personnes l'aïant imitée, ce lieu devint celebre, & en peu de tems on y vit jusques à cinquante Religieuses.

En établissant ce Monastere, on avoit ordonné que la Superieure ne seroit que pour trois ans; mais les Religieuses, tant que la bienheuteuse Benoiste vécut, ne purent se resoudre à lui en substituer une autre; & cette sainte fille apprehendant que cela ne passat en coûtume, obtint du Pape Leon X. un Bref l'an 1913, qui ordonnoit que la Superieure seroit éluë tous les trois ans, & exemptoit de cette loi la bienheureuse Benoiste, qui fut obligée de gouverner ce Monastere jusques à fa mort qui arriva l'an 1519. La Sœur illuminée lui fucceda qui eut soin, aussi-bien que les autres qui furent éluës dans la suite, de maintenir la discipline Reguliere. Saint Charles Borromée alloit souvent à ce Monastere, qui a été sous la protection des Rois d'Espagne. L'on y conserve aussi le corps de la bienheureuse Juliene premiere Compagne de la bienheureuse Catherine, qui est aussi tout entier & flexible. Ces Religieuses sont habillées de couleur brune, & leur habillement consiste en une robe & un scapulaire dessus. Au Chœur elles

mettent un manteau ou chape. Elles n'étoient point soumises au General de l'Ordre de saint Ambroise, comme on a pûvoir par la Formule de leur Profession. Le Pere Papebroch croit, que l'Ordre de saint Ambroise ad nemus, a été composé de Monasteres d'hommes & de silles, ne pouvant se persuader que la bienheureuse Catherine eût choisi plûtôt l'Ordre de saint Ambroise qu'un autre, s'il n'y avoit déja eu des Religieuses de cet Ordre: mais quelque recherche que j'aïe pû faire, je n'ai trouvé que ce seul Monastere de l'Ordre de

saint Ambroise ad nemus.
Paolo Morigia. Hist. di Milano lib. 3: cap. 3. Bolland. 6. April.
Cesar Tettamenti. Hist. Eccles. S. M. de Mont. sup. Vares.

RELIGITU-SES DE S. AMBROISE OU AN-NONCIA-DES DE LOMBAR-

## CHAPITRE X.

Des Religieuses de l'Ordre de saint Ambroise & de sainte Marcelline, dites aussi Annonciades de Lombardie.

A Congregation des Religieuses de l'Ordre de saint Ambroise, dites aussi Annonciades de Lombardie, commença l'an 1408. Il y avoit déja un an que trois Demoiselles Venitiennes, sçavoir Dorothée Morosini, Leonore Contarini, & Veronique Duodi en avoient projetté le déssein. Elles entreprirent le voïage de Rome pour ce sujet, & aïant trouvé en chemin à Macerata quatre autres Demoiselles de la ville de Pavie qui retournoient de Rome, où elles avoient obtenu les permissions necessaires pour fonder une Communauté de saintes Vierges, elles prirent la resolution de s'unir ensemble, & se mirent sous la direction du Pere Gregoire Becaria Religieux de l'Ordre de saint Benoist, qui leur prescrivit une maniere de vie. Elles voulurent jetter les fondemens de ce nouvel Institut à Pavie, & y firent venir des filles du Monastere de sainte Marthe de Milan, pour leur apprendre les Observances Regulieres. Quoique ces filles de sainte Marthe ne sissent pas encore des vœux solemnels qu'elles n'ont commencé à faire qu'en 1431. & que leur établissement n'ait été approuvé du Saint Siege que l'an 1439. elles pratiquoient néanmoins déja les Observances Regulieres avec autant d'exactitude que dans les Monasteres les plus reglés, & s'étoient déja acquis une si grande reputation, que les Fondatrices de l'Annonciade de Lombardie voulurent en avoir pour donner commencement à leur Ordre, qui s'augmenta dans la suite par la Fondation de plusieurs Monasteres, comme de celui de Tortonne l'an 1419. de Plaisance l'an 1425. d'Alexandrie & de Valence l'an 1443. de Voghere l'an 1454. Mais celle qui a leplus contribué à l'agrandissement de cet Ordre fut la Mere Jeanne de Parme, que l'Evêque de Parme N. de la Jorre qui connoissoit ses rares vertus, fit sortir l'an 1470. du Monastere de saint Augustin où elle n'étoit que Converse, avec une autre Religieuse pour aller fonder à Brescia un nouveau Monastere du même Institut. Elle en sortit quelque tems après pour aller faire d'autres établissemens à Campo Basso, & à Carpendolo, où



Religieus e de l'Ordre de S. Ambroise, et de s. te marceline.

Suite de la troisieme Partie, Chap. X. le Cardinal d'Aragon la fit Superieure l'an 1419. Elle y de-RILIEIEUmeura jusques en l'an 1481, qu'elle alla fonder un autre Mo ses de S. nastere. Elle fut appellée pour reformer celui de saint Hilaire ou Ande Reggio, elle y fut avec quatre Religieuses, qui édifierent NONCIAtellement celles de ce Monastere, qu'elles embrasserent l'In-Lombarstitut de l'Annonciade. Elle les gouverna en qualité de Superieure, jusques en l'an 1496. qu'elle fut encore à Correggio pour y faire un nouvel établissement. Elle fonda encore dans la suite plusieurs autres Monasteres de cet Ordre dans la Lombardie & dans l'Etat Venitien, qui formerent une Congregation sous le titre de S. Ambroise & de sainte Marceline, ou de l'Annonciade de Lombardie, gouvernée par une Prieure generale dont l'office étoit triennal, qui faisoit ordinairement la demeure dans le Monastere de Pavie, qui étoit regardé. comme le Chef de l'Ordre. Elle tenoit des Chapitres generaux & envoïoit dans les Provinces trois Visitatrices. Cette forme de gouvernement fut approuvée par le Pape Nicolas V. mais le bienheureux Pie V, n'aïant pas jugé à propos que des filles sortissent de leurs Clôtures, empêcha la tenuë de leurs Chapitres generaux, & leur permit d'élire dans leurs Chapitres Conventuels pour Visiteur, quelque Ecclesiastique capable & de bonnes mœurs; mais comme on y trouva de la difficulté à cause de l'éloignement des Monasteres qui ne s'accordoient pas sur le choix de ce Visiteur, l'intention du Pape ne fut pas executée, & elles se sont soumises aux Ordinaires des lieux où leurs Monasteres sont situés. Elles sont habillées de couleur tannée & suivent la Regle de saint Augustin. Peregrino Merula, dit qu'il y a eu plus de soixante & douze: Religieuses de cette Congregation qui sont mortes en odeur de sainteté, parmi lesquelles on compte une bienheureuse Catherine de Gennes, une Elizabeth Honorée, & une Veronique de Milan.

Pietro Crescenz. Presidio Roman. narr. 5. & Peregrino Merula. Santuario di Cremona.

ORDRE MILITAIRE DE S. GEORGES DANS LA CARINTHIE.

## CHAPITRE XI

De l'Ordre Militaire de saint Georges dans l'Autriche & la Carint , & de quelques autres Ordres Militaires, qui ont aussi porté le nom de saint Georges.

'A B B E' Giustiniani, Schoonebeeck, M. Hermant & quelques autres Auteurs, parlant dans leurs Histoires des Ordres Militaires, de celui de saint Georges dans l'Autriche & la Carinthie, disent qu'il y en a qui en attribuent l'Institution à Rodolphe d'Hapsbourg premier Empereur de la Maison d'Autriche, qui pour rendre cet Ordre plus illustre, accorda au premier Grand Muître, entre autres privileges, le titre de Prince, & lui donna pour lui & pour les Chevaliers la ville de Millestad dans la Carinthie, où il fonda aussi un Chapitre de Chanoines Reguliers de l'Ordre de saint Augustin, sous la direction de l'Evêque, qui devoit être choisi de leur Corps, & porter aussi-bien qu'eux l'habit de l'Ordre. Il est aisé de détruire cette opinion; puisque, l'Empereur Rodolphe mourut l'an 1291. & que le Duché de Carinthie n'appartenoit pas encore à la Maison d'Autriche, qui ne le posseda qu'après la mort d'Henry Roi de Boheme & dernier Duc de Carinthie, qui s'étant rendu odieux aux peuples de Boheme par ses tirannies, fut deposé l'an 1309, par les Etats de ce Roïaume, & ne mourut que l'an 1331.

Quant à la ville de Millestad, elle n'a jamais été Evêché; mais il se peut faire que l'Empereur Frideric III. qui est le veritable Fondateur de cet Ordre, aïant donné une riche Abbaïe de l'Ordre de saint Benoist dans cette ville, pour servir de demeure aux nouveaux Chevaliers, & Chapelains de l'Ordre de saint Georges, on ait donné le nom de Chanoines à ces Chapelains, & que l'on ait pris la ville de Neustad pour Millestad, car cet Empereur sitaussi ériger en Evêché dans le même tems la ville de Neustad, dont l'Evêque ne sut point soumis pour le temporel au Grand Maître de l'Ordre de saint Georges, comme pretendent Menneus, de Belloy & quelques autres, qui appellent cette ville de Neustad, Citée neuve, à

cause de son nom Latin Civitas nova.

Cette





Chevalier de l'Ordre de S. Georges,



Chevalier de l'ordre de S. Georges 20. dans la Carinthie, en habit d'Église.

SUITE DE LA TROISIÈME PARTIE, CHAP. XI. 65
Cette Abbaïe de Millestad, autrefois Chef. d'Ordre des MILITAGE.
Chevaliers de saint Georges, étant presentement en la pos-Re Des. session des Peres de la Compagnie de Jesus, le Pere Bollandus Georges de parsé de l'origine de cet Ordre Militaire dans un traité par-Carinticulier qu'il a laissé, & qu'il avoit dessein de faire servir de Thie.
Supplement à la vie de saint Domitien Fondateur & titulaire de cette Abbaïe; mais le Pere Papebroch a trouvé plus à propos de le joindre à la vie de saint Georges Martyr au 23. Avril, où il parle aussi de plusieurs autres Ordres Militaires qui ont pris ce Saint pour Patron & Protecteur. Ainsi nous ne croïons pas pouvoir nous égarer en suivant les Peres Bollandus & Papebroch, d'autant plus que ce que le Pere Bollandus a avancé n'est fondé que sur les Bulles des Souverains Pontifes &

les Lettres de l'Empereur Maximilien I.

Ce fut donc l'Empereur Frideric III. qui fonda l'Ordre Militaire de saint Georges en Autriche vers l'an 1468. il voulut qu'il fut érigé & institué par le Saint Siege Apostolique en l'honneur de Dieu & de la sainte Vierge pour l'exaltation de la Foi Catholique, pour le salut de son ame, & pour donner du lustre à la Maison d'Autriche dont il sortoit. Ce Prince aïant été à Rome la même année pour accomplir un vœu qu'il avoit fait, obtint du Pape Paul II. l'erection decet Ordre, ce qui se prouve par la Bulle de ce Pontife qui commence ainsi. Sane charissimus in Christo Filius noster Fridericus Romanorum Imperator semper Augustus, qui fervore devotionis accensus nuper ad visicandum sacratissima BB. Petri & Pauli Apostolo. rum & alia Deo dicata loca, ad Almam urbem ex voto personaliter se contulit, nobis humiliter explicavit, quod ipse ad laudem & gloriam Omnipotentis ac gloriosa Virginis Maria, pro exaltatione quoque Catholica Fidei, anima sua salute, ac Domus Austria (à qua originem traxit) commemoratione & decore, unum Militarem Ordinem sub invocatione sancti Georgii Martyris, per nos erigi atque institui tota mente desiderat.

Quoique le Pape Leon X. dise aussi la même chose, on ne doit pas néanmoins inferer delà que cet Empereur ne soit pas le Fondateur de cet Ordre; car Jules II. lui donne cette qualité dans une autre Bulle, où il dit positivement, qu'il érigea cet Ordre & en sut le premier Fondateur; ordinem Divi Georgii Martyris erexit & authoritate sancta Sedis Apostolica primus fundavit. Celles du Pape Paul II. & de Leon X. nous aptome IV.

66 HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

Ordre. Ordre. Ordre. DE S.GEOR. Il prit le Monastere de Milestad du Diocese de Saltzbourg. GES DANS pour en taire le Chef de cet Ordre, & pour servir de demeu-LA CARIN- re, tant aux Chevaliers qu'aux Chapelains. Il fit rebâtir l'Eglise à ses dépens, accommoder les Cloîtres, les Dortoirs & les autres lieux reguliers de cette Abbaïe qu'il fournit abondamment de meubles, & d'autres choses necessaires pour l'usage des Chevaliers, dont pour la premiere fois il en nomma un pour Grand Maître, voulant qu'à l'avenir il fût élu par les Chevaliers, toutefois de son consentement ou du Chef de la Maison d'Autriche: que les Chapelains ou Ecclesiastiques seroient gouvernés par un Prévôt qui seroit leur Chef; que les Chevaliers, le Prévot & les Prêtres seroient soumis au Grand Maître: Que la premiere chambre seroit destinée pour son logement, la seconde pour le Prévôt des Prêtres, la troisiéme pour le plus ancien Chevalier, la quatriéme pour le plus ancien Prêtre & ainsi des autres; de telle sorte qu'entre deux Chevaliers il vauroir un Pretre, & entre deux Prêtres un Chevalier, & qu'au Chœur le Grand Maître seulement, auroit la premiere place; mais que les Prêtres precederoient tous les Chévaliers.

Le Grand Maître & les Chevaliers aussi-bien que le Prévôt & les Prêtres devoient faire vœu de chasteré & d'obeissance; mais personne n'étoit obligé à celui de pauvreté. Ils retenoient seulement la proprieté de leurs biens, tant du patrimoine que d'acquets avec la permission de leur Superieur, & en recevoient les revenus qu'ils convertissoient à leur propre ulage, sans qu'il leur fût permis de rien vendre de leurs biens tant meubles qu'immeubles, qui appartenoient entierement après leur mort à la Maison où ils avoient fait profession, ou à quelqu'autre qui en dépendoit. L'habillement des uns & des autres conssistoit en une robe ou soutane de quelque couleur que ce fût; pourvû que ce ne fût point de rouge, de vert, ou de bleu, & les Vigiles, toutes les Fêtes de la sainte Vierge, & tous les Samedis ils devoient mettre par dellus cette soutane ou robe, une autre robe blanche de la même longueur sur laquelle il y avoit une Croix rouge.

Le Pape, après avoir marqué les Prieres que les Chevaliers devoient dire tous les jours, parle ensuite de toutes les posses. sions que l'Empereur leur avoit données, scavoir l'Abbaïe de



Chevalier Couronné de l'ordre de S. Georges, en Allemagne.



Chevalier supposé de l'ordre de s. Georges, à Rome.

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XI. 67
Millestad de l'Ordre de saint Benoist, la Commanderie de Ordre Morbeg de l'Ordre des Chevaliers de saint Jean de Jerusa-de S.Georlem, située dans le Diocese de Passau, l'Hôpital & le Mona-LA CARIN-nastere de saint Martinau même Diocese, & à present de ce-Thir.

lui de Vienne, la Chapelle de Nôtre-Dame de nouvelle fondation, & l'Eglise Paroissalle du Mont-Straden au Diocese de Saltzbourg, dont le droit de Patronage appartenoit à l'Empereur: & ce Pontise supprima dans le Monastere de Millestad & dans la Commanderie de Morbeg, les Ordres de saint Benoist & de saint Jean de Jerusalem. Il y a des Auteurs qui ajoûtent, que l'Empereur donna encore à ces Chevaliers tous les biens des Seigneurs de Cranicberg dont la Maison étoit nouvellement éteinte, & qu'ils possedoient aussi Trautmandorf, Scharfenek & plusieurs autres biens.

Paul II. permit à l'Abbé & aux Moines de Millestad de passer, s'ils vouloient, dans d'autres Monasteres de l'Ordre de saint Benoist où ils trouveroient des Recepteurs benevoles, à condition que les Chevaliers, sur les revenus de Millestad, leur donneroient de quoi s'entretenir pendant leur vie, & que ce Monastere aussi-bien que les autres Eglises dont nous avons parlé, ne seroient jamais changés en usages profanes; mais que l'on y celebreroit les Offices accoûtumés, que l'on acquitteroit les Fondations, & que l'on exerceroit toûjours l'hospitalité dans l'Hôpital de saint Martin. Ensin il approuva & consirma l'Ordre de saint Georges ad instar de l'Ordre Teutonique, & Sixte IV. qui succeda à Paul II. le seize

Juillet 1471. approuva aussi cet Ordre.

Jean Sibenhirter qui en étoit Grand Maître en 1493. voïant qu'il avoit souffert beaucoup de pertes, tant par les incursions frequentes des Turcs, que par les guerres que l'Empereur avoir eu à soîtenir contre Mathias V. Roi de Hongrie, que la pluspart des villes & des villages étoient abandonnés, qu'un grand nombre d'Eglises avoit été brûlé, les Monasteres d'hommes & de filles détruits, qu'à peine restoit-il du monde pour cultiver les terres; & que les Chevaliers ne pouvoient pas resister aux forces & à la puissance des Turcs; il institua une Confrairie ou Societé sous le nom de saint Georges, dans laquelle pouvoient entrer des personnes de l'un & de l'autre sexe, sans être obligées à aucune observance Reguliere. Les uns devoient pendant un an combattre contre les Turcs à

Histoire Des Ordres Religieux,

leurs dépens, ou à la solde de l'Empereur, & les autres contribuer par leurs aumônes & teurs liberalitez à la constru-Georges Etion d'un Fort, & à le pourvoir de munitions pour servir de rempart contre les incursions de ces Infidelles. L'Empereur Maximilien I. approuva cette Societé par ses Lettres patentes données à Inspruck le 18. Septembre 1493. & le Pape-Alexandre VI. la confirma l'an 1494, ordonnant qu'il y auroit deux Vicaires Generaux, sçavoir le Grand-Maître de l'Ordre de saint Georges & l'Evêque de Gurck qui y presideroient, & ausquels on s'en rapporteroit pour tout ce qui regardoit le spirituel; & que l'Empereur Maximilien & ses Successeurs dans les Duchés d'Autriche, de Styrie, de Carinthie, & de Carniole, deputeroient deux ou plusieurs Capitaines Generaux, ausquels on obeïroit pour les choses qui concernoient la guerre, & qu'ils recevroient le serment de fidelité & d'obeissance.

L'Empereur ordonna que ceux qui seroient de cette Confrairie, auroient pour les distinguer, une Croix d'or avec une Couronne & un cercle d'or que chaque Chevalier pourroit enrichir de pierreries ou autres pierres precieuses à sa volonté, & qu'ils la pourroient porter publiquement, en presence des Rois & des Princes à leur chapeau, ou à leur bonnet, ou en tel autre lieu que bon leur sembleroit. Le même Maximilien leur accorda beaucoup de Privileges par les Lettres données à Anvers le jour des saints Apôtres Simon & Jude de l'an 1494. entr'autres il voulut qu'ils precedassent tous les autres Chevaliers, que l'on les appellat Chevaliers couronnés, & que leurs enfans portassent une Couronne sur leurs armes. L'Evêque en les recevant Chevaliers, leur attachoit la Croix au bras, leur mettoit en main un cierge; & des Gentilshommes leur autachoient les éperons. Enfin le Pape Alexandre VI. déclare par sa Bulle qu'il a voulu se faire inscrire dans cette Confrairie aussi-bien que plusieurs Cardinaux, & il adressa un Bref à tous les Evêques d'Allemagne, dans lequel il leur recommanda cette milice, à laquelle is accorda beaucoup d'Indulgences: c'est pourquoi il se trouve encore une Ordonnance de Jean Sibenhirter Grand Mastre de l'Ordre de saint Georges, où il traite ce Pape de Confrere: Oremus. pro san-Hissimo nostro Alexandro VI. Confratre nostro. L'Empereur M2ximilien dit aussi dans ses Leures, qu'il a voulu être inscrit



Chevalier de l'ordre de S. Georges, à Rauennes.

23.



Chevalier supposé de l'ordre de S. Georges, à Gennes.

Suite de la troisieme Partie, Chap. XI. 69 au nombre des Confreres, & dans celles qu'il écrivit à Jean Ondre Roi de Navarre le 16. Octobre 1511. il dit que son pere, MILITAIl'Empereur Frideric, à cause de la grande devotion qu'il por-Georges toit à saint Georges, avoit voulu entrer dans cet Ordre; & CARINque pour lui, suivant les traces de son pere, il a dessein de le THIE. conserver & d'augmenter ses revenus. Le Pape Jules II, parlant de cet Empereur, dit qu'il avoit resolu d'entrer dans l'Ordre de saint Georges, de s'y consacrer pour le reste de ses jours, de s'opposer aux Infidelles qui vousoient ravager la Vigne du Seigneur, & avec les Freres de cet Ordre, répandre jusques à la derniere goutte de son sang pour la défense & l'augmentation de l'Eglise & de l'Empire, & de recouvrer, avec le secours du Ciel, la ville de Jerusalem, celle de Constantinople, & les autres lieux qui étoient occupés par les Infidelles. Le même Pape, en confirmant cet Ordre, lui accorda beaucoup d'Indulgences; & Leon X. en le confirmant de nouveau aussi-bien que la Confrairie ou Societé qui y avoit été annexée, lui accorda encore des Indulgences & les mê. mes Privileges dont jouissoient les autres Ordres Militaires.

Mais l'Ordre de saint Georges, nonobstant tout ce que l'Empereur Maximilien fit pour son agrandissement, & les précautions qu'il prit pour qu'il pût se conserver dans sa splendeur, a eu le même sort que plusieurs autres dont il ne reste plus que la memoire; & les Guerres Civiles, principalement celles qui s'éleverent en Allemagne au fujet de la Religion. ont causé sa ruine. Les Ducs d'Autriche & les Princes, s'emparerent des biens qui lui appartenoient & se trouvoient sur leurs terres; & enfin l'Archiduc Ferdinand qui fut ensuite Empereur sous le nom de Ferdinand II. donna avec le consentement du Pape, l'an 1598, aux Peres de la Compagnie de Jesus, le Couvent de Millestad pour la Fondation de leur College de Gratz en Styrie. Ceux qui ont dit que l'Empereur Frideric IV. avoit institué l'Ordre Militaire de saint Georges, mettent sans doute au nombre des Empereurs, Frideric d'Autriche, qui fut le Competiteur de l'Empereur Louis V. & qui lui disputa l'Empire pendant neuf années; mais comme la pluspart des Ecrivains ne le mettent point au nombre des Empereurs, non plus que Frideric de Brunsvick, qui fut élu après la mort de Vencessas, & qui fut tué lorsqu'il venoit pour prendre la Couronne Imperiale à Francfort; nous avons

70 Histoire des Ordres Religieux,

ORDRE MI-donné à l'Instituteur de l'Ordre Militaire de saint Georges, le LITAIRE nom de Frideric III. & ce que nous avons dit de cet Ordre, DES DANS fait assez connoître que ces Chevaliers étoient veritablement LA CARIN-Religieux.

L'Abbé Giustiniani, de Belloy, Schoonebeeck, Menneus, Hermant, Bonanni & Favin, dans leurs Histoires des Ordres

Militaires, & Bolland. Tom. 3. April. pag. 155.

ORDRE DE Il y a plusieurs Auteurs comme Menneus, Tambourin, S. GEOR-Schoonebeeck, M. Hermant & quelques autres, qui ont parlé d'un Ordre de saint Georges institué par Alexandre VI. pour la désense de l'Eglise contre les ennemis de la Foi; quelques-uns disent, que ce fut l'an 1492. que ce Pape l'institua. M. Hermant pretend que ce ne fut qu'en 1498. mais ce Pape n'a point institué d'Ordre Militaire, & celui que ces Historiens lui attribuent est le même que cette Confrairie ou Societé que l'Empereur Maximilien joignit à l'Ordre de saint Georges dans la Carinthie, & qui fut consirmé par le Pape Alexandre VI. l'an 1494.

L'Abbé Giustiniani, Menneus, Schoonebeeck, Hermant & le Pere Bonanni, dans leurs Histoires des Ordres Militaires,

& Tambur. de Jur. Abb. disp. 24.

Onattribuë encore l'Institution d'un Ordre Militaire sous S.GEORGES le nom de saint Georges, au Pape Paul III. qui assigna la ville de Ravennesaux Chevaliers pour leur demeure. Ils devoient veiller à la désense de cette ville, & donner la chasse aux Corsaires qui venoient sur les côtes de la Marche-d'Ancone. Cet Ordre sut aboli dans la suite par le Pape Gregoire XIII. à ce que dit l'Abbé Giustiniani, qui pretend que cela se justisse par une Bulle de Sixte V. qui institua les Chevaliers de Lorette.

L'Abbé Giustiniani, Menneus, Hermant, Schoonebeeck & le Pere Bonanni, dans leurs Histoires des Ordres Militaires.

Ces Auteurs parlent aussi d'un Ordre Militaire à Gennes, S.GEORGES dont ils rapportent l'Institution à l'Empereur Frideric III.

L'Abbé Giustiniani, le Pere Bonanni & Schoonebeeck, difent que ce Prince revenant de Rome l'an 1472. passa par Gennes où il su reçu avec beaucoup de magnificence, & que pour marquer sa reconnoissance envers cette Republique, il institua un Ordre sous le nom & la protection de saint Georges, & donna pour marque aux Chevaliers une Croix rouge;



Clerc Regulier Theatin.

Suite de la troisieme Partie, Chap. XII. mais que comme il avoir fait le Doge de cette Republique ORDER Chefou Grand Maître de cet Ordre, & que ce Doge change DISTHIAtous les deux ans, l'Ordre n'avoir pû se maintenir & étoit entierement éteint. Il est vrai que l'Empereur Frideric III. alla à Rome en 1452, pour s'y faire couronner avec l'Imperatrice Eleonore son épouse; mais comme il y retourna en 1468. (comme nous avons dit) & qu'il pria le Pape Paul II. d'ériger & approuver l'Ordre de saint Georges auquel il fit unir par ce Pontife l'Abbaïe de Millestad pour la principale demenre des Chevaliers, il se peut faire que cet Empereur, passant à son retour par Gennes, créa quelques Nobles Genois, Chevaliers de ce nouvel Ordre, & que l'on a tiré delà une consequence qu'il avoit institué un Ordre à Gennes sous le nome de saint Georges. Comme ces Auteurs n'apportent point de preuves solides pour l'existence de cet Ordre, je ne fais point de difficulté de le mettre au nombre de ceux qui sont supposés, aussi bien que celui de saint Georges à Rome dont nous avons parlé ci-delius.

## CHAPITRE XII.

Des Clercs Reguliers Theatins, avec les vies de saint Gaetan de Thiene, du Pape Paul IV. & des Venerables Peres Boniface de Colle & Paul Consiglieri leurs Fondateurs.

Ly a plusieurs Congregations Religieuses qui ont pris le nom de Clercs Reguliers, dont le principal Institut est de travailler à remettre le Clergé dans l'état de sa premiere perfection, & qui prétendant, à l'imitation des Chanoines Reguliers, avoir la preséance au dessus des autres Congregations Religieuses, font remonter leur origine jusques aux Apôtres qu'ils nomment pour cet esset des Clercs Reguliers, quoique les Theatins qui sont les premiers qui ont pris ce nom, ne soient qu'une production du seizième siecle. Nous avons déjais fait voir la veritable origine des premieres Communautés de Clercs, qui dans la suite ont pris le nom de Chanoines Reguliers que nous avons cru-ne pouvoir pas faire remonter plussitaut qu'au tems de saint Augustin, qui les institua après avoir

Histoire des Ordres Religieux.

ORDRE établiles Religieux Ermites qui prirent son nom dans la suite,

BIS THEA- & nous ne croïons pas aussi devoir remonter plus haut qu'à l'an 1524, pour trouver la veritable Origine des Clercs Reguliers, & si on leur accorde celles qu'ils pretendent tirer des Apôtres, ce ne sera que comme membres, aussi-bien que les Chanoines Reguliers, de l'état Monastique en general, qui à la verité a pris son origine au tems des Apôtres, & qui forme un Corps composé de plusieurs Congregations différentes, à qui il ne manque que le nom de Chanoines & de Clercs Reguliers, puisque les Religieux de toutes ces Congregations differentes pratiquent les mêmes fonctions que ceux qui ont pris les noms de Chanoines & de Clercs Reguliers. Ainsi il se trouvera que toute l'antiquité pretenduë des Chanoines & des Clercs Reguliers se reduira seulement à une question de nom. C'est ce que reconnoît un Chanoine Regulier de l'Ordre de saint Augustin dépouillé de toute partialité, qui après avoir mis saint Dominique, saint François, & saint Ignace au nombre de ceux qui ont reformé l'Ordre Canonique, dit que les fonctions des Religieux des Ordres que ces Saints ont

instituto.

mais la vie Reguliere ou Canonique: Sed re non nomine mihi Laurent. questio est. Sane Dominicanos, Franciscanos, Fesuitas, Institu-Landmeter to Clericos esse docent eorum functiones: profitenturque singuli nach. vetere vitam Apostolicam. Quid ergo eis de Canonico deest prater nomen? Verum sicut habitus non facit Monachum, sed sui abnegatio ac Part.3.cap.5. cum Deo unio : ita nec nomen facit Canonicum, sed vita Regularis aut Canonica.

fondés, font assez connoître qu'ils sont Clercs par leur Institut, qu'ils font tous profession de la vie Apostolique, & qu'il ne leur manque que le nom de Chanoines; & que de même que l'habit ne fait pas le Moine, mais le mépris de soi-même & l'union avec Dieu; aussi le nom ne fait pas le Chanoine;

Ce fut donc l'an 1524, que l'on vit paroître la premiere Congregation de Clercs Reguliers, qui eut pour Fondateurs saint Gaeran de Tiene, Jean Pierre Caraffe pour lors Evêque de Theate vulgairement Chieti, & qui fut Pape dans la suite sous le nom de Paul IV. Paul Consiglieri, & Boniface de Colle. Gaeran étoit de la famille des Thieni l'une des plus considerables du Vicentin dans la Seigneurie de Venise, distinguée dans les dignités de l'Eglise & la profession des armes. Il naquità Vicenze l'an 1480. de Gaspard de Thiene & de Marie

Marie Porte, qui joignoient à leur Noblesse la Vertu & la ORDEN pieté. Ils lui donnerent le nom de Gaetan, afin qu'il pût imi- TINS. ter & suivre les traces d'un autre Gaetan de Thiene son grand oncle Chanoine de Padouë, que quelques-uns ont appellé le Prince des Theologiens de son Siecle, & sa mere le consacra à Dieusous la protection de la sainte Vierge, immediatementaprès son Baptême. L'éducation qu'on lui procura répondit à ces pieuses intentions, & l'on eut d'autant moins de peine à le faire entrer dans les voies de la vertu; qu'il s'y trouvoit tout porté de lui-même par l'heureuse inclination que Dieu lui avoit donnée en naissant. Il avoit un naturel doux accompagné de beaucoup de modestie. Il étoit chaste, sobre, retenu, & moderé dans toute sa conduite, bienfai-

Juite de la troisieme Partie, Chap. XII. 75

fant envers tout le monde, & sur tout fort tendre envers les pauvres. Quoique ses exercices de pieté fissent sa principale occupation, ils ne l'empêcherent pas neanmoins de faire de grands progrés dans les sciences humaines. Il devint également bon Philosophe & Theologien. Il étudia l'un & l'autre

Droit à Padouë où il prit les degrés du Doctorat & se distingua parmi les Jurisconsultes. Il avoit déja ce titre dès l'âge de vingt-cinq ans, comme il paroît par cette inscription qui est dans l'Eglise de la Magdelaine du village de Rampazzo, que son frere & lui firent bâtir l'an 1505.

Baptista & Casetanus de Thienais fratres Furisconsulti à fundamentis erexere ann. Dom. MDV. die X. Julii. D. O. M. ac Di-

ve Magdalene.

Il alla ensuite à Rome dans la resolution d'y mener une vie cachée; mais la reputation de sa vertu le trahit, elle ne put le laisser dans l'obscurité, elle le sit connoître au l'ape Jules II. qui le voulut voir, & reconnoissant en lui des marques d'une éminente sainteté dont l'Eglise pourroit tirer un jour de grands avantages; il le pria de demeurer à sa Cour; & pour l'y engager il lui donna d'abord un office de Protonotaire participant qui est une Prelature considerable à Rome. Le Collège des Protonotaires reconnoît encore aujourd'hui la gloire qu'il a d'avoir eu S. Gaetan dans son Corps, aïant commencé dès l'an 1646. à s'assembler le jour de sa Fête dans l'Eglise de S. André Della Valle à Rome qui est de son Ordre, pour y celebrer en son honneur une Messe solemnelle en musique suivie de son Panegyrique, ce qu'ils ont continué tousles ans jusqu'à present. Tome IV.

74 HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

Cependant Gaetan loin de se laisser corrompre au mauvais DIS THEA- air dont la Cour de Rome étoit encore infectée, travailla au contraire par l'exemple de ses vertus à lui faire prendre des mœurs & des manieres conformes aux maximes de la pieté Chrétienne. Il y avoit alors à Rome une Confrairie appellée de l'Amour Divin, établie dans l'Eglise de saint Silvestre, qui avoit pour fin de son Institution d'empêcher le libertinage, l'amour des plaisirs, la passion de l'interêt, & d'allumer dans les cœurs le feu de l'amour de Dieu. Il entra dans cette Congregation qui étoit composée de personnes les plus illustres de la ville. Il n'y fut pas plûtôt reçu, que joignant la force de fes paroles & de ses exhortations à la sainteté de ses exemples, il anima tous les Confreres à travailler avec une nouvelle ferveur à leur perfection. Il y ranima l'ardeur pour les saints exercices, & il y rétablit la frequentation des Sacremens. Voulant se donner tout entierement au service de l'Eglise, il prit les Ordres sacrés & reçut le Soudiaconat, le Diaconat & la Prêtrise en trois Fêtes assez proches par Dispense du Pape, qui voulut en cela seconder ses vœux.

La mort de sa mere l'obligea de retourner à Vicenze. Pour lors il se défit de l'Office qu'il avoit à la Cour de Rome, & du rang de Prelat que cet Emploi lui donnoit. La premiere cho-Le qu'il fit à Vicenze, fut de se mettre de la Congregation de saint Jerôme qui étoit dérivée de celle de l'Amour Divin, & qui en observoit les Statuts. La difference qu'il y avoit seulement entre ces deux Congregations; c'est que celle de Rome n'étoit composée que de personnes de distinction, & il n'y avoit dans cellede Vicenze que des artisans & des gens de la lie du peuple. C'est pourquoi les parens de Gaetan firent ce qu'ils purent pour le dissuader d'y entrer; mais comme il ne cherchoit ni la grandeur ni l'éclat; mais seulement les moiens de s'avancer dans la vertu, il méprisa toutes leurs remontrances, & fit écrire son nomparmi ceux de ces pauvres Confreres qui retirerent de grands avantages des assistances de ce zelé Serviteur de Dieu, qui par ses frequentes exhortations augmenta leur devotion en plusieurs manieres. Il procura Funion de sa Congregation à l'Hôpital des Incurables appellé de la Misericorde, afin d'avoir lieu de satisfaire son humilité & la patience sur les membres de Jesus-Christ. Il alloit chercher les malheureux par tout où il pouvoit les découvrir pour

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XII. 75 les amener à l'Hôpital. Il servoit lui-même les malades, & s'at-Ordre tachoit particulierement à ceux qui faisoient le plus d'horreur pes Thea à la nature.

Il avoit pour Directeur le Pere Jean-Baptiste de Creme de l'Ordre de saint Dominique, qui lui fit quiter, comme par ordre du Ciel, tous les engagemens qu'il avoit, & même le sejour de Vicenze pour aller à Venise, où il sit de si grands fruits dans la conversion des ames par son exemple, qui étoit plus efficace que la voix de tous les Predicateurs; que ce Directeur éclairé jugea dés lors, que la ville de Venise n'étoit pas le terme que Dieu avoit prescrit aux travaux de nôtre Saint, il le crut destiné à servir l'Eglise Universelle d'une maniere plus étenduë & plus éclatante; & dans cette vuë il l'envoïa à Rome, où Gaetan s'unit plus étroitement que jamais avec les principaux membres de la Congregation de l'Amour Divin, qui se trouvoient au nombre de soixante. Il songea pour lors aux moiens de reformer les desordres, qui non seulement regnoient à Rome; mais encore dans tout le reste de la Chrétienté, & sur tout parmi les Ecclesiastiques. Le premier à qui il communiqua son dessein fut Jean-Pierre Caraffe pour lors Archevêque de Theate, vulgairement Chieti, qui avoit aussi eu sur cela diverses pensées long-tems auparavant.

Jean-Pierre Caraffe naquit à Caprilla au Roïaume de Naples l'an 1476, de Jean-Antoine Carasse Comte de Matalone. Il avoit par deux fois, dans sa jeunesse, demandé avec beaucoup d'instance l'habit de l'Ordre de saint Dominique. La premiere fois, son jeune âge, n'aïant encore que douze ans, prvit d'obstacle à sa reception; mais la seconde fois, ce turent les menaces de son pere qui emploïa la force & la violence, pour l'enlever d'un Couvent de saint Dominique de Naples où il s'étoit retiré secretement. Après qu'il eut fini ses études, il tut envoié à Rome auprès du Cardinal Olivier Carafte son oncle. Le Pape Alexandre VI. le fit son Camerier secret, & après la mort de ce Pontife, Jules II. qui connoissoit son merite lui donna l'Evêché de Theate au Roïaume de Naples. Quelque tems après il l'envoïa en qualité de Nonce auprès de Ferdinand d'Arragon, qui prenoit possession du Roiaume de Naples, & il sçut si bien menager l'esprit de ce Prince qu'il le reconcilia avec le Pape. Il l'accompagna pendant tout le Cejour qu'il fit à Naples, après quoi il retourna dans son Dio-K ii

76 Histoire des Ordres Religieux,

cese, où il travailla avec beaucoup de succés à faire revivre la discipline Ecclesiastique que les desordres trop frequens de

ce tems là avoient beaucoup affoiblie.

L'an 1513, il vint à Rome pour assister au Concile de Latran que le Pape Jules II. avoit indiqué l'année precedente. Ce fut là que Leon X. Successeur de Jules, conno flint le merite de Caraffe, l'envoïa Nonce en Angleterre vers le Roi Henry VIII. Le tems de sa Nonciature étant fini, il passa avec la permission du Pape, en Espagne, où il sut appellé par le Roi Ferdinand, qui lui donna entrée dans le Conseil & le sit Mastre de sa Chapelle. Ferdinand étant mort, les Espagnols jaloux du credit que Caraffe avoit eu sur l'esprit de ce Prince, emploierent la medisance & la calomnie auprès du Roi Charles-Quint pour le faire renvoier dans son pais; mais ce fut inutilement, ce Prince ne les écouta point; au contraire, après qu'il ent été élu Empereur, Caraffe lui aïant demandé la permission de retourner dans son Diocese, il ne la lui accorda qu'après l'avoir contraint d'accepter l'Archevêché de Brindiss, pour montrer l'estime qu'il faisoit de sa personne. Il garda cet Archevêché avec l'Evêché de Theate, suivant la coûtume, ou plûtôt l'abus de ce tems là. A son retour à Rome, il sur emploié par le Pape Leon X. dans plusieurs affaires de consequence; principalement il fut l'un de ceux que ce Pontife choisit pour examiner la Doctrine de Luther qui commençoit à semer ses heresses. Il abandonna néanmoins ces occupations pour aller faire la visite de son Diocese, où il reforma beaucoup d'abus qui s'y étoient glissés. Leon X. étant mort l'an 1521. & Adrien VI. lui aïant succedé, il si venir Caraffe à Rome pour se servir de ses conseils dans le gouvernement de l'Eglise Universelle, comme il s'en étoit servi dans le gouvernement d'Espagne, lorsqu'il en étoit Viceroi pour l'Empereur Charles Quint. Ce Pape avoit de grands desseins pour la gloire de Dieu & pour la reforme des mœurs; mais la mort prevint ses pieux desseins & lui ôta le moien de les executer, n'aïant joui du Pontificat qu'un an, huit mois & six jours. Clement VII. qui lui succeda retint Carasse à Rome, & le nomma pour examiner ceux qui se presentoient pour recevoir les Ordres facrés. Ce fut pour lors qu'il entra dans la Congregation de l'Amour Divin. Cependant cet Archevêque qui ne respiroit qu'après la retraite & la reforme des mœurs

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XII. qui étoient tort corrompues pour lors, eut quelque dessein Ordre d'entrer dans l'Ordre des Camaldules, principalement de la DES THEAT Reforme, qui avoit été introduite par le bienheureux Paul Justinien qui étoit son ami. Mais la conversation qu'il eus avec Gaeran, qui lui proposa le dessein qu'il avoit de travailler à la reformation des mœurs de la Chrétienté, principalement des desordres qui regnoient parmi les Ecclefiastiques, sui rappella les pensées qu'il avoit euës souvent sur le même sujet, & lui fit changer le dessein qu'il avoit pris de se retirer chez les Camaldules. Ils s'unirent donc ensemble pour le même dessein , & ils s'associerent pour cette entreprise Boniface de Colle & Paul Consiglieri, qui étoient aussi de la même Compagnie de l'Amour Divin. Le premier étoit d'Alexandrie dans le Milanois, & après avoir pris dans son païs les degrés de Docteur en l'un & l'autre Droit, il étoit venu à Rome pour y exercer la Jurisprudence, & étoit aussi entré dans la Congregation de

l'Amour Divin aussi-bien que Paul Consiglieri qui étoit né à Rome de la famille des Ghisseri qui a donné un Pape à l'Eglise qui fut Pie V. nouvellement canonisé par le Pape Clement

XI.

Ce fut donc à Rome que ces quatre Fondateurs jetterent les fondemens de leur Ordre l'an 1524. Ils s'adresserent premierement au Pape Clement VII. pour être déchargés de leurs Benefices. Caraffe lui remit l'Evêché de Theate & l'Archevêché de Brindisi. Ce Pontife eut peine à recevoir sa démission & ne se rendit qu'à la force de ses raisons, ou plûtôt à la violence de ses prieres. Il la reçut le même jour qu'il approuva & consirma ce nouvel Institut par un Bref du 24. Juin où ils sont nommés Clercs Reguliers, & par lequel il leur permit de faire les trois Vœux de Religion, d'élire un Superieur qui ne pourroit l'être que trois ans, de recevoir ceux qui se presenteroient pour embrasser cet Institut, de dresser des Statuts & des Reglemens pour le maintien de la discipline Reguliere, leur communiquant les Privileges des Chanoines Reguliers de la Congregation de Latran.

Ce ne fut pas sans grande difficulté qu'ils obtinrent du Souverain Pontife cette eonsirmation; car leur maniere de vivre aïant été proposée dans le Consistoire pour y être approuvée, les Cardinaux s'y opposerent, sur ce que ces nouveaux Religieux vouloient vivre, non seulement sans fonds &

78 Histoire des Ordres Religieux,

ORDRE sans revenus fixes & assurés, tant en commun qu'en particu-DES THEA lier, comme les Religieux du premier Ordre de saint François; mais qu'ils vouloient de plus s'obliger à ne rien demander, & à attendre ce que la Providence Divine leur envoiroir pour leur subsistance, ce que la pluspart des Cardinaux jugeoient impossible, parce que l'on ne pouvoit pas toûjours prevoir ou deviner leurs besoins. Mais Caraffe & Gaetan representerent si bien la conformité de cette manière de vivre avec celle des Apôtres & des premiers Disciples; qu'ils obtinrent enfin l'approbation qu'ils demandoient, le 29. Juin 1524. & les quatre Fondateurs firent leurs vœux folemnels le quatorze Septembre Fête de l'Exaltation de la sainte Croix, entre les mains de Jean de Bonsien Evêque de Caserte, & Dataire de la Sainteté qui avoit commis pour cela ce Prelat. Ils élurent ensuite pour Superieur Caraffe qui avoit le premier prononcé les vœux, & à qui le Pape avoit conservé le titre d'Evêque de Theate; c'est pourquoi le peuple appelle communément les Religieux de cet Ordre Theatins; quoique leur propre nom, soit celui de Clercs Reguliers.

Après leur profession, ils se retirerent au Champ de Mars dans une maison qui avoit appartenu à Boniface de Colle, & partagerent leur tems entre les exercices de la vie active & de la contemplative. Ils entreprirent de satisfaire aux engagemens de leur Institut, qui étoient de faire renaître dans le Clergé la parfaite pauvreté des Apôtres & des premiers Disciples de Nôtre-Seigneur, lesquels n'avoient ni or ni argent, ni fonds ni revenus certains, & néanmoins ne demandoient point l'aumône; mais l'attendoient de la charité prevenante des Fidelles, de retablir le culte & les ceremonies exterieures, la frequentation des Sacremens de Penitence & d'Eucharistie, d'annoncer la parole de Dieu & de purger la Chaire de Verité de tous les discours profanes & recits ridicules qu'on y avoit introduits, de visiter les malades & les assister jusques au dernier moment de leur vie, d'accompagner les Criminels au suplice, & enfin de poursuivre par tout les nouvelles Heresies. Le premier qu'ils engagerent par leur exemple à embrasser cet Institut fut Bernardin Schotto, que Caraffe, étant Pape, sfit dans la suite Cardinal & Evêque de Plaisance, & peu après leur nombre s'étant augmenté jusques à douze, Carasse qui étoit Superieur écrivit les premieres Constitutions de cet Ordre.

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XII. 79

Comme ils étoient logés trop à l'étroit, ils resolurent dans Ordre des
le Chapitre qu'ils tinrent l'an 1525, de quiter leur Maison du THEATINE.

le Chapitre qu'ils tinrent l'an 1525, de quiter leur Maison du Champ de Mars pour aller se mettre plus au large sur le Mont Pincio, ce qu'ils ne firent néanmoins que l'an 1526, après avoir tenu un autre Chapitre dans leur premiere Maison: Mais ils se virent bien-tôt contrains d'abandonner cette nouvelle demeure, & même de sortir de Rome, après qu'elle eut été prise par l'armée de l'Empereur Charles-Quint sous le commandement de Charles de Bourbon Connetable de France, qui après avoir abandonné François Premier son Rosalle de l'Empereur, qui avoit dé-

claré la guerre au Pape Clement VII.

On ne peut concevoir les violences, les meurtres, les sacrileges & les impietés que commit cette armée victorieuse dans la Ville Capitale de la Chrétienté. Comme elle étoit composée d'Heretiques & de Libertins, qui n'avoient ni Foi ni Religion, ils profanerent les Eglises, renverserent les Autels, foulerent aux pieds ce qu'il y avoit de plus saint & de plus sacré, violerent les tombeaux, & allerent chercher des richesses jusques dans les Sepulchres des morts. Leur avarice étant insatiable, il n'y avoit point de maison où ils n'entrassent & ne sissent des violences inouïes, non seulement pour emporter l'argent & les meubles qui y étoient; mais aussi pour faire découvrir ce qu'ils croïoient qu'on y avoit caché. Ils soüeterent les plus notables Bourgeois, en appliquerent d'autres aux plus horribles questions, en pendirent & égorgerent même plusieurs.

Les Clercs Reguliers en cette occasion firent des actes heroïques de la generosité Chrétienne. Ils tâcherent d'arrêter l'insolence des Officiers & des Soldats; tantôt par leurs prieres, tantôt par des remontrances terribles, les menaçant des sleaux de l'indignation de Dieu. Ils alloient de tous côtés pour secourir les blessés, pour assister les personnes mourantes, pour consolerceux que la perte de leurs biens & de leurs enfans alloit jetter dans le deséspoir. Mais après que ces grands hommes eurent tant essués de travaux & de peines pour le secours de leur prochain, ils surent eux-mêmes l'objet de la recherche & de la surer de ces insolens. Un de ces Impies qui avoit autresois servi saint Gaetan à Vicenze, aïant reconnu son ancien Maître & le croïant encore fort riche, animas

ses compagnons à se jetter sur la maison des Clercs Reguliers Drs Thea qui fut bien-tôt pillée; parce qu'elle étoit si pauvre, qu'il ne s'y trouvoit presque rien a prendre; mais comme ces Soldats se persuaderent que ces Peres avoient caché quelque part leur or & leur argent, ils leur firent souffrir mille maux pour les

obliger à découvrir leur tresor.

Comme l'on scavoit que saint Gaetan avoit été fort riche aussi-bien que l'Évêque de Theate que les Espagnols avoient veu en Espagne dans l'opulence; ils s'attacherent principalement à eux. Leurs Compagnons ne furent pas non plus à l'abri de la fureur de ces Impies, Boniface de Colle recut un coup de sabre sur la tête, & ils furent tous jettés dans une étroite prison, d'où étant sortis, & ne pouvant supporter les profanations qui se faisoient par tout Rome, sans y pouvoir apporter de remede, ils crurent qu'il falloit ceder au torrent & quitter cette ville desolée pour se retirer autre part. Ils se sauverent avec assez de peine au Port d'Ostie, n'aïant tous que leur Breviaire sous le bras & un méchant habit sur le corps. Peu de jours après le Provediteur general des Galeres Venitiennes qui se trouvoient en ce Port, les sit embarquer & conduire seurement à Venise, où l'on peut dire que leur Ordre prit une seconde naissance. La Republique les logea d'abord dans la paroisse de sainte Euphemie, & leur donna ensuite l'Eglise de la maison de saint Georges, jusques à ce qu'enfin le desir de les rendre plus utiles à la Ville, les fit mettre à saint Nicolas de Tolentin où ils sont encore aujourd'hui.

Dans le tems qu'ils demeuroient à saint Georges, leur coûtume étant de tenir tous les ans leur Chapitre le jour de l'Exaltation de la sainte Croix, ils s'assemblerent pour ce sujet le même jour de l'an 1527. & les trois années de la Superiorité de Caraffe étant expirées, Gaetan fut élu en sa place pour gouverner la Congregation. Il n'accepta cette Charge qu'à regret & contre ses inclinations; mais cela n'empêcha pas qu'elle ne lui fût continuée pendant trois ans comme elle avoit été continuée à son Predecesseur. Ce nouvel emploi nè l'empêcha pas de travailler à la reforme des mœurs & du peuple de Venise. Il n'en fut pas moins assidu dans les Hôpitaux, & sa charité parut avec admiration dans une peste que des Vaisseaux du Levant y avoient apportée, & dans une famine donc elle sut suivie. Il se démit au bout de trois ans de sa SuperioSUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XII. 81 rité l'an 1530. pour en charger de nouveau Caraffe, & il fut Ordre de envoié à Veronne où tout étoit en trouble, par le soulevement Theatime, du Clergé & du Peuple contre l'Evêque du lieu, Mathieu Gibert, qui avoit entrepris d'y reformer les mœurs; mais à peine y fut-il arrivé que les choses changerent de face, les plus obstinés écourerent ses remontrances avec respect, & se rendirent ensin aux justes desirs de leur Prelat.

Il y avoit déja du teins que l'on offroit à Naples un établissement aux Clercs Reguliers, & l'Evêque de Theate avoit toûjours differé d'y consentir; mais en aïant été de nouveau sollicité l'an 1533. & aïant sur cela consulté le Pape Clement VII. il reçut un ordre exprès daté du 11. Février de la même année pour accepter cet établissement: c'est pour quoi il y envoïa saint Gaetan, qui prit possession d'une Maison hors la Ville, que Jean-Antoine Caraccioli Comte d'Oppido leur

donnoit.

Tome IV.

Cependant le Chapitre se tint la mêmeannée à Venise, où Boniface de Colle fut élu General, & Gaetan Superieur de la Maison de Naples auquel on donna six Compagnons pour ce nouvel établissement. Le Comte ne pouvant goûter la pauvreté dont ces Religieux faisoient profession, pria instamment saint Gaetan d'accepter quelques revenus pour faire subsister la Communauté; mais se confiant sur la Providence, il refusa ses offres, & comme il le pressoit extraordinairement & qu'il revenoit souvent à la charge pour l'obliger de prendre un fonds fixe, Gaetan qui ne pouvoit souffrir qu'on fît une telle breche à son Institut dès sa naissance, prit le parti de tout quitter & de reprendre le chemin de Venise. Il commanda un matin à ses Religieux, de prendre leurs habits & leurs Breviaires, & fortant avec eux de la Mailon, il en fit fermer les portes, & renvoïa les clefs au Fondateur, lui mandant qu'ils n'avoient plus que faire à Naples s'ils ne pouvoient pas y vivre en Clercs Reguliers. Ils prirent donc le chemin de Venise, & le Comte l'aïant appris, fit courir après eux. Il fit tant par ses instances qu'ils retournerent à Naples; mais non pas dans sa Maison. Ils s'adresserent à une sainte femme nommée Marie-Laurence Longa, qui fut peu de tems après Institutrice des Religieuses Capucines, elle leur loua une Maison, où ils demeurerent jusques en l'an 1538, que par le moïen du Vice-Roi Dom Pierre de Tolede, le Cardinal Vincent

Caraffe Archevêque de Naples leur donna l'Eglise de saînt BESTHEA- Paul le Majeur qui étoit autrefois un Temple dedié à Castor & Pollux, & qui est presentement une des plus belles Eglises.

de cette grande Ville.

Le Pape Paul III. qui avoit succedé à Clement VII. aïant donné le Chapeau de Cardinal à l'Evêque de Theate le 20. Decembre de l'an 1536, cela le mit en état de servir encore davantage sa Congregation des Clercs Reguliers dont il étoit un des Fondateurs. En effet la premiere chose qu'il sit, sut d'emploier son credit pour leur procurer un établissement à Rome, afin d'y avoir une demeure fixe lorsqu'ils y viendroient, & de n'être pas obligé d'aller dans une Maison d'emprunt comme ils avoient été obligés de faire cette même année, aïant renu leur Chapitre à Rome dans le Couvent de la Minerve des Religieux de l'Ordre de saint Dominique. Mais comme on avoit proposé de leur donner l'Eglise de saint Jerôme, & qu'elle ne leur parut pas convenable pour y vaquer aux fonctions de leur Institut, ils resolurent de differer cet établisfement.

Ce même Cardinal proposal'année suivante d'établir dans l'Ordre une espece de Gouvernement, & pour lors on crut. qu'il étoit plus à propos de choisir le Gouvernement Aristocratique, c'est-à-dire, que toute l'autorité seroit entre les mains de ceux qui auroient voix au Chapitre, & que ce qu'ils ordonneroient à la pluralité des voix dans un Chapitre serviroit de loi, & seroit observé dans tout l'Ordre jusques à l'autre Chapitre, ce qui fut approuvé de vive voix par le Pape Paul IIL mais ce Gouvernement Aristocratique ne dura que jusques en l'an 1588, que le Pape Sixte V. ordonna aux Peres assemblés dans le Chapitre, qui se tint cette année-là à Gennes, d'élire un General, comme il se pratique dans les autres Congregations, lequel General auroit lui-seul toute l'autorité, & auquel les autres seroient obligés d'obeir. Pour lors le Pere-Jean-Baptiste Milan fut élu premier General de cet Ordre. Le Pape ne se contenta pas d'avoir fait Caraffe Cardinal, il l'obligea de reprendre son Evêché de Theate, & se servit de luidans plusieurs affaires importantes, tant pour reprimer l'insolence des Heretiques que pour reformer les mœurs du Clergé. Mais au milieu de ces occupations, il vaquoit encore aux affaires de sa Congregation à laquelle les Religieux Somas

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XII. 83
ques qui avoient été institués par Jerôme Emilien, aïant de THEATINS.
mandé d'être unis, & le Pape lui aïant commis cette affaire,
il en sit l'union par ses Lettres du 8. Novembre 1546.

Les Clercs Reguliers tinrent encore cette année leur Chapitre à Rome dans la maison du même Cardinal, où l'union des deux Congregations sut acceptée; mais comme la sin de leurs Instituts étoit différente, que la principale obligation des Somasques étoit d'avoir soin des Orphelins, & que les uns & les autres eurent de la peine à prendre des observances ausquelles ils ne s'étoient pas d'abord engagés, le Cardinal de Theate étant Pape, les separa l'an 1555. & les remit chacun dans leurs droits. Dès l'an 1547. l'Ordre avoit perdu saint Gaetan qui mourut à Naples le 7. Aoust. Son corps sut enterré avec beaucoup de solemnité dans l'Eglise de saint Paul, & les miracles qui se sirent à son tombeau porterent le Pape Urbain VIII. à le declarer Bienheureux l'an 1629. Le Pape Clement X. le canonisa l'an 1669. & la ville de Naples l'a choi-

si pour un de ses Patrons.

Deux ans après sa mort, le Cardinal de Theate sut pourveu de l'Archevêché de Naples par le Pape Paul III. qui connoissoit son merite; mais les Espagnols l'empêcherent d'en prendre possession. La mêmeannée qui étoit l'an 1549, il eut par son droit d'antiquité dans le Sacré College l'Evêché de Sabine, qui est l'un des titres affectés aux six premiers Cardinaux. L'année suivante il entra dans le Conclave après la mort du Pape Paul III. & assista à l'élection de Jules III. dont il obtint la confirmation des Privileges que ses Predecesseurs avoient accordés aux Clercs Reguliers. Marcel II. aïant succedé à ce Pontife l'an 1555. le Cardinal de Theate songea de nouveau à procurer à son Ordre un établissement à Rome. où il avoit pris naissance; mais la mort du Pape qui arriva vingt quatre jours après son élection, en empêcha l'execution. Enfin il accorda lui-même cet établissement aïant succedé au Pape Marcel le 23. Mai de la même année, & leur donna l'Eglise de saint Silvestre sur le Mont-Quirinal qui étoir une Paroisse, & dans la suite ils ont fait un autre établissement plus considerable dans la même ville, la Duchesse d'Amalfi Constance Picolomini, leur aïant donné son Palais, où ils ont bâti une magnifique Eglise sous le nom de saint André Della Valle.

Le Pape prit toûjours soin de sa Congregation, & au mois THEATINS. de Decembre, il établit des Superieurs pour les Maisons de Venise, de Naples, & de Rome. Il ordonna que les Superieurs exerceroient leur Office pendant cinq ans; au lieu qu'ils ne pouvoient l'exercer que pendant trois ans, & qu'ils avoient besoin tous les ans d'une nouvelle confirmation. Il separa, comme nous avons dit, la Congregation des Somaiques d'avec celle des Clercs Reguliers ausquels il accorda de nou-

veaux Privileges-

Ce fut sous son Pontificat que Paul Consiglieri le quatriéme Fondateur de cet Ordre mourut à Rome l'au 1557, il avoit toûjours été intime ami du Pape qui le retint toûjours auprès de lui depuis qu'il fut fait Cardinal, & après son élection au Souverain Pontificat, il l'avoit fait Maître de sa Chambre & Chanoine de faint Pierre. Il lui avoit même voulu donner le Chapeau de Cardinal; mais son humilité lui sit refuser cette dignité que le Pape donna à son frere Jean-Baptiste Configlieri. L'année suivante Boniface de Colle mourut aussi à Venife le 28. Aoust, le Pape ne lui survequit que d'une année, car il mourut le 18. Aoust 1559, âgé de quatre-vingt-

trois ans un mois & vingt-deux jours.

Il avoit accordé tant de Privileges aux Romains, que le Peuple, pour lui témoigner sa reconnoissance, lui avoit élevé une Statuë de marbre au Capitole. Il travailla serieusement à la reforme des mœurs, il retrancha les abus qui se commettoient dans les Expeditions par l'avarice des Officiers, il avoit même chassé ses Neveux de Rome, parce qu'ils abusoient de leur autorité contre les loix de la Justice & de la Religion. Comme il avoit conseillé l'établissement de l'Inquisition à Paul III. il la confirma. Il obligea les Evêques d'aller refider dans leurs Evêchés. Il fit alliance avec le Roi de France Henry 1k. qu'il sollicità d'entreprendre la Conquête du Rosaume de Naples, & travailla pour retablir la Religion en Angleterre fous le Regne de la Reine Marie; mais son zele lui attira des ennemis lecrets qui attenterent à sa vie dans une conjuration dont on accusa les Espagnols d'être les auteurs; & après sa mort la fureur du Peuple fut si grande, qu'il brisa la Statuë qu'il luy avoit élevée, rompit ses Armes & brûla la maison de l'Inquisiteur; de sorte que son corps fut mis dans un petie. nombeau de brique; mais le Pape Pie V. le sit transferer dans. SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XII. 85 l'Eglife de la Minerve des Dominicains, dans un tombeau de Ordez des marbre qu'il lui fit faire, avec un Epitaphe qui marque en THEATINGS abregé les vertus de ce Pontife.

Nous avons veu ci-devant, qu'il avoit empêché les Clercs Reguliers de tenir tous les ans leurs Chapitres, & qu'il avoit nommé des Superieurs qui devoient exercer leur Superiorité pendant cinq ans. Après sa mort ils remirent les choses au premier état, & tinrent en 1560, leur Chapitre à Venise où ils prirent la resolution de le tenir tous les ans, & firent plusieurs Reglemens pour le maintien de l'Observance Reguliere. Ils obtinrent une nouvelle Maison à Padouë l'an 1565, une autre à Plaisance l'an 1569. Ils furent appellés à Milan l'année suivante, & l'an 1572, voïant que leurs Maisons se multiplioient, ils établirent des Visiteurs dans le Chapitre qui se tint à Rome cette même année, qu'ils firent encore un autre établissement à Gennes. Ils furent reçus à Capoué en 1974, ils obtinrent dans la suite des Maisons à Cremone, à Spolette, à Ferrare, à Aquila & dans plusieurs autres villes d'Italie; & dans quelques-unes de ces villes, ils ont fait plusieurs établissemens, comme à Naples où ils ont six Maisons, & à Rome deux, aussi-bien qu'à Gennes: ils en ont aussi en Espagne, en Pologne & en d'autres Roiaumes. Le Cardinal Jules Mazarin les fit venir à Paris l'an 1644. & leur acheta la Maison où ils sont vis-à-vis les Galleries du Louvre, & où ils entrerent le 27. Juillet 1648: veille de la Fête de sainte Anne, titulaire de leur Eglise. Le même Cardinal leur a legué par son Testament cent mille écus pour bâtir cette Eglise qui n'est pas encore achevée. C'est la seule Maison qu'ils ont en France. Comme ils s'emploient dans les Missions étrangeres, ils entrerent l'an -1627, dans la Mingrelie où ils ont un établissement. Ils avoient aussi des Maisons dans la Tartarie, la Circassie, la Georgie; mais ils les ont abandonnées voïant le peu de fruit qu'ils faisoient dans ces païs-là.

Cette Congregation a donné à l'Eglise un Pape, plusieurs Cardinaux, un tres-grand nombre d'Archevêques & d'Evêques, de sçavans Theologiens & des hommes Apostoliques. Le Pere Paul Aresi Evêque de Tortonne dans le Milanois, étoit le Mecene des Sçavans de son tems, & a enrichi le public de plusieurs ouvrages qui sont des Sermons, des Traités de Philosophie & de Theologie, des Livres de Devotion &

Digitized by Google

THIATI- des Devises sacrées. Le Pere Clement Galano qui avoit de-Congrega-meuré plusieurs années chez les Armeniens, y recueillit ce qu'il put d'actes écrits en langue Armeniene qu'il traduisit en Latin & ausquels il ajouta ses observations. Son ouvrage a été imprimé à Rome en deux volumes in felie l'an 1650. sous le ritre de Conciliation de l'Eglise Armeniene avec l'Eglise Romaine, &c. il a été aussi imprimé à Cologne en 1686. Le Pere Antoine Caraccioli a fait de sçavantes notes sur les Constitutions de cet Ordre qui avoient été dressées dans le Chapitre General tenu à Rome l'an 1604. & qui furent approuvées la même année par le Pape Clement VIII. Entre les Religieux qui sont actuellement emploiés aux Missions Etrangeres, le Pere Louis Pidou de Saint-Olon, qui fut nommé Evêque de Babilone en 1687, est l'un des plus distingués par son merite. Le Pere Jean-Baptiste Tuffo qui a été dans la suite Evêque d'Acere, & le Pere Joseph de Silos ont écrit les Annales de cet Ordre, le premier en Italien & le second en Latin. Ces Religieux portent un habit Clerical, & se font distinguer des autres Clercs Reguliers par leurs bas qui sont blancs. Ils ont pour Armestrois Montagnes surmontées d'une Croix.

Voiez Gio. Baptist. Del. Tuffo. Hist. de la Relig. de P. Chierici Regolari. Joseph Silos. Annal. Clericorum Regular. Paul Morigia. Hist. de Relig. cap. 50. Aubert. Mir. De Orig. Clericor. Regul. cap. 2. Baillet. Vies des Saints 12. Aoust.

## CHAPITRE XIII.

Des Filles Theatines de l'Immaculée Conception de la fainte Vierge, dites de la Congregation, avec la Vie de la Venerable Mere Urfule Benincafa leur Fondatrice.

IL y a deux sortes de Theatines sous le titre de l'Immaculée Conception qui forment deux Congregations differentes, les unes engagées par des vœux solemnels, & les autres qui ne font que des vœux simples, & ces deux Congregations ont eu pour Fondatrice la Mere Ursule Benincasa. Nous parlerons d'abord de celles qui ne font que des vœux simples comme étant les plus anciennes & qu'on appelle simplement, de la Congregation, pour les distinguer des autres qu'on ap-



Soeur Theatine de la Congregation.

Suite de la troisieme Partie, Chap. XIII. 87 pelle, de l'Ermitage, dont nous parlerons dans le Ghapitre Theatines Euivant. La Mere Ursule Benincasa étoit d'une famille noble GREGAau Roïaume de Naples, qui tiroit son origine de Sienne, de TION. la même souche dont étoit sortie sainte Catherine de Sienne. selon ce que dit l'Auteur de la vie de la Mere Ursule. Ce ne seroit pas néanmoins de ce côté-là qu'elle devroit tirer sa Noblesse, puisque les parens de sainte Catherine n'étoient que Teinturiers; & il n'y a pas aussi d'apparence que la famille des Benincasa & celle des Borghese sortent de la même souche, comme dit le même Auteur, puisque l'Inquisition de Rome a fait effacer du Breviaire Romain ce que l'on lisoit dans les Leçons de l'Office de sainte Catherine de Sienne, où l'on avoit inseré qu'elle étoit de la famille des Benincasa qui sortoit d'une même souche que celle des Borghese: Ex Benincasia Index Libre unà cum Burghesia familia ex codem stipite proveniente. Ce n'est frobibe pas ici le lieu où l'on doit rapporter l'origine de l'illustre famille des Borghese qui a donné un Pape & plusieurs Cardinaux à l'Eglise: mais nous pouvons dire en passant, que si la famille des Borghese n'est pas alliée par le sang à sainte Catherine de Sienne, elle a au moins imité les vertus de cette grande Sainte, & entre les superbes Eglises, les riches fondations, les monumens sacrés qu'on admire, non seulement à Rome, mais dans plusieurs villes d'Italie, on y en remarque un grand nombre qui sont des preuves que la pieté n'est pas moins horeditaire dans la famille des Borghese que la Noblesse.

Ursule naquit à Naples le 21. Octobre 1547. son pere Jerôme Benincasa s'étoit rendu habile dans les Mathematiques. & ce fut ce qui lui procura dans la suite la qualité d'Ingenieur, & le soin de fortisser plusieurs places du Roïaume. Sa mere se nommoit Vincenze Genouina, qui aussi-bien que son mari, joignoit à sa noblesse beaucoup de pieté. Les autres verrus dont ils faisoient profession faisoient presque tous leurs heritages, aïant emploié une grande partie de leurs biens au soulagement des pauvres & des miserables : ils étoient même dans l'indigence; de sorte que Jerôme Benincasa qui étoit déja fort avancé en âge, pauvre & chargé de beaucoup d'enfans, voiant encore sa famille augmentée par la naissance d'Ursule, s'en affligea. Il entra dans la chambre de sa femme, non paspour la congratuler sur cette naissance; mais plûtô; pour s'ens plaindre avec elle, regardant cette naissance comme un sur-

THEATINES Croît de misere qui alloit augmenter celle dont ils se trous DE LA CON- voient déja accablés : Néanmoins mettant sa confiance en Dieu, il prit cette petite innocente entre les mains, & fe tournant vers une image de la sainte Vierge, il la lui presenta, la priant de vouloir en avoir soin, & de vouloir bien être sa Protectrice. Sa priere fut exaucée, & Ursule reçut quelques années après l'effet de cette protection à Citara païs natal de ses parens, & petit Château situé dans le Diocese de Cavi, sur le haut d'une Montagne au pied de laquelle les flots de la Mer viennent se rompre. Son pere s'y étoit retiré avec sa famille pour y vivre plus dans la retraite, & épargner la dépense qu'il auroit été obligé de faire à Naples. Ursule n'avoit que trois ans lorsque les Turcs y firent une descente. Ses parens, pour avoir plus de facilité de fauver leur vie par la fuite, furent obligés de cacher leur petite fille dans un lieu où ils crurent que ces Barbares n'entreroient point. En effet elle y fut en sureré par une singuliere protection de la sainte Vierge, quoique ces Infidelles eussent entré plusieurs fois dans le même lieu pour chercher de quoi piller, aïant enlevé dans Citara iusqu'aux femmes & aux enfans qu'ils purent trouver.

Sa mere fut contrainte de l'alaiter elle-même, & Ursule ne pouvoit pas avoir une plus excellente Nourrice, puisqu'en suçant le lait de sa mere, elle suçoit aussi la pieté qui lui étoit naturelle. Dans le bas âge où les autres enfans sont privés de raison, il sembloit qu'elle en étoit abondamment pourveuë. Elle témoignoit déja une obeissance aveugle pour tout ce qu'on lui commandoit. Jamais elle ne témoigna de mécontentement par des cris ou des pleurs dans quelque situation qu'on la mît, ou qu'on oubliât à lui donner ce qui lui étoit necessaire; & à peine commença-t-elle à parler, qu'elle avoit cent fois à la bouche le nom de Dieu. Son frere aîné François Benincala lui servit de Maître & lui apprit à lire, à écrire & les Mysteres de nôtre Religion. Il trouva l'esprit de son écoliere si bien disposé, qu'il n'eur pas beaucoup de peine à lui faire concevoir ce qu'il vouloit lui apprendre. Elle lui faisoit des réponses qui passoient de beaucoup la portée de son âge, & elle ne témoignoit jamais plus de joie que lorsqu'il se dispo-

soit à lui donner ses leçons.

Elle n'avoit pour lors que trois ans, & déja elle faisoit l'Oraison Mentale. Quand elle fut dans un âge plus avancé elle jeûnoit

Suite de la troisieme Partie, Chap. XIII. 89 jeûnoit deux fois la semaine, & le Vendredi & le Samedi THEATIelle ne mangeoit qu'après le Soleil couché. Ses extases qui lui MES DE LA CONGREfurent si frequentes pendant tout le cours de sa vie qui fut de GATION. soixante & onze ans commencerent l'an 1557. La veille de la Nativité de la sainte Vierge elle parut immobile, on courut aux remedes naturels pour la faire revenir, croïant que ce tût quelque évanouissement; mais ce fut inutilement, & elle resta plusieurs heures en cet état; la même chose lui arriva dans la suite toutes les fois qu'elle s'étoit approchée de la sainte Table, & les sentant approcher elle se retiroit chez elle pour ne pas causer de trouble dans l'Eglise, ni interrompre le Service divin; mais le plus souvent elle se trouvoit surprile & on étoit obligé de la porter chez elle; où elle demeuroit quelquefois pendant cinq & six heures privée de tout sentiment, n'y aïant que son esprit qui communiquat avec Dieu. Je ne veux point parler de toutes les choses extraordinaires que l'on pretend qui sont arrivées à cette sainte fille, & qui ont été rapportées par les Historiens de sa vie. Il y en a ausquelles l'on auroit sans doute de la peine à ajoûter foi, & je ne croi pas qu'il se trouvât des personnes en ce tems-ci (où on est moins credule que dans les Siecles precedens) qui voulussent croire que le plus souvent, vingt personnes des plus robustes ne suffisoient pas pour la lever de terre lorsque ses extases la prenoient, & que la cause de cette pesanteur (à ce qu'elle disoit ) provenoit de ce qu'elle étoit chargée des pechés de tout le monde; l'Eglise ne nous oblige point d'ajoûter foi à ces sortes de choses. Je veux croire seulement qu'il n'y a point eu d'illusion dans toute sa conduite; puisque plusieurs personnes doctes & pieuses l'examinerent & en rendirent au Pape un témoignage favorable, comme nous dirons dans la suite.

Ce fut à Naples que toutes ces choses se passoient, comme on le pretend: ses parens y étoient retournés il y avoit déja quelques années; & Dieu avoit voulu pour lors recompenser la charité qu'ils avoient euë pour les Pauvres, en leur rendant au double ce qu'ils avoient donné si liberalement pour l'amour de lui. Le Viceroi voulant faire forsisser plusieurs places, en avoit donné le soin à Jerôme Benincasa, pere de nôtre Fondatrice, & avoit non seulement paié ses travaux au delà de leur juste valeur; mais pour témoigner qu'il en étoit content, il lui avoit fait plusieurs gratisications considerables qui

Tome IV. M

THEATINES l'avoient mis à son aise, après quoi il étoit mort laissant orpheline sa fille Ursule qui n'avoit que sept ans. Ses extases avoient commencées lorsqu'elle n'en avoir que dix, & les choses merveilleuses que l'on voïoit tous les jours lui arriver, & qui n'étoient pas naturelles, attiroient à sa maison un grand nombre de personnes; c'est pourquoi elle voulut se retirer dans quelque solitude. La Montagne où est situé le Château de saint Elme, aussi bien que le Couvent des Chartreux, lui parut favorable à son dessein, à cause d'un bois qui y étoit pour lors. Elle y bâtit une petite Cellule dans laquelle elle ne s'occupoit que des choses du Ciel. Elle châtioit son corps par des mortifications inouies, & passoit les jours & les nuits dans la priere & l'oraison. Elle ne demeura pas long-tems tranquille dans ce lieu, qui fut en peu de tems frequenté par plusieurs personnes, qui venoient ou pour la consulter, ou pour lui apporter ce dont ils croïoient qu'elle avoit besoin. Elle souhaitoit fort qu'il y eût sur cette Montagne une Eglise dediée en l'honneur de la fainte Viergé sa Protectrice, comme elle en avoit eu plusieurs revelacions dans ses extases; mais un jour qu'elle fut dans ses ravissemens ordinaires en presence de plufieurs personnes, du nombre desquelles étoit un Prêtre Espagnol nommé Gregoire de Navarre, qui avoit beaucoup de confiance en cette sainte Fille; elle lui sit connoître que la sainte Vierge l'avoit choisi pour jetter les sondemens de cette Eglise, à quoi il fut d'autant plus porté qu'il avoit fait vœu, il y avoit déja du tems, de bâtir une Eglife en l'honneur de la fainte Vierge: ainsi cette Eglise sut bâtie par les soins & les liberalités de ce Prêtre, & elle fut dediée en l'honneur de l'Immaculée Conception de la sainte Vierge.

> Après que cette Eglise fut bâcie, Ursule alla à Rome pour porter le Pape Gregoire XIII. qui gouvernoit pour lors l'Eglise, à travailler à la reformation des mœurs qui étoient fort corrompues. Elle eut audience du Pape par deux fois differentes, & toures les deux fois elle tomba en extase pendant un assez long-tems. Ce Pontifeapprehendant qu'il n'y eût de l'illusion, nomma des Commissaires pour examiner la conduite d'Ursule. Saint Philippes de Nerry fut du nombre de ceux qui furent nommés. On l'éprouva d'abord par l'humiliation, pour voir si l'esprit d'orgueil ne s'étoit point emparé de son cœur. On se servit des remedes de la Medecine, pour voir si ses ex-

Suite de la troisieme Partie, Chap. XIII. 91 tales & les enthousiasmes ne provenoient point d'un cerveau TREATEL gâté & affoibli par les jeunes & les austerités. On usa de ri-congregueur & de violence, & on l'enferma pendant plusieurs mois GATION. dans une étroite prison, & comme on vit que toute sa consolation étoit de recevoir trés-souvent le Corps de Nêtre-Seigneur, on l'en priva. On s'apperçut que cette derniere épreuve la réduisit dans une foiblesse & dans une langueur qui l'auroit sans doute conduite au tombeau; si on ne lui eût permis de communier à son ordinaire, & aussi-tôt ses forces & sa santé lui revinrent. Enfin après plusieurs mois d'épreuve, on reconnut qu'il n'y avoit point d'illusion, & que tout ce que l'on voïoit d'extraordinaire dans cette Fille étoient autant de graces particulieres que Dieu lui accordoit; c'est pourquoi on lui permit de retourner à Naples, & depuis ce tems-là il y eut une sainte union entre saint Philippes de Nerry & cette Servante de Dieu.

Après qu'elle fut arrivée à Naples sa sainteté se répandit de tous côtés, chacun s'estimoit heureux de pouvoir lui parler & se recommander à ses prieres. Elle exhortoit les uns à faire penitence, elle encourageoit les autres à demeurer fermes dans le service de Dieu. Quelque tems s'écoula de la sorte, & ce ne fut que l'an 1583, qu'elle donna commencement à sa Congregation. Les premieres qui y entrerent furent deux de ses sœurs & six de ses nieces. Plusieurs Demoiselles de la ville youlurent aussi y entrer; mais toutes celles qui se presenterent ne furent pas admises; car elle fixa le nombre de sa Communauté à soixante & six filles, en l'honneur des soixante & six années que quelques-uns pretendent que la sainte Vierge a vécu. L'on bâtit pour leur demeure une Maison à côté de l'Eglise que Gregoire Navarre avoit fait construire, comme nous avons dit ci-dessus, & la Fondatrice leur prescrivit des Loix en la maniere suivante.

Elle voulut qu'elles chantassent l'Office divin de même que Rezul. esp. les Theatins sans aucun chant musical, & recitassent l'Office 1. 2. 3. 4. de la Vierge en particulier; elle leur prescrivit une heure d'Oraison le matin en commun, & une autre après les Vêpres, & tous les jours le Veni Creator Spiritus & un De profundis cap. II. après None. Depuis la Superieure jusqu'à la dernière des Sœurs, elles doivent tour à tour faire une heure d'Oraison devant le saint Sacrement, en sorte qu'à toutes les heures tant

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX, THEATINES du jour que de la nuit, il doit y en avoir une devant le saint Sacrement. Elles communient trois sois la semaine, outre les GREGA-TION Fêtes : sçavoir le Dimanche, le Mercredi & le Samedi. Tous sap. 6.7. les Vendredis il y a exposition du saint Sacrement dans leur 64p. 10. Eglise, & il faut que pendant ce tems là il y en ait plusieurs au Chœur à faire l'Oraison. Tous les Jeudis après midi, elles vont au Chœur pour chanter le Pange lingua, le Veni Creator 6AP. 12. Spiritus, & l'Antienne de l'Immaculée Conception. Il leur est permis pendant le filence de chanter dans leurs chambres quelques Cantiques spirituels. L'usage des Orgues & de tous instrumens de musique leur est défendu, tant dans l'Eglise, que dans la Maison. Tous les quinze jours le Vendredi, elles 089. BI. s'accusent de leurs fautes au Chapitre, & pendant l'Avent & le Carême aussi-bien que tous les Mercredis & Vendredis de l'année, elles prennent la discipline l'espace d'un De profundis, est. 15. d'un Salve, & d'un Miserere. Outre les jeunes ordonnés par l'Eglise, elles jeunent encore pendant l'Avent, les veilles de la Fête du saint Sacrement, de la Conception & Purification de la sainte Vierge, & on les exhorte à porter le Cilice le Vendredi. Elle leur prescrivit une maniere de Chapelet qu'elles doicap 150 vent reciter tous les jours en disant sur chaque Ave, trés-douce Marie Mere de Dieu priez pour moi, & sur les Pater, Jesus-Christ Fils de Dieu vivant, aïez pitié de moi. Outre ce Chapelet, elles doivent aussi reciter chaque jour la troisième partie du Rosaire, & dire trente sois devant le Crucifix, Fesus crucisté, mon amour, assistez moi à l'heure de la mort. Elle voulut que sa Congregation prît le nom de l'Immaculée Conception de la fainte Vierge, & que tous les Samedis de l'année 🛶. 8.9i l'on chantat une Messe en son honneur, ce qui a été accordé par la Congregation des Rites : que l'on celebrât sa Fête avec beaucoup de pompe & de magnificence, qu'elle durât trois jours avec exposition du saint Sacrement, pendant l'esquels on pourroit se servir de musique; & elle ordonna qu'il y auroit plusieurs Prêtres qui assisteroient le Celebrant. Le travail des mains, le vivre en commun, la pauvreté, la charité & l'humilité, sont recommandés dans les Chapitres 26. 27. 30: & 31. Quant à l'habillement, elle ordonna qu'elles porte-

roient celui des Theatins, sçavoir une Tunique blanche, & par dessus, une robe noire serrée d'une ceinture de laine & des

Suite de la troisieme Partie, Chap. XIII. 93 manches larges. Elles couvrent leur tête d'un voile blanc & THEATT. n'ont point de guimpes; mais le collet de leur robe est sembla- Congreble à celui des Theatins. Elles ne font que des vœux simples, GATION. comme nous avons déja dit, elles ne sortent point de leur Monastere, & lorsqu'on leur parle, ce n'est qu'au travers d'une grille, comme aux Religieuses cloîtrées.

Ce ne fut point à la sollicitation des Religieux Theatins que la Mere Ursule entreprit de fonder sa Congregation. Ils n'y eurent aucune part; au contraire, ils firent beaucoup de disticultés de se charger de la conduite de ces Filles; ce ne fut que l'an 1616. qu'elles eurent le premier Confesseur Theatin, & l'an 1633, que dans le Chapitre general qui se tint à Rome elles furent aggregées à l'Ordre. La premiere Superieure de cette Congregation fut la Mere Christine Benincasa sœur de la Mere Ursule, qui par humilité ne voulut point accepter cet emploi, & qui après avoir encore fondé une autre Congregation de Theatines veritablement Religieuses, & leur avoir prescrit des Regles & des Constitutions differentes de alle de la Congregation, mourut à Naples le 20. Octobre 1618. étant âgée de soixante & onze ans. Son corps fut enterré trois jours après sa mort dans l'Eglise de la Conception, & quatre ans après on ouvrit son tombeau, où il fut trouvé tout entier & fans aucune corruption.

Elle avoit predit que son Institut s'étendroit dans toutes les principales villes de la Chrécienté; mais on n'a pas encore veul'effet de cette prediction, puisqu'il n'y 2 que la ville de Naples & celle de Palerme en Sicile, où il soit établi. La Congregation de Palerme sut fondée par la Princesse Françoise d'Arragon, qui après la mort de son mari, aïant dessein de se retirer dans un Monastere, & deliberant sur le choix de l'Ordre qu'elle embrasseroit, fut inspirée de fonder à Palerme un Monastere de la Congregation de la Mere Ursule. Elle s'habilla premierement en Theatine, & aïant acheté une place dans la ville, elle destina pour cette Fondation vingt mille écus Romains; mais elle ne put executer son dessein, étant morte peu de tems après. Elle laissa néanmoins par son Testament cette somme, & sa volonté a été executée après sa mort. La Mere Ursule Benincasa avoit choisi pour Protectrice de sa Congregation, la Duchesse d'Aquara, Isabelle Caraccioli. Après la mort de cette Princesse, les Theatines ne songerent Mii.

74. HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX, THEATI- à prendre d'autres Protectrices que l'an 1655, que celles de Pa-NES DE L'ERMIRA- lerme élurent la Princesse Borghese Camille des Ursins.

Voiez Gio Baptist. del Tuffo. Hist. della Relig. de Pad. Chierici Regolari. Joseph de Silos. Hist. Clericor. Regular. Francesco Maria Maggio. Vita della mad. Orsola Benincasa. Placid. à sancta Theres. Compend. Vita Matris Ursula, & Philipp. Bonanni. Catalog. Ord. Relig.

## CHAPITRE XIV.

Des Religieuses Theatines de l'Immaculée Conception de la sainte Vierge, dites de l'Ermitage.

A Mere Ursule Benincasa, en fondant deux Congregations differentes, a pretendu que l'une fit l'Office de Marthe, en s'adonnant à la vie active, & l'autre l'Office de Marie, en s'appliquant à la vie contemplative. Après qu'elle eut Bondé la premiere, & qu'elle eut été solidement établie; le Pere Dom Clement Alfonse son Confesseur, lui proposa l'an 1610, de faire dans ce lieu une demeure l'eparée, où les Filles de la Congregation qui seroient les plus portées à la retraite, pourroient se renfermer sans avoir aucune communication avec les autres, sinon dans le tems de leurs maladies qu'elles retourneroient à la Congregation pour se faire soulager, & qu'après leur guerison elles retourneroient dans le lieu de retraite; mais la Mere Ursule n'y voulut point confentir pour lors, disant que le Seigneur ne lui avoit pas encore manifesté sa volonté. Ce ne fut que peu de tems après la mort de son Directeur, que sur une revelation qu'elle pretendit avoir euë, elle voulut fonder une seconde Congregation toute differente de la premiere, & avec laquelle cette seconde a néanmoins tellement de rapport, que ce sont les Filles de la premiere Congregation qui ont entierement le soin du temporel de celles-ci, & qui leur fournissent toutes leurs necessités; de sorte que les Theatines de la seconde Congregation, que l'on appelle de l'Ermitage, ne sont occupées que du soin de prier Dieu dans une retraite & une solitude austere, à lalaquelle elles s'engagent par des vœux solemnels.

Le Monastere de ces Filles de l'Ermitage est contigu à la Maison de la Congregation. Il y a néanmoins deux Eglises

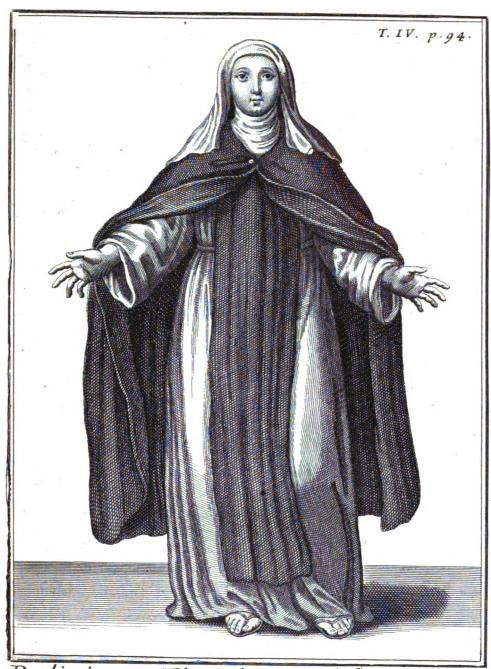

Religieuse Theatine de l'Ermitage.

Suite de la Troisteme Partie, Chap. XIV. 95 differentes pour chacune de ces Maisons, qui ne sont separées THEATTque par une grande sale où il y a deux portes, l'une pour en- NES DE trer à la Congregation, l'autre pour entrer à l'Ermitage; & cz. proche de celle de la Congregation il y a un escalier par où Cap. 7. Rél'on fait entrer les provisions de ces deux Maisons, qui sont gul. Virg. reçuës par la Superieure de la Congregation, qui a le soin de fournir aux Religieuses Ermites ce qui leur est necessaire, afin qu'on ne puisse point voir celles-ci en aucun tems par la porte qui est dans cette sale, & qui est commune aux deux Maisons; de cette porte on entre dans une autre sale dont on ferme la porte si-tôt que l'on y a fait entrer le Confesseur, le Medecin, le Chirurgien & les autres personnes qui ont été appellées à l'Ermitage pour de pressans besoins, pour lors on en donne avis à la Superieure qui vient ouvrir la porte, & afin que le Confesseur, le Medecin & le Chirurgien ne puissent pas aller bien avant dans le Monastere, l'Infirmerie doit être toûjours proche la porte.

La Mere Ursule avoit seulement acheté la place pour bâtir cet Ermitage; mais elle ne put executer son dessein étant morte peu de tems après en avoir fait jetter les fondemens. Elle ordonna le plan des bâtimens & de la construction de ce Monastere dans les Constitutions qu'elle dressa pour les Religieuses qui y seroient renfermées, & nomma par son testament, pour executer ses volontés la Duchesse d'Aquara Protectrice de sa Congregation & les Elus de Naples, qui voulant l'an: 1613. continuer le bâtiment de cet Ermitage conformément aux intentions de la Fondatrice, s'adresserent au Pape Gregoire XV. pour obtenir de ce Pontife l'approbation des Constitutions que la Mere Ursule avoit dressées, ce que le Pape: accorda le 7. Avril de la même année, approuvant ce nouvel Institut sous la Regle de saint Augustin, & ordonnant que les Religieuses seroient soumises à la Jurisdiction, correction & visite des Clercs Reguliers Theatins, que néanmoins l'Archevêque de Naples seroit tenu d'y faire la visite une fois seulement, & que les Religieuses seroient tenuës pour cette foislà seulement, de lui obeir & recevoir ses Ordonnances, approuvant des lors les peines & les Sentences qui seroient prononcées contre les Rebelles pour leur desobeissance.

Soit que les Theatins eussent fait d'abord difficulté d'accepter la conduite de ces Religieuses, ou que les Elus de Naples

THEATI- & la Duchesse d'Aquara eussent été bien aile de la leur ôter. L'ERMITA- Le Pape Urbain VIII. par un Bref du 21. May 1624. sur les remontrances qui lui avoient été faites par les Elus de Naples & par la Duchesse d'Aquara, que les Theatins n'avoient pas encore pris la conduite de ces Religieuses, & que peut-être ils ne s'en soucioient pas, exemta ces Religieuses de l'obeissance, correction & visite des Theatins, & les soumit à celle de son Nonce à Naples; mais l'an 1668. le Viceroi Dom Pierre de Tolede & ceux qui étoient pour lors Elus de Naples representerent au Pape Clement IX. que les Theatins avoient accepté la conduite de ces Religieuses dans leur Chapiere general de l'an 1633, conformément au Bref de Gregoire XV. & que l'exposé fait au Pape Urbain VIII. n'avoit pas été veritable, puisque ces Religieux avoient toûjours eu la conduite de ce Monastere depuis ce tems-là jusques alors sans aucune interruption; c'est pourquoi ils prierent sa Sainteté d'ordonner que les Theatins auroient seuls la conduite de ce Monastere, ce que le Pape accorda par un autre Bref du 9. Juillet 1668 par lequel il annula & cassa la Substitution que le Pape Urbain VIII. avoit faite du Nonce à Naples pour gouverner les Theatines de l'Ermitage au lieu & place des Theatins, & approuva derechef les Constitutions de ces Religieules.

> On avoit continué à bâtir leur Ermitage des l'an 1623. la premiere pierre fut posée en presence du Viceroi, des Conservateurs & des Magistrats de tous les Tribunaux de la ville, au bruit de tout le canon des Forts & des Vaisseaux; il fut commencé aux dépens du tresor public; mais la fabrique fut interrompuë à cause des guerres qui survinrent & des calamités publiques. On continua à y travailler dans la suite, la fabrique fut de nouveau interrompuë: ce ne fut que l'an 1667. qu'elle fut achevée & l'année suivante les Ermites Theatines y entrerent. Le nombre de ces Filles fixé à trente-

fix par les Constitutions ne fut remplique l'an 1668.

Les Constitutions de cet Ermitage furent imprimées à Naples l'an 1680, elles contiennent dix-huit Chapitres qui renferment toutes leurs Observances, outre les Reglemens qui ont été dressés pour le maintien des mêmes Observances, & qui contiennent encore douze Chapitres. En vertu de ces Constitutions & de ces Reglemens, elles ne doivent jamais manger

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XIV. 97
de viande que dans leurs maladies, elles doivent jeûner toutes Theaties veilles des Fêtes de la sainte Vierge, & plus étroitement la L'ERMITAveille de la Fête de la Conception de Nôtre-Dame, elles jeûnent aussi les veilles des Fêtes de l'Ascension de Nôtre-Seigneur & du saint Sacrement, outre les jeûnes prescrits par
l'Eglise, & tous les Samedis de l'année, l'Avent & les deux
derniers jours de Carnaval.

Le faint Sacrement doit être exposé dans leur Eglise tous les Vendredis l'espace de cinq heures, pendant lequel tems il doit y avoir toûjours cinq Religieuses en oraison. Le même jour elles sont obligées de porter le cilice pendant plusieurs heures. Tous les Vendredis de l'Avent & du Carême, & une fois en quinze jours le Mercredi pendant le cours de l'année, elles prennent la discipline, laquelle étant sinie, la Prieure, après avoir demandé pardon aux Sœurs des fautes qu'elle peut avoir commises, leur baise les pieds; & reciproquement les Religieuses, après avoir aussi demandé pardon à la Superieure de leurs fautes lui baisent aussi les pieds.

Les Filles qu'on reçoit dans cet Ermitage doivent avoir vingt ans, elles font deux ans de Noviciat, & lorsqu'elles sont reçues pour la Profession on leur permet de sortir dans l'Eglise où elles peuvent s'entretenir avec leurs plus proches parens pour la derniere fois, sans aucune esperance de les voir jamais & d'en entendre jamais parler; pour cet effet on leur accorde un jour entier pour leur parler, hors le tems du dîner qu'elles vont manger avec les Sœurs de la Congregation. Cette grace n'est accordée qu'à celles qui quittent immediatement le monde pour entrer dans l'Ermitage; car à celles qui ont passé de la Congregation à l'Ermitage, on ne leur accorde qu'un jour pour pouvoir rester seulement avec les Sœurs de la Congregation; & afin que l'on sçache plus particulierement quel est leur engagement dans leur Profession, nous en rapporterons ici la formule dans toute sa teneur.

Je N. fais aujourd'hui profession, & promets à Dieu, à la Bienheureuse Vierge Marie, à saint fean-Baptiste, à saint Pierre Apôtre, à nôtre Pere saint Gaetan, à la venerable Congregation des Clercs Reguliers, au Reverendissime Pere General de la même Congregation, au Reverend Pere Ordinaire & leurs Successeurs, & à vous Reverende Mere Supérieure de cet Ermi-Tome IV.

THEATE tage de l'Immaculée Conception, & à toutes les autres Superieu-L'ERMITA- res qui seront canoniquement éluës, l'obedience & reverence duë, selon les trois vœux de Pauvreté, de Chasteté & d'Obedience, & le quatriéme de perpetuelle Clôture; esperant par la grace de Dien d'être toujours vivante à Dien seul, morte an monde, & unie avec fesus-Christ men Divin Epoux, & d'imiter autant qu'il me sera possible, par son moven, la bienheureuse Vierge Marie, observant la Regle prescrite par la venerable Mere Ursule, & approuvée par les Souverains Pontifes Gregoire XV. & Clement IX.

Pour lors la Superieure dit: Puisque nôtre Sœur embrasée & éclairée du feu du saint Esprit, renonce au Monde, à Satan & à ses pompes, à l'exemple de ceux qui, selon qu'il est écrit, n'avoient qu'un cœur & qu'une ame, & vendoient leurs biens pour en porter le prix aux pieds des Apôtres pour le distribuer aux pauvres, selon le besoin d'un chacun, & desirant avec ardeur imitet ceux, qui pour s'élongner de l'embarras du monde & de la frequentation des hommes, se retiroient dans les solitudes de l'Egypte & de la Syrie, afin qu'ils fussent plus unis avec Dieu; souhaite avec empressement d'être admise dans nôtre Ermitage de l'Immaculée Conception, & combattre fous la protection speciale de la Mere de Dieu & de nôtre Pere saint Gaetan, afin que ne tendant qu'à l'acquisition de la Perfection, & à prier pour le renouvellement d'esprit de tout le monde, elle puisse plus librement & avec plus de facilité suivre l'Epoux qui doit venir aux nôces & aux joues celestes. C'est pour cela que nous l'admettons dans la Societé des Ermites Theatines, & qu'entant que nous le pouvons avec le Seigneur, nous lui accordons le droit de vivre en commun avec nous & nos autres Compagnes de cet Ermitage; afin qu'au jour de sa mort quand elle verra son Epoux, elle puisse aller à sa rencontre avec joie, avec la lampe allumée de ses bonnes œuvres, & qu'elle puisse recevoir la recompense que le même Epoux Notre-Seigneur Jesus Christ promet aux Vierges prudentes, lequel vit & regne avec le Pere & le saint Esprit dans sous les Siecles des Siecles.

La Professe aïant répondu Amen, la Superieure continuë en lui disant : Prenez bien garde , ma chere Sœur , que par raison de nôtre Institut, vous devez être morte au monde, vous ressouvenant toujours que le Seigneur vous a appellée à cet état pour y vivre separée du monde, & ne tendre qu'à la contemplation

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XIV. 99

des divins Mysteres & c'est pourquoi par l'autorité des Souverains TheatiePontifes qui ont approuvé nos Regles, & en vertu de ces mêmes l'ermitaRegles, je vous fais scavoir, vous signisse, & vous recommande en vertu de la sainte Obedience, de ne jamais parler avec aucune personne vivante qui ne soit pas de ce Monastere, à moins que
ce ne soit quelque fois par raison de vôtre Office; & pour cela je
vous défends encore d'écrire à vos parens, à quelque autre personne que ce soit hors le Monastere, & aussi de recevoir ouenvoier
aucun message on billet.

Je vous avertis & vous charge, que dans toutes vos Oraisons & vos exercices spirituels, vous devez prier le Seigneur pour la sainte Eglise & la Republique Chrétienne, la resorme des mœurs, le renouvellement d'esprit dans tout le monde, particulierement de Rome & de nôtre Kille, pour nôtre saint Perè de Pape, nôtre Roi, nôtre Archevêque, pour tous ceux qui gouvernent nôtre ville & le Roiaume, tant dans le spirituel que le temporel, & pour tous ceux qui ont fondé, protegé & aidé, ou qui en quelque tems que ce soit, voudrons proteger, aider & savoriser ce saint Ermitage, comme étant nos Biensafteurs; parce que c'est l'intention de la Mere Vrsule nôtre Fondatrice.

La Professe répond: J'accepte & me soumets volontiers au precepte & commandement par sainte Obedience qui vient de m'être signifié, de ne parler jamais à mes parens ni à quelqu'autre personne que ce soit, de ne jamais envoier ni recevoir aucun billet ou message; & j'espere & promets par la grace du Seigneur de l'observer jusques à la mort. Je promets de plus de prier tout le tems de ma vie, selon le commandemement qui me vient d'être

fait presentement.

Deux fois l'an, sçavoir le jour de la Purification de la sainte Vierge; & le jour de la Fête de saint Gaetan, elles renouvellent leurs vœux en cette maniere: Je N. renouvelle ma Prosession solemnelle, & promets à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Vierge Marie, à saint Pierre Apôtre, à saint Gaetan; & à vous Reverende Mere, obeissance, chasteté, pauvreté, & clôture perpetuelle. De plus je renouvelle l'acceptation que j'ai faite du commandement par la sainte Obedience ordonnée par la Regle, de n'avoir jamais de communication, ni par papoles, ni par lettres, ni par message, avec aucune personne qui ne soit de ce Monastere, & promets de l'observer avec la grace du Seigneur jusqu'à la mort.

N ij

Ordre des Barnabi-Jes.

Le nombre des Religieuses du Chœur est fixé a trente six, comme nous avons déja dit; mais celui des Converses n'est point limité. Leur habillement consiste en une robe de drap blanc, un scapulaire & un manteau bleu; la robe est serrée d'une ceinture de cuir noir, & elles portent un voile noir avec la guimpe comme les autres Religieuses.

Voiez Gio Bapt. del Tuffo. Hist. della Relig. de Pad. Chierici Regol. Joseph de Silos. Hist. Clericor. Regular. Fran. Mar. Maggio. Vit. della Mad. orsos. Benincasa. Placid. à sancta Theres. Compend. vit. ejus dem, & Regol. per le Vergini Romite Teati-

ne. Philipp. Bonanni. Catalog, Relig. Ord. part. 2.

## CHAPITRE X V.

Des Clercs Reguliers de la Congregation de saint Paul, appellés vulgairement Barnabites, avec les vies des Venerables Peres Antoine-Marie-Zacharie de Cremone, Barthelemi Ferrari, & Jacques-Antoine Morigia Milanois, leurs Fondateurs.

Etablissement des Cleres Reguliers qui prirent le nom de a saint Paul, à eause de la devotion qu'ils portoient à cet Aporre, & à qui le peuple a donné le nom de Barnabites pour les raisons que nous dirons dans la suite, se fit peu de tems après celui des Clercs Reguliers Theatins. La pluspart des Ecrivains qui ont parlé de cette Congregation ne s'accordent Penor. Hist. point touchant son origine. Les Chanoines Reguliers voulant Reg. lib. 3. se faire honneur de lui avoir donné naissance, en attribuent cap-19.11mm. l'établissement à Dom Seraphim de Ferme Chanoine Regulier de la Congregation de Latran; & Ripamont dans ses Annales de l'Eglise de Milan, prétend que c'est à saint Charles Bor-Mediol.p.3. romée que l'on doit déserer cet honneur, & que c'est ce saint Cardinal qui lui a prescrit les Reglemens qui ont servi à y maintenir l'Observance Reguliere. Les uns donnent la Regle de saint Augustin à ces Clercs Reguliers, d'autres les soumettent à celle de saint Benoist: & ensin parmi ceux qui ont Hospin. de parle de leurs veritables Fondateurs, il y en a plusieurs qui ont renversé l'ordre qu'ils doivent tenir. Je ne parle point des Ord p. 166 calomnies atroces dont Hospinianus dans son Histoire des



Clerc Regulier Barnabite.

Digitized by Google

Suite de la troisieme Partie, Chap. XV. Ordres Monastiques a voulu noircir ces Clercs Reguliers, ORDRE DES aussi-bien que les filles spirituelles de cette Congregation qui TES. sont les Guastalines & les Religieuses Angeliques (nom qui convient parfaitement à là pureté de leurs mœurs); les oreilles chastes s'offenseroient sans doute, si je rapportois ce que cet Auteur en dit. Je ne crois pas qu'aucune personne de bon sens y airajouré foi, & je ne doute pas même que ceux qui se vantent de reforme & qui se plaisent dans la lecture de ces sortes de livres, où les Religieux sont si fort décriés par ceux de leur parti, ne se soient apperçus de la fausseté qu'Hospinianus a avancée en disant, que les Clercs Reguliers de saint Paul, qu'ils nomment les Paulins, avoient été chassés de toute l'Italie aussi bien que les Guastalines, pour leurs impudicités & leur vie dereglée, lorsqu'ils auront veu le nombre de Colleges ou Maisons qu'ils ont, non seulement en Italie; mais encore en France & en Allemagne : que les Guastalines & les Angeliques ont encore à Milan & à Cremone les mêmes Maisons qu'elles ont toûjours euës depuis leur établissement, & qu'ils auront aussi veu l'estime dans laquelle les uns & les autres sont parmi le peuple. Schoonebeeck a menagé les Religieux de cette Congregation; mais pour les Religieuses, il dit beeck. His. aussi, qu'elles ont été exterminées & chassées de toute l'Italie; semmes & & voulant adoucir les termes injurieux d'Hospinianus, il dit de filles Reseulement, que c'étoir à cause de quelques abus qui regnoient lig. 145-42parmi elles; mais nous avons déja fait voir le peu de foi qu'on doit avoir à cet Auteur, & ceci en est encore une preuve.

C'est sans doute de ces Clercs Reguliers de saint Paul & des Guastalines, que Damman a voulu parler lorsqu'il dit qu'une Comtesse de Guastalle, à la persuasion du Pere Baptiste de Cremone de l'Ordre de saint Dominique fonda l'an 1537, une Societé d'hommes & de femmes ausquels il donne le nom de Prêtres & de Prêtresses: Guastalla Comitissa mulier Mantuana ex viris pariter ac feminis sacerdotalibus constituit sodalitatem. Il est bien vrai que Louise Torelli Comtesse de Guastalle, à la persuasion de Baptiste de Creme & non pas de Cremone. établit une Societé de Filles qui ont pris dans la suite le nom de Guastalines & d'Angeliques; mais elle n'établit pas une Societé d'hommes. C'est une fausseté qu'il a avancée, lorsqu'ila dit qu'ils furent tous chassés de Venise à cause des crimes de leur grande Prêtresse qu'ils nommoient Maîtresse; car

ORDRE DES bien loin que les hommes aïent été soumis aux Angeliques; celles-ci ont, au contraire, été d'abord soumises à la Congregation des Clercs Reguliers. A la verité il y eut une de ces Angeliques, qui environ vingt ans après cet établissement, sous une fausse apparence de sainteté, trompa bien du monde; mais cette faute ne retomba point sur la Congregation des Clercs Reguliers, ni sur les Angeliques; & c'est ce qui nous donnera lieu, en parlant des Angeliques, de rapporter les illusions de cette Religieuse, qui ne tendoient qu'à attirer l'estime des hommes, ce que nous ferons pour desabuser ceux qui auroient pû a joûter soi à Damman, & croire comme lui qu'elle suivoit la doctrine d'Epicure; mais il faut auparavant parler de l'origine & du progrés de la Congregation des Clercs Reguliers de saint Paul.

Ce fut vers l'an 1530, qu'elle commença, aïant eu pour Fondateurs un Noble Cremonois & deux nobles Milanois, sçavoir Antoine-Marie-Zacharie de Cremone, Barthelemi Ferrari & Jacques-Antoine Morigia de Milan. C'est-là le rang que l'on a donné à ces saints Fondateurs dans leur Congregation, qui fut confirmé par un Decret d'un Chapitre general. Peut-être que l'on pourroit croire que la primauté doit appartenir à Barthelemy Ferrari, & qu'on doit le reconnoître comme premier Fondateur, à cause qu'il est nommé le premier dans la Bulle de Clement VII. qui confirme cette Congregation; laquelle Bulle est adressée à Barthelemy Ferrari & Antoine-Marie-Zacharie. Dilectis Filiis Bartholomao Ferrario & Antonio-Maria Zacharia: Mais ce n'étoit qu'un effet d'amitié & de reconoissance de Basile Ferrari Secretaire de ce Pape & frere de Barthelemy, ce qui ne peut prejudicier.à la primauté qu'Antoine-Marie-Zacharie a toûjours euë sur les autres Fondateurs, qui lui a été même confirmée par un Chapitre general de cette Congregation, comme nous venons de dire.

Zacharie qui reçut au Baptême les noms d'Antoine-Marie, naquit à Cremone l'an 1500. de parens qui tenoient rang parmi la premiere Noblesse de cette ville. Son pere se nommoit Lazare Zacharie, & sa mere Antoinette Piscarola qui le mit au monde au septiéme mois de sa grossesse, & peu de tems après se trouva veuve à la fleur de son âge. Elle ne songea point à passer à de secondes nôces. La perte de son mari la ren-

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XV. 103 dit plus libre pour vaquer à ses exercices de pieté & sa plus Ordre des grande attention aux affaires de ce monde, ne fut qu'à don-BARNABIner une bonne éducation à son fils, qui étoit l'unique qu'elle avoit eu de son mariage. Les jeunes, les veilles, les oraisons étant ses occupations continuelles, il sembloit que le petit Antoine-Marie, voulût déja l'imiter dans son jeune âge, en faisant tout ce qu'il lui voioit faire, n'aïant point de plus grand plaisir que lorsque, ne faisant encore que begaïer, on lui faifoit reciter les prieres qu'on apprend d'ordinaire aux enfans. Sa mere lui voiant de si heureuses inclinations, les fortisioir encore plus par son exemple que par ses paroles; mais rien ne sit paroître davantage la pieté de cette sainte femme, & le desir qu'elle avoit que son fils se sanctifiat, que lorsqu'il donna un jour son habit à un pauvre; car après cette genereuse action Zacharie revêtu seulement du manteau de la Charité, l'aïant été trouver & lui aïant dit d'un air gai, que fi l'action qu'il venoit de faire étoit une faute, il venoit pour subir la peine qu'elle meritoit; cette femme, loin de desaprouver cette action, en ent au contraire une joie sensible. Depuis ce tems là Zacharie renonçant de bonne heure aux vanités du monde. ne voulut plus porter d'habits de soie, & se contenta d'habirs humbles & modestes.

Après avoir fait ses études d'humanités, il alla à Padouë, où il étudia en Philosophie & en Medecine; & aïant reçu dans cette Université les degrés de Docteur à l'âge de vingt ans, il retourna à Cremone. Sa mere lui confia le soin des affaires domestiques, il hesita long tems s'il devoit exerçer la Medecine pour éviter l'oissveté & pour avoir lieu de secourir les pauvres dans leurs maladies 5 mais un Religieux de l'Ordre de faint Dominique qu'il avoit pris pour son Directeur, lui confeilla d'embrasser l'Etat Ecclesiastique. Il étudia pour cet effet en Theologie, & s'appliqua à la lecture de la sainte Ecriture & des Saints Peres, où il fit un grand progrés. Il prit les Ordres sacrés & aïant été promeu au Sacerdoce, il se disposa à celebrer la premiere Messe par une Confession generale qu'il sit de toute sa vie, par des actions d'humilité, par des mortisse cations dont il affligea son corps, & il retrancha les pompes & les appareils inutiles dont la pluspart des nouveaux Prêtres accompagnent cette action fainte.

Il se donna ensuite tout entierement au salut du Prochain-

ERDRE DES L'Église de saint Vital qu'on appelle aujourd'hui de saint Gerolde, fut le lieu qu'il choisit pour vaquer aux fonctions de son ministere. Il y prêchoit tous les Dimanches, & avoit un si grand talent pour toucher les cœurs; qu'on vit en peu de tems des conversions considerables dans la ville. Dès ses premieres années, il avoit témoigné une grande compassion pour les pauvres, il en avoit donné des preuves lorsqu'il s'étoit dépoüillé de son habit pour en revêtir un pauvre, comme nous avons déja dit; mais sa compassion s'augmenta lorsqu'il se vit honoré de la dignité du Sacerdoce. Il les recevoit en son logis, il leur donnoit à manger & les soulageoit dans leurs miseres. Les Etrangers venoient à lui pour recevoir ses avis & ses conseils. Il les recevoit aussi dans sa maison, de sorte que la ville de Cremone étant trop petite pour resserrer dans ses limites la reputation de toutes ces actions de vertu, elle vola en peu de tems au dehors, ce qui a peut-être donné occasion de dire que ce fut l'an 1524, ou, selon le sentiment le plus commun l'an 1516, qu'avec ses Compagnons il donna commencement à la Congregation des Clercs Reguliers de saint Paul. Il est vrai que ce fut vers l'an 1525, qu'il s'adonna à ces œuvres de pieté; mais ceux qui n'ont rapporté l'établissement de sa Congregation qu'à l'an 1530, ont plus approché de la verité; puisque ce ne fut que vers ce tems-là qu'il en confera avec ses Compagnons à Milan.

Il avoit quelques biens dans cette ville où il étoit obligé d'aller demeurer quelques mois de l'année, pour ne pas perdre le droit de Citoïen qui étoit accordé à la famille des Zacharie, & parmi ceux qui lierent amitié avec lui & qui le frequentoient le plus souvent pendant son sejour, il y eut deux nobles Milanois qui étoient d'une Confrairie ou Societé sous le nom de la Sagesse Eternelle, qui avoit été établie par les François après que Louis XII. se fut emparé de cette ville l'an 1500. Le Pere Sicco Clerc Regulier de la Congregation de saint Paul dans un abregé de l'Histoire de cette Congregation, dit que cette Societé de la Sagesse Eternelle, eut pour Instituteur Jean-Antoine Bellot Docteur en Theologie & Abbé de saint Antoine de Grenoble. Le Pere Bonnesons de la Compagnie de Jesus dans ses Vies des Saints en rapporte l'Institution au Roi Louis XII. qui fut incité à cela, à ce qu'il pretend, par la bienheureuse Jeanne sa femme, & que ce Jean-Antoine Bellot, qu'il nomme Bellius, & qu'il dit avoir été Evêque de GRERE Grenoble, en fut le Directeur & dressa les Regles & les Sta-NABITES. tuts de cette Confrairie. Tous les deux se sont trompés, premierement le Pere Sicco, en disant que ce Bellot fut Abbé de saint Antoine de Grenoble, car il n'y a qu'une seule Abbase d'homme sous le nom de saint Antoine, en France, laquelle est située dans le Diocese de Vienne en Dauphiné, & est Chef de l'Ordre des Chanoines Reguliers de saint Antoine de Viennois. Ce Bellot ne se trouve point dans le Catalogue des Abbés de cette Abbaie, c'étoit au contraire Theodore de saint Chamont qui la gouvernoit en 1500, qui avoit été élu en 1494. & qui eut pour Successeur en 1527. Antoine de Langeac qui mourut en 1536. Il n'est point non plus au rang des Evêques de Grenoble; Claude Robert & Messieurs de Sainte Marthe ne l'auroient pas oublié dans le dénombrement qu'ils ont fait des Evêchés de France & des Prelats qui les ont gouvernés, & il y a bien de l'apparence que cette Societé ne fut pas instituée à la priere de la bienheureuse Jeanne, puisqu'elle s'étoit reti-

rée à Bourges dès l'an 1498, que son mariage avec Louis XII. fut declaré nul, ce qui prouve encore que le Pere du Breüil s'est trompé dans ses Antiquités de Paris, lorsqu'il dit que la Congregation des Barnabites commença à fleurir sous le Roi Louis XII. & la bienheureuse Jeanne de Bourges sa femme, pour lors Ducs & Seigneurs de Milan; puisque, comme nous avons déja dit, ce Prince ne s'empara du Milanois qu'en 1500. & qu'en 1530, que commença la Congregation des Barnabites, François Sforze en étoit le Maître, y aïant été rétabli pour la seconde fois en 1529, sous le Regne de François I. Roi de

Suite de la troisieme Partie, Chap. XV.

France, Successeur de Louis XII. qui étoit mort dès l'an 1515. Quoiqu'il en soit, dans le tems qu'Antoine-Marie Zacharie avec Barthelemy Ferrari & Antoine Morigia, concertoient ensemble pour l'établissement de leur Congregation, la Confrairie de la Sagesse Eternelle étoit presque abandonnée. Ce qui devoit exciter les Confreres à s'attacher avec plus de ferveur à leurs obligations au milieu des fleaux dont Dieu affligea le Milanois, n'avoit au contraire servi qu'à les en éloigner. Les Confreres étoient reduits à un petit nombre, le tumulte de la guerre & une cruelle peste qui lui avoit succedé, avoient interrompu les œuvres de charité ausquels ils étoient engagés, qui étoient de frequenter les Sacremens, enseigner la jeunesse, Tome IV.

ORDRE DES vaquer à la Prédication, à l'Oraison & à la Priere, visiter les Pauvres, les soulager dans leurs miseres, & autres semblables exercices. Barthelemy Ferrari & Antoine Morigia gemissoient de ces desordres, & ne trouverent point d'autre moien pour y remedier que de s'unir avec Zacharie, pour former ensemble une Congregation de Clercs Reguliers, dont les principales obligations seroient de confesser, prêcher, enseigner la jeunesse, diriger les Seminaires, faire des Missions & conduire les ames, selon que les Evêques les emploïeroient dans leurs Dioceles. Ce fut donc l'an 1530, qu'ils s'unirent ensemble pour ce sujet à Milan, & en peu de tems ils eurent d'autres Compagnons, les premiers qui entrerent dans leur Societé, aïant été deux Prêtres de la même ville & d'une éminente pieté, l'un nommé François Lucco, & l'autre Jacques Caseo. Mais avant que de passer outre ; il faut dire un mot des deux autres Fondateurs de cette Congregation, Barthelemy Ferrari & Jacques-Antoine Morigia.

> Barthelemy naquit à Milan de la noble famille des Ferrari l'an 1497, il eut pour pere Louis Ferrari, & pour mere Catherine de Castiglione. Mais à peine les eut-il connus, qu'il les perdit, & peu de tems après son frere aîné mourut aussi; c'est pourquoi il fut mis avec son frere Basile Ferrari, sous la tutelle d'un de ses parens qui eur soin de le faire étudier. Après avoir fini ses Humanités, il alla à Pavie pour y apprendre le Droit; mais il fut bien tôt rappellé à Milan par son frere, qui voulant aller à Rome pour s'avancer dans les Charges Ecclesiastiques, lui abandonna le gouvernement de leur famille, ce que Barthelemy n'accepta qu'avec peine, & quoiqu'il n'eût pas encore vingt ans accomplis, il fut neanmoins declaré majeur par un Arrêt du Senat de Milan & mis hors de tutelle. Il retourna à Pavie pour y continuer ses études de Droit; & quoique maître de son bien dans un âgepeu avancé, il ne se laissa pas pour cela entraîner au torrent des plaisirs, il les fuioit au contraire, & sur tout il évitoit la compagnie des femmes comme un écuëil dangereux, où souvent les jeunes gens se per-

Etant de retour à Milan, il entra dans la Confrairie de la Sagesse Eternelle, & prit en même tems l'habit clerical. Il s'acquita avec beaucoup de sidelité de tous les devoirs dont les Confreres étoient chargés. On le voioit avec un foin infaSUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XV. 107
tigable visirer les Hôpitaux, soulager les malades, leur donner Ordre de leurs besoins, les exhorter à la patience & les consoler par de leurs besoins. Les pauvres honteux étoient soulagés dans leurs miseres, & il sournissoit abondamment de quoi marier de pauvres silles que la necessité contraignoit de prostituer leur honneur. L'état pitoïable où étoit reduit le Milanois, ne lui sournissoit que trop de moïens differens pour exercer sa charité. Le païs qui servoit de theatre à la guerre

se trouvoit dans une grande desolation, & le Soldat enclin à

la brutalité, laissoit par tout des marques de la dissolution & des dereglemens qui regnent parmi ces sortes de gens.

Jacques-Antoine Morigia, troisséme Fondateur de la Congregation des Clercs Reguliers de saint Paul, qui étoit aussi de la même compagnie de la Sagesse Eternelle, servoit de second à Ferrari dans l'exercice de ses œuvres de charité. Il étoit aussi d'une famille trés-ancienne à Milan, laquelle compte au nombre de ses Ancêrres les saints Martyrs Nabor & Felix, qui répandirent leur sang pour le nom de Jesus-Christ sous l'Empire de Maximien Herculius. Il vint au monde environ l'an 1493. & son pere Simon Morigia étant mort peu de tems après, on le mit sous la conduite de sa mere Ursine Bartia & de deux de ses oncles. Sa mere qui étoit une Dame du monde, avoit plus de soin d'élever ses enfans dans la vanité, que de les faire instruire des devoirs du Christianisme. Elle ne les excitoit pas a la pieté ni par ses exemples ni par ses paroles, elle se soucioit peu aussi qu'ils fissent de grands progrés dans les sciences; & si Morigia après avoir fait ses études d'humanités, ne se fût de lui même appliqué à l'étude des Marhematiques dans desquelles il devint habile, toutes ses études se seroient terminées à la Rhetorique.

Le peu de sentimens qu'on lui avoit inspiré du Christianisme, sit qu'après ses études, il s'adonna aux plaisirs & à la volupté. Les jeux, les bals, les danses, les spectacles, & tous les divertissemens que la jeunesse peut inventer, faisoient toutes ses occupations: mais Dieu le voulant retiser de ces vains amusemens, permit que de tems en tems il allât rendre v site à quelques unes de ses parentes qui étoient Religieuses dans le Monastere de sainte Margueritte, lesquelles par leurs exhortations lui sirent concevoir un tel degoût pour les vanités de ce monde; que mettant bas ses habits precieux, il se revétit

ORDRE DES d'une pauvre soutane, & voulût être inscrit au nombre des Clercs par l'Evêque de Laodicée Suffragant d'Hippolyte d'Este Archevêque de Milan, & qui gouvernoit de Diocese en l'absence de ce Prelat. Il entra aussi dans la Societé de la Sagesse Eternelle, & peu de tems après on lui voulut donner l'Abbaïe de saint Victor qui étoit d'un gros revenu & qu'il refula.

.Ce fut dans cemême tems que s'étant joint avec Antoine-Marie Zacharie & Barthelemy Ferrari, ils fonderent ensemble la Congregation des Clercs Reguliers de saint Paul, & aïant attiré dans leur Compagnie deux saints Prêtres de la ville de Milan, comme nous avons déja dit, ils s'adresserent au Pape Clement VII. sur la fin de l'année 1532, pour avoir la confirmation de leur Congregation. Basile Ferrari frere de l'un des Fondateurs étoit Secretaire du Pape, il emploïa le credit qu'il avoit sur l'esprit de ce Pontife, pour qu'il leur accordat ce qu'ils demandoient : en effet au mois de Février de l'année suivante le Pape étant à Boulogne, leur donna un Bref par lequel il leur permit d'ériger un nouvel Ordre de Clercs Reguliers dans lequel on feroit les trois vœux de Religion en presence de l'Archevêque de Milan auquel ils étoient soumis, de faire profession solemnelle, d'y admettre ceux qui se presenteroient, & que cette Profession se feroit en presence de celui qu'ils éliroient pour Superieur, de vivre en commun & de dresser des Constitutions pour l'Observance Reguliçre. La même année François Sforze Duc de Milan leur accorda la permission d'acquerir des biens immeubles, dans la ville & le territoire de Milan.

Zacharie, du consentement de ses Compagnons, ne voulut pas le servir tout d'un coup des permissions qui leur étoient accordées par le Pape. Il commença par introduire la vie commune. Pour cet effet il acheta une petite maison proche la porte de Pavie, où s'assemblerent ses premiers Compagnons, ausquels se joignirent peu de tems après quatre Citoiens de la même ville. Là, oubliant l'éclat de leurs familles & renoncant aux commodités dont ils pouvoient jouir dans le monde, ils menerent une vie pauvre sous la conduite de Zacharie qui étoit leur Superieur, & qui dressa les premieres Constitutions de cet Ordre.

L'année suivante 1534. Zacharie leur donna l'habit de Reli-

gion tel que celui qu'il avoit pris lui-même, & qui étoit com- ORDRE DES mun aux Prêtres Seculiers de ce tems là ; mais d'une étoffe BARNABI-

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XV. 104

plus vileavec un bonnet rond, suivant la coûtume pour lors de Lombardie, & qu'ils ont changé depuis en un bonnet carré. Comme ils n'avoient cherché que la simplicité dans leurs hau bits, ils la voulurent aussi conserver dans les necessités de la vie. Des legumes, des herbes & quelques petits poissons faisoient leurs mets les plus exquis, & ils mangeoient rarement de la viande. Quoiqu'ils n'eussent pas encore fait les vœux solemnels, chacun en son particulier étoit pauvre & n'avoit rien en propre, tout étoit en commun & toutes choses étoient distribuées à un chacun selon ses besoins. Leurs mortifications étoient grandes, leurs jeunes, leurs veilles & leurs oraisons presque continuels. On en voïoit quelques-uns le Crucifix en main, aller par la ville exhortant les peuples à la penitence: d'autres chargés d'une Croix fort pelante sur leurs épaules, allant dans les Eglises & implorant à haute voix la misericorde de Dieu; d'autres avec une corde au cou, s'aller offrir aux emplois les plus vils; & d'autres enfin qui, revêtus de méchans habits, demandoient l'aumône, chacun inventant une nouvelle maniere d'humiliation pour attirer les peuples à la penitence & à un changement de mœurs, en quoi ils réussirent. Mais le grand fruit qu'ils faisoient donna de la jalousie à un Prêtre qui les dénonça au Tribunal de l'Archevêque, à celui de l'Inquistion & au Senat, comme des Novateurs qui troubloient le repos public, & qui sous une fausse apparence de pieré, tra-

& de la veneration. Clement VII. étant mort & Paul III. lui aïant succedé, ce Pape accorda l'an 1535, de nouvelles graces & de nouveaux Privileges à cette Congregation. Il l'exemta de la Jurisdiction de l'Archevêque de Milan, la mettant sous la protection du saint Siege. Il leur permit de porter l'habit clerical, de prendre le nom de Clercs Reguliers de saint Paul, de vivre en commun, d'élire un Superieur qui exerceroit son Office pendant trois ans, entre les mains duquel ils feroient les vœux folemnels; car jusqu'alors ils ne les avoient pas encore faise.

moient quelque chose de funeste à la Religion Catholique. Ce Calomniateur fui écouté, on informa de leur conduite & leur innocence afant été reconnue, les accusations qu'on avoit formées contre eux, ne servirent qu'à leur attirer de l'estime

Oni

Histoire des Ordres Religieux, OII

quoique Clement VII. leur en eût accordé la permission. Il NABITES. leur permit aussi de recevoir ceux qui se presenteroient pour entrer dans leur Ordre, de reciter l'Office divin selon l'usage de l'Eglise Romaine, d'administrer les Sacremens, de bâtir une Eglise sous le titre de saint Paul qu'ils avoient choisi pour leur Patron & dont ils avoient pris le nom, & les fit participans de tous les Privileges dont jouissoient les Chanoines Reguliers de la Congregation de Latran, & qui leur seroient accordés dans la suite.

Zacharie, pour executer ce Bref qui limitoit la fonction de Superieur à trois ans, & y en aïant déja près de six qu'il gouvernoit la Congregation, fit assembler ses Freres pour proceder à l'élection d'un nouveau Superieur; & après être convenu ensemble qu'on lui donneroit le nom de Prévôt, le sort tomba sur Morigia qui prit le gouvernement de la Congregation le 15. Avril 1536. en qualité de premier Prévôt Il n'y avoit pas long-tems qu'il étoit Prêtre, & par un Indult de Rome qui lui avoit permis de prendre les Ordres Sacrés à trois jours de Fêtes consecutives, il avoit été ordonné Soudiacre le 22. Juin 1535, avoit reçu le Diaconat le 29, du même mois, & la Prêtrisele 4. Juillet suivant. Mais il n'avoit pas voulu celebrer sa premiere Messe qu'aprèss'y être prepare pendant deux mois par des jeunes, des veilles, des oraisons, des mortifications & par l'exercice de plusieurs œuvres de pieté. L'estime & la veneration qu'il avoit pour Zacharie, fit qu'il lui défera toûjours l'honneur de la Superiorité, quoiqu'il n'en portât pas le nom. Il ne faisoit rien sans le consulter, & voulut même qu'il donnât toûjours l'habit à ceux qui se presentoient.

Sur la fin de l'année 1537. Zacharie entreprit la premiere Mission dont les Religieux de cet Ordre font profession. Ce fut à Vicenze où il fut appellé par l'Evêque de cette ville. Il y alla avec quelques Compagnons, il y demeura environ un mois & substitua en sa place Ferrari, qui alla ensuite à Verone pour le même sujet. Il sit un si grand fruit dans ces villes, que celles de Pavie & de Venise voulurent avoir de ces sortes de Missionnaires, aussi-bien que des Angeliques qui accompagnoient les Clercs Reguliers dans leurs Missions, pour travailser de leur côté à la conversion des personnes de leur sexe. Zacharie étant retourné à Milan, s'emploia utilement au salut du Prochain & à l'avancement desa Congregation. Quelques

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XV. 111affaires l'aïant obligé d'aller à Guastalla l'an 1539, il y tomba Ordet
malade, & s'étant fait transporter à Cremone qui étoit le DESBARNAlieu de sa naissance, il y mourut quelques jours après dans sa
quarante-troisième année; son corps fut ensuite porté à Milan, & comme la Congregation n'avoit pas encore de demeure assurée, ni d'Eglise, il su enterré dans celle des Angeliques.

La coûtume étoit déja établie dans cette Congregation, de continuer le Superieur à la fin de son Triennal, comme cela se pratique encore, lorsqu'on le juge expedient pour le bien de l'Ordre; c'est pourquoi Morigia exerça l'office de Superieur pendant six ans, après lesquels Ferrari lui succeda le dernier Novembrede l'an 1542. & le même jour leur Oratoire sous le nom de saint Paul proche l'Eglise de saint Ambroise aïant été ouvert, ils y celebrerent publiquement la Messe & y chanterent l'Office; cette demeure leur avoit été cedée par les Angeliques lorsqu'elles la quitterent pour aller s'établir dans le lieu où elles sont encore à present; mais l'an 1545, ils changerent encore de demeure, aïant obtenu l'Eglise de saint Crusen. Mac Barnabé, qui leur a fait donner le nom de Barnabites. C'est nast. Aux sansdoute ce nom de Barnabites qui a fait dire à Crusenius, suffe que les Clercs Reguliers de saint Paul avoient renouvellé l'Ordre de faint Barnabé & des Apostolins: nous avons suffisamment parlé de cet Ordre au Chapitre VIII. de ce volume, & les Apostolins ou Barnabites ont toûjours été differens des Clercs Reguliers de saint Paul avec lesquels ils n'ont jamais fait d'union, les Apostolins aïant toûjours subsisté jusqu'au tems d'Innocent X. qui les supprima vers l'an 1650. Ce n'est donc qu'à cause de l'Eglise de saint Barnabé qu'on a donné à ces Clercs Reguliers le nom de Barnabites : cette Eglise leur fut accordée à la priere de Morigia qui fut encore élu Prévôt le dernier Juin 1545, après la mort de Ferrari qui étoit arrivée au mois de Novembre de l'année precedente, & pui fut aussi enterré avec Zacharie dans l'Eglise des Angeliques. Morigia le suivit quelque tems après, étant mort le 13. Avril 1546. & fut le premier qui fut inhumé dans leur nouvelle Eglise.

Nous avons dit ci-devant, que Zacharie dressa les premieres Constitutions de cette Congregation, on en sit de nouvelles dans le Chapitre de l'an 1542. où presidoit l'Evêque de Laodi-sée comme Delegué du saint Siege & du Cardinal de Tolet,

Histoire des Ordres Religieur,

BRDRE pour lors Protecteur de cer Ordre, & enfin dans le Chapitre general de l'an 1579. on y dressa celles qui s'observent encore à present, lesquelles furent aprouvées par le Pape Gregoire XIII. après qu'elles eurent été examinées par S. Charles Borromée à la priere du Cardinal Jean Antoine Serbellini second Protecteur & le dernier de cette Congregation qui n'en a point eu d'autre depuis la mort de ce Cardinal.

> Saint Charles avoit tant d'estime pour ces Clercs Reguliers & leur portoit tant d'affection, qu'il faisoit souvent des retraites chez eux, où il avoit son Confesseur qui étoit le P. Alexandre Sauli qui fut dans la suite General de cette Congregation. Ce saint Cardinal voiant l'impossibilité qu'il y avoit de reformer les Moines Humiliés & de les ramener à leur premiere observance, voulut les unir à la Congregation des Clercs Reguliers qui se seroit vue tout d'un coup augmentée de cent cinquante Religieux qui restoient de cet Ordre, & de plus de vingt-cinq mille escus de revenu qu'ils possedoient; mais les Clercs Reguliers ne voulurent point accepter cette union de peur que les Humiliés ne corrompissent leur troupeau, ce qui fit que cet Ordre fut entierement supprimé par le Pape Pie V. Ils eurent neanmoins de leurs dépouilles, les Prevôtés de Cremone de Mont-Sa & de Verceil que S. Charles leur fit donner par le Pape, avec les revenus qui en dépendoient.

Les trois Fondateurs ne s'étoient pas mis en peine de leur vivant de procurer à leur Congregation de nouveaux établifsemens; mais après leur mort elle s'étendit beaucoup en plusieurs villes d'Italie où ils ont un grand nombre de Collèges (c'est ainsi qu'ils appellent leurs Maisons) qui sont divisés en quatre Provinces. Le Roi Henri IV. les appella en France en 1608. & écrivit pour ce sujet à leur Chapitre general qui se tenoit cette année là. Ils entrerent d'abord dans le Bearn en qualité de Missionnaires Apostoliques deputés par le Pape Paul V. Ils ramenerent dans cette Province un si grand nombre d'heretiques au sein de l'Eglise Catholique, que plusieurs Evêques les souhaitterent dans leurs Dioceses. Louis XIII. par ses Lettres patentes de l'an 1622, verifiées en Parlement, leur accorda la permission de s'établir dans toutes les villes & les autres lieux du Roïaume où ils seroient appellés. Peu de tems après le Cardinal de Retz Henri de Gondy dernier Eyêque de Paris leur

Digitized by GOOGLE

Suite de la troisième Partie, Chaf. X.V. 113 leur permit de s'établir dans cette ville; mais sa mort aïant diffe- Ordre ré cet établissement, ce ne fut que l'an 1629. qu'ils y entrerent. DES BAR-Leur premiere demeure fut d'abord entre les fauxbourgs de S. Jacques & de S. Michel; mais l'an 1631, ils prirent possession du Prieuré de S. Eloi qui leur fut donné par le Cardinal Jean François de Gondy premier Archevêque de Paris, où ils ont demeuré jusqu'à present: ils ont obtenu d'autres Maisons à Montargis, à Estampes & en d'autres lieux qui ont formé une cinquiéme Province. L'Empereur Ferdinand II. aïant demandé à Rome à la Congregation de la Propaganda Fede des Missionnaires pour l'Allemagne, elle députa de ces Religieux à qui l'Empereur accorda des établissemens à Vienne & en d'autres lieux, d'où ils ont passé dans le Roïaume de Boheme, & le Duc de Savoïe Charles Emmanuël I. les fit venir dans ses Etats. Il y a quelques endroits où ils ont plusieurs Colleges, comme à Naples, où ils en ont deux. Ils enseignent dans les Universités de Milan & de Pavie. Ils sont Theologiens des Grands Ducs de Florence & ordinairement Precepteurs des Princes leurs enfans, Grands Penitenciers & Consulteurs du saint Office en plusieurs villes d'Italie, où il y en a peu ausquelles ils n'aïent donné des Evêques, & les Sieges Episcopaux de Mantouë, de Pavie, de Novarre, d'Alexandrie, de Noli, de Ventimiglia & d'Aleria sont aujourd'hui remplis par des Religieux de cet Ordre, ils en ont aussi donné à la Hongrie. Le Cardinal Morigia de la famille d'un de leurs Fondateurs & qui avoit été Archevêque de

Il y a eu aussi parmi eux un grand nombre de personnes qui se sont distinguées par leur merite, leur science & leur pieté; comme Alexandre de Sauli surnommé l'Apôtre de Corse Evêque d'Aleria & ensuite de Pavie, après avoir été General de son Ordre. Il mourut le 11. Octobre 1592. & son corps repose dans la Cathedrale de Pavie, on travaille actuellement à sa Béatisication. Charles à Basilica Petri & par corruption Bascapé, étant Chanoine de Milan se rendit Religieux dans cette Congregation. Il sur envoïé en Espagne par S. Charles Borromée, & à son retour il sut élu General de son Ordre, & ensuite Evêque de Novarre. Il a fait la Vie de S. Charles Borromée & les Annales de l'Eglise de Milan. Cosme d'Ossene, après s'être signalé à la bataille de Lepante où il exerçoit la Charge de Provediteur General, se rendit aussi Religieux dans cet Ordre,

Florence, est sorti de la même Congregation.

Tome IV. P

Digitized by Google

Ordre Des Bar-Mabites.

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX, dont il fut General & en même tems il fut nommé General des Feüillans en Italie par un Bref du Pape. Il refusa l'Archeveché d'Avignon & l'Evêché de Pavie; mais il fut contraint dans la suite d'accepter celui de Tortone, le Pape lui aïant ordonné de le faire par trois Brefs consecutifs: il mourut le 14. Mars 1620. Isidore Pintonio a été Chevalier Grand Croix. Commandeur & Grand Prieur de l'Ordre de S. Maurice & de S. Lazare en Savoie: étant Barnabite il fut envoié par le Ducde Savoie en plusieurs Cours d'Italie, & en Espagne, au sujet des premieres guerres du Montferrat: il mourut Evêque d'Asti en Piedmont. Juste Guerin natif de Monluel dans le Bugey, après avoir étudié en Droit dans l'Université de Turin fe fit Barnabite. Sa vertu le fit choisir pour être Confesseur des Princesses de Savoie. Il fut ensuite Evêque de Geneve & mourut dans son Evêché en odeur de sainteté. Barthelemi Gavant s'est rendu celebre par son Traité des Rubriques & des Ceremonies de l'Eglise, aussi bien qu'Augustin Torniel par fes Annales sacrées & profanes, & Jean Bellarin par sa Doctrine du Concile de Trente & du Cathechisme Romain, son Memorial des Confesseurs & autres ouvrages. Christophle Giarda est l'Auteur de l'Apis Religiosa, ce fut lui qui aïant été nommé par le Pape Innocent X. Evêque de Castro fur assassiné par ordre du Duc de Parme lorsqu'il en alloit prendre posseffion. Enfin il y a eu plusieurs autres Ecrivains en cette Congregation, comme Vincent Gal de Cremone, Albert Balli de Savoie, Romule Marchelli, Anaclet Sicco, Redempt Baranzan, Augustin Galice, Homebon de Bonis, Blaise Palme, Barthelemi Canal, &c. L'habit ordinaire de ces Clercs Reguliers est un habit Clerical tel qu'il étoit en usage dans la Lombardie lorsque la Congregation y-prit naissance, comme on peut voir dans la figure que nous en donnons. Au Chœur ils portent un Rochet; ainsi cet habillement est bien different de celui que Schoonebeen leur a donné, les aïant representés avec une Aube & une Chape ou manteau, au haut duquel il a mis un grand Capuce ou Chaperon doublé d'hermine; en quoi il a été aussi peu exact, que quand il a dit qu'outre le nom de Barnabites, on leur donne encore celui de Clercs. Reguliers de S. Borromée. Il a néanmoins eu raison de direqu'on leur donne aussi celui de S. Paul decapité ou de San-Baola decollato, car il y a plusieurs. Bulles des souverains Ponti-

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XV. 115 fes qui leur donnent en effet ce nom, à cause qu'aïant obtenu ORDER l'Eglise de S. Barnabé à Milan, & l'aïant aussi dediée à Saint DES BAR-Paul, ils la nommerent S. Paul decapité pour la distinguer de celles des Angeliques qui étoit dediée sous le titre de la Conversion de Saint Paul.

Quant à leurs observances, outre les jeunes prescrits par l'Eglise, ils jeûnent encore tous les Vendredis de l'année, les deux derniers jours de carnaval, & depuis le premier Dimanche de l'Avent jusqu'à Noël. Ils font abstinence tous les Mercredis de l'année, le filence est rigoureusement observé depuis l'examen du soir jusqu'au lendemain après les Matines. Ils faisoient dans les commencemens profession d'une grande pauvreté, ils ne possedoient aucuns revenus & ne faisoient point de quêtes, se confiant entierement à la divine providence; mais ils ont depuis possedé des biens immeubles & des rentes. Outre les trois Vœux essentiels de pauvreté, de chasteté . & d'obéilsance, ces Clercs font encore un serment de ne briguer jamais aucune charge ni dedans ni dehors la Congregation, & de ne point accepter les dignités qui leur seroient offertes au dehors, sans la permission du Pape. Les Convers ne sont admis à la reception de l'habit qu'après avoir été éprouvés pendant cinq ans dans les Maisons. Ils tiennent leurs Chapitres Generaux tous les trois ans, où les Superieurs qui ont fini leur triennal peuvent être continués pour trois autres années seulement. Autrefois ils ne les tenoient qu'à Milan. Alexandre VII. aïant fait venir leur General à Rome ordonna qu'ils y tiendroient à l'avenir leurs Chapitres; & pour cet effet il divisa la Congregation en Provinces, asin qu'il n'y eût que les Provinciaux & le Deputé de chaque Province qui y pussent venir; mais le Pape Innocent XI. changea encore cet ordre & ordonna que les Chapitres se tiendroient alternativement à Rome & à Milan. Le Cardinal Protecteur de cet Ordre y presidoit anciennement; mais après la mort du Cardinal Serbellini n'aïant plus de Protecteur, ils prierent S. Charles Borromée de presider à un de leurs Chapitres; & depuis ce tems-là les Papes leur ont permis d'élire pour President un des Capitulans.

Cette Congregation a pour Armes, d'Asur à trois Montagnes de Sinoples surmontées d'une Croix acostée des lettres

P. & A. qui signifient Paulus Apostolus.

Voyez Anaclet, Sicco. & Valer. Mudio Synops: de Clericor.

PIOLE 2:

Histoire des Ordres Religieux, Religied- Regul. Cong. S. Paul. Silvest. Maurol. Mar. ocean. di tutt. gl. Relig. Morigia. Hist. dell'origine di tutte le Religioni lib. I. cap: 65. Hermant. Etabliss. des Ordres Relig. chap. 62. Schoonebek Hist. des Ordres Relig. Pietr. Crescens, Presid. Rom.

## CHAPITRE XVI.

Des Religieuses Angeliques & Guastalines, avec la Vie de Louise Torelli Comtesse de Guastalle leur Fondatrice.

L est bien vrai que les trois Fondateurs de la Congregation des Clercs Reguliers de S. Paul, sont reconnus pour Fondateurs des Religieuses Angeliques, comme leur afant prescrit les Reglemens qui s'observent encore aujourd'hui dans leurs Monasteres & qui y maintiennent l'observance reguliere; mais on ne doit pas en même tems refuser le titre de Fondatrice de ces mêmes Religieuses à Louise Torelli Comtesse de Guastalle; puisqu'elle avoit commencé leur premier Monastere de Milan avant qu'elle eût connu ces trois Fondateurs des Clercs Reguliers. Elle étoit fille d'Achiles Torelli Comte de Guastalle qui n'aïant point d'autres enfans, la laissa heritiere de tous ses biens. Elle avoit été mariée deux fois, & se voiant veuve de son second mari à l'âge de vingt-cinq ans, elle foula aux pieds toutes les grandeurs de la terre pour se consacrer à Dieu dans l'exercice des œuvres de pieté & la pratique d'une profonde humilité.

Elle avoit pris pour Directeur un saint Religieux de l'Ordre de S. Dominique nommé le P. Baptiste de Creme. Ce fur à sa persuasion qu'elle assembla plusieurs Vierges à Milan, qui sous la conduite de ce Religieux firent beaucoup de progrés dans la vertu: le tems que se fit cer établissement nous est incounu, mais il y a bien de l'apparence que ce fut avant l'an 1530, puisque la Comtesse de Guastalle ne commença à connoître que vers ce tems-là Antoine Marie Zacharie le premier des trois Fondateurs de la Congregation des Barnas bites, & qu'elle le pria de vouloir prendre la conduite de cette Communaué de Vierges à cause que les Super urs duP. Baptiste de Creme le rappelloient dans son Cloître. Trois ans peanmoins le passerent encore pendant Jesquels la Comtesse em-



Religieuse de l'Ordre des Angeliques.

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XVI., 117 ploïa ses sollicitations auprés des Superieurs de l'Ordre de S. Religieu-Dominique pour faire rester le P. Baptiste; mais ce fut inutile- SES ANGEment & ils emploierent l'autorité du Pape pour le contraindre, sous peine d'excommunication, de quitter la conduite des Guastallines, & de retourner vers ses Superieurs. Il obeix donc & s'étant mis en chemin pour les aller trouver, il mourut à Guastalle l'an 1533. Pour lors la Comtesse qui l'avoit assisté pendant sa maladie, aïant mis ordre à ses affaires domestiques, retourna à Milan, où elle se mit & ses Religieurses sous la conduite de Zacharie, dont un des premiers soins envers ces Religieuses fut de faire approuver leur établissement par le saint Siege. Paul III. qui gouvernoit pour lors l'Eglise accorda à la Comtesse de Guastalle un Bref l'an 1534, par lequel il lui permettoit d'établir une Congregation de filles qui fissent profession de la Vie Religieuse sous la Regle de S. Augustin selon les Statuts qui leur seroient donnés par l'Archevêque de Milan, & de leur faire bâtir une Eglise & un Monastere.

Cette Comtesse qui avoit vendu Guastalle à Ferdinand de Gonzague, se voiant de grosses sommes d'argent entre les mains, achera vinge-quatre maisons à Milan dans la Paroisse de Sainte Euphemie; & par ce moien elle eut un lieu fort vaste pour bâtir un ample Monastere qui fut achevé l'an 1535. avec une belle Eglise sous le titre de la Conversion de S. Paul. A peine ce Monastere étoit il commencé, que Ferdinand de Gonzague nouveau Comte de Guastalle & qui étoit Gouverneur du Milanois, y fit de riches presens; & l'on y conserve encore un Calice d'or massif enrichi de pierreries, aussi bien qu'une Paix d'or, & de riches Ornemens qui ont été donnés par ce Prince qui protegea beaucoup ces Guastallines. Après que le Bâtiment fut en étar d'être habité, elles quitterent leur premiere demeure qui étoit aux environs de l'Eglise de Saint Ambroise, qu'elles cederent aux Clercs Reguliers, & prirent possession de leur nouveau Monastere. Le Bref du Pape portoit qu'elles prendroient six Religieuses, ou de l'Ordre de S. Augustin, ou de l'Ordre de S. Benoît, ou de celui de S. Dominique, pour leur apprendre les Observances Regulieres, & qu'elles choistroient un Confesseur, qui sans l'approbation de l'Ordinaire les pourroit absoudre de tous cas, & confirmesoit la Prieure en l'ablence de l'Archevêque. Elles n'eurens Pui

## mis Histoire des Ordres Religieux,

Religieu- pas beaucoup de peine à se determiner sur le choix du Con-SES ANGE-fesseur, elles prirent Zacharie qui avoit procuré ce Bref, & qui jusques là avoit eu soin de leur conduite. Elles obtinrent des Religieuses de l'Ordre de S. Dominique du Monastere de S. Lazare qui leur apprirent les Observances Regulieres, & après en avoir été suffisamment instruites, elles reçurent l'habit de Religion l'an 1536. Les premieres qui en furent vêtuës furent Paule Antoinette de Nigris, Antoinette Marie de Sexto, Thecle de Martinengho, Baptiste de Sexto, Madeleine de Rotula & Blanche-Luce-Agnes de Baldirono, qui étoient tous noms nouveaux qu'elles prirent, aïant changé leurs noms de Baptême (selon l'usage de Religion) pour n'être plus connuës fous les noms qu'elles avoient dans le monde avec lequel elles faisoient un perpetuel divorce, & à la fin de l'année leur Communauté étoit de vingt cinq filles. La Fondatrice prit aussi l'habit quelque tems après & changea aussi son nom de Louise en ceux de Paule Marie. Il ne restoit plus que celui que l'on donneroit à la Congregation & elles prirent, par l'avis de 7 acharie leur Directeur, celui d'Angeliques, afin qu'entendant souvent prononcer ce nom, elles pussent s'exciter à imiter la pureté des Anges. Ce nom leur fut confirmé par autorité Apostolique; car c'est ainsi que Paul III. les appella par son Bref de l'an 1536, par lequel il les exemta de la Jurisdiction de l'Archeveque de Milan & les soumit à la Visite & Direction du General de la Congregation des Clercs Reguliers de S. Paul, & depuis ce tems là ces Religieuses ont ajoûté à leur nom celui d'Angelique, au lieu de celui de Mere & de Sœur.

Elles n'étoient point engagées à la Clôture dans les commencemens, elles sortoient de leur Monastere & accompagnoient les Clercs Reguliers dans les Missions qu'ils entreprenoient, ceux-ci emploiant leur zele pour la conversion des hommes & les Angeliques pour celle des personnes de leur sexe. Le Pape Paul III. approuva ces sortes de Missions sur la supplique qui lui sut presentée de la part des Clercs Religieux par les trois Fondateurs Antoine Marie Zacharie, Barthelemi Ferrari, & Jacques Antoine Morigia; & de la part des Angeliques par la Comtesse de Guastalle, Paule Antoinette de Nigris & Thecle de Martinengho. Ce Pape par son Bref de l'an 1537, leur accorda plusieurs Privileges & entre autres, aux



Soeur Converse de l'Ordre des Angeliques.

Angeliques, de pouvoir entrer dans tous les Monasteres de Religiev-falles de la ville de Milan, même dans ceux de l'Ordre de ses Ange-fainte Claire. Le P. Zacharie aïant commencé le premier les Missions, & aïant été appellé à Vicenze, comme nous avons dit dans le chapitre precedent, il y alla accompagné de quelques Prêtres de sa Congregation & de deux Angeliques, qui étoient la Comtesse de Guastalle & Paule Antoinette de Nigris, les engagerent à se retirer dans un Monastere qui sut encore bâti par les liberalités de la Comtesse sous le titre de la Madeleine. Les Angeliques suivirent encore les Clercs Reguliers dans les Missions qu'ils sirent à Verone, à Brescia, à Venise & en d'autres endroits.

Ce furent sans doute ces sortes de Missions où Paule Antoinette fut emploiée, qui lui ensserent le cœur, & la porterent à cet excés de vanité qui fut cause de sa perte & de sa damnation. Elle avoit donné dans les commencemens de grandes marques de sainteté, & ses sentimens avoientété trés sinceres randis qu'ils avoient été accompagnés d'humilité: mais après la mort de Zacharie & des autres Fondateurs, voïant que l'estime & la confideration qu'on avoit pour elle, augmentoient tous les jours; & que non seulement la pluspart des Clercs Reguliers & des Angeliques, mais même les personnes les plus considerables de Milan, & des autres lieux où elle avoir. été en Mission, la consultoient & suivoient ses avis comme autant d'Oracles; l'esprit de superbe la seduisit, elle abusa du nom de Maîtresse que lui donnoit l'office qu'elle exercoit envers les Novices dont elle avoit la direction, elle écrivit des lettres de spiritualité & les envoïoit avec une autorité de Mase tresse, elle vouloit que l'on la reconnut pour telle, elle en cherchoir les moiens, & elle écoutoit avec plaisir les flateries de ceux qui l'appelloient la divine Maîtresse.

Les Clercs Reguliers qui avoient la conduite de son Monastere, firent tous leurs efforts pour la faire rentrer en ellemême; & les douceurs & les menaces aïant été inutiles, ils la denoncerent à Rome, où la Congregation du saint Office, par l'avis du Pape Jule III. ordonna l'an 1352, que cette Religieuse seroit chassée du Monastere des Angeliques & renfermée dans celui de sainte Claire. Le Decret de l'Inquisition porte que c'étoit à cause que s'étant laissée promper par le

129 HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

Prêtres & le don de Prophetie & de revelation, l'autorité des Prêtres & des Prelats, & qu'elle avoit troublé la paix de son Monastere. Elle trouva néanmoins le moïen de sortir de celui de sainte Claire; & refusant d'obeir au commandement qui lui fut fait d'y rentrer, elle mourut dans son peché l'an 1555, ainsi ceci se passa à Milan & non pas à Venise où les Angeliques n'ont jamais eu de Maison & d'où Damman dit qu'on les chassa, à cause des crimes de leur Grande Prêtresse qui se faisoit appeller Maîtresse, & qui suivoit la Doctrine d'Epicure, ce qui fait voir qu'on ne doit point ajoûter de soi

La Vie de cette Antoinette de Nigris a été néanmoins écrite par Jean Baptiste Fontana de Conti, qui est apparemment un nom supposé; puisqu'elle a été imprimée en Italie sans nom d'Imprimeur, ni sans Approbation. Cet Auteur soit veritable ou supposé, la fait passer pour une sainte, & a joint à la fin de sa Vie les lettres qu'elle écrivit à plusieurs personnes.

à ce qu'a dit cet Auteur qui a d'ailleurs merité sa condam-

Hilarion de C'est peut-être sur cette Vie que le P. Hilarion de Coste Re-Coste, Eloge des Da. ligieux Minime s'est fondé pour mettre cette Religieuse au mes Illusmes Illustres. le Decret de l'Inquisition de l'an 1552, par ordre du Pape Jule III. il l'auroit rétranchée du nombre des Dames Illustres dont

il a donné les Eloges.

nation à Rome.

La faute de cette Religieuse ne réjaillit point sur les autres Angeliques qui furent toûjours en grande estime. Plusieurs personnes de consideration y étoient entrées, entre les autres Julie Sfondrate sœur du Cardinal François Sfondrate & tante du Pape Gregoire XIV. laquelle sit de grands biens à ce Monastere qui n'est pas le seul monument qui reste encore aujourd'hui à Milan de la pieté de la Comtesse de Guastalle. Elle acheta encore un grand terrein entre la Porte Romaine & celle de Tosa & y sit bâtir une fort belle maison en forme de Monastere avec un Eglise. On appelle communement ce lieu, le Collège de la Guastalla, & elle y laissa dequoi entretenir dix-huit jeunes silles nobles & orphelines, ausquelles l'on fournit tout ce dont elles ont besoin pendant douze ans après lesquels elles se peuvent marier, ou se faire Religieuses se pour lors on leur donne à chacune deux milles livres



Soeur de la Congregation des Guastalines.

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XVI. 121 de dot. Ce lieu est gouverné par des Gentils-hommes de la Reitieieu-ville, comme Administrateurs, qui ont droit de nommer ces filles. Celles qui ont soin de leur éducation, vivent à la maniere des Religieuses, chantent l'Office de la sainte Vierge au Chœur, mangent en commun dans un Refectoire, & sont la lecture pendant le repas. Elles ont les heures de silence, d'oraison, & de travail; & il ne manque à ces filles, pour être de parfaites Religieuses, que la solemnité des Vœux. Ce sont, à proprement parler, ces filles, que l'on appelle presentement les Guastallines. Elles étoient aussi autresois sous la direction des Clercs Reguliers de saint Paul.

Outre le Monastere des Angeliques de Milan sous le titre de la Conversion de saint Paul, il y en a encore un autre à Cremone sous le titre de sainte Marthe, qui fut bâti par les liberalités de Valere de Aleriis, qui étoit une sainte Veuve parente d'Antoine-Marie Zacharie, à laquelle il persuada de sonder un Monastere de silles, ce qu'elle n'executa qu'après la mort de ce Fondateur, aïant sondé ce Monastere d'Angeliques où elle se retira, & mourut l'an 1548. Quant à la Comtesse Guastalle Louise Torelli, elle mourut à Milan dans le College des Guastallines le vingt Octobre 1559. étant âgée

de soixante & neuf ans.

Tom. 1V.

Comme les Angeliques ont d'abord été sous la direction du Pere Baptiste de Creme, & qu'elles ont été instruites des Observances Regulieres par des Religieuses de l'Ordre de saint Dominique, elles ont pris aussi l'habit de cet Ordre, avec cette difference qu'elles ne portent le manteau noir que depuis le commencement du mois d'Octobre jusques à Pâques. Elles ont de plus une Croix de bois sur la poitrine & un anneau d'or au doigt, où au lieu de pierre precieuse, il y a un cœur sur lequel est gravé l'Image du Crucifix. Les Novices n'en ont point; mais les Professes sont obligées de le porter toute leur vie jour & nuit, & on ne leur ôte du doigt que lorsqu'on les met en terre. Les Religieuses du Chœur ont des souliers blancs, ceux des Converses sont noirs aussi-bien que leur Scapulaire; & les unes & les autres ont toûjours au cou une corde de chanvre de la grosseur d'un pouce. Elles portoient aussi autrefois en tout tems une couronne d'épines; mais presentement elles ne la portent que dans les Ceremonies, pendant les huit jours qui suivent la Vêture & la ProRELIGIEU- fession de quelque Religieuse & 2ux enterremens. La Supe-

ses Ange-Liques. rieure est obligée de la porter à certains jours de l'année.

Quant à leurs Observances, elles recitent l'Office selon l'usage de l'Eglise Romaine. Outre les jeûnes prescrits par l'Eglise, elles commencent le Carême le Lundi de la Quinquagesime, & elles jeûnent l'Avent, tous les Vendredis de l'année (excepté le jour de Noël, s'il arrive à pareil jour, & pendant l'Octave de Pâques) les veilles des Fêtes de la Conversion de saint Paul Titulaire de leur Congregation, de l'Epphanie, de l'Ascension, du saint Sacrement, de l'Invention & Exaltation de la sainte Croix, des Fêtes de la Vierge & de la Dedicace de saint Michel. Elles sont abstinence tous les Mercredis de l'année & les trois jours des \* Ces trois Rogations \*, & prennent la discipline tous les premiers Ven-

restrois Rogations, & prennent la discipline tous les premiers jours des Rogations dredis du mois & une fois la semaine en Carême.

Rogations ne font poit Leurs Constitutions furent dressées par saint Charles jours d'ab-Borromée & approuvées par le Pape Urbain VIII. le 12. stalie ni dás May 1625. Voici la Formule de leurs Vœux qu'elles pronond'autres cent en latin: Ego Angelica N. voveo & promitto Deo Omnipaïs, come ils le sont potenti, B. M. Virgini, B. Paulo Apostolo, B. Augustino, en France. omnibus Santtis, & tibi Matri, vivere sub Regulà B. Au-

gustini toto tempore vita mea in obedientia, sine proprio, é in castitate, é sub perpetua clausura. Elles portent toutes le nom d'Angelique qu'elles joignent à celui de quelque Sainte & à celui de leur famille. Angelique Marie-Anne de Gonzague a donné en 1673. la Vie d'Angelique Jeanne de Viscomti Borromée qui a été plusieurs sois Superieure du Monastere de Milan, où elle sait une ample Description de ce Monastere qui est magnisque; & où elle parle aussi de quelques Religieuses qui y sont mortes en odeur de sainteté. Il y a toûjours eu des Princesses dans ce Monastere, & des silles des principales Maisons d'Italie. Lorsqu'Angelique Marie-Anne écrivoir en 1673. c'étoit une Princesse de la Maison d'Este qui en étoit Superieure.

L'habillement des Guastallines est different de celui des Angeliques. Il est noir & approche de celui des Seculieres. Elles ont pour couvrir leur tête un petit Voile blanc d'une forme particuliere, comme on peut voir dans la figure que nous donnons, qui represente une de ces Guastallines, & elles portent aussi au doigt un anneau d'or sur lequel est gravé



Clerc Regulier du Bon Jesus.

32.

unfler g

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XVII. 123 une main qui tient une Croix. Les filles dont elles ont soin GLERCS sont habillées de bleu.

Gregor. Rossignoli. Vit. della Com. Torelli. Anaclet Sicco Jusus. & Valer. Modio. Synops. Cleric. Regul. S. Pauli. Luigia Marian. Gonzag. Vit. dell. V. M. Angelica Giouanna Viscomti Berrom. Pietr. Crescens. Presid. Rom. & Philip. Bonnanni. Catalog. Ord. Relig.

## CHAPITRE XVII.

Des Clercs Reguliers du Bon Jesus, avec les Vies des B.B. Marguerite & Gentille de Ravenne leurs Fondatrices, & du V. P. Dom Jerome Maluselli de Mensa, aussi Fondateur & premier Religieux du même Ordre.

T Ous avons fait voir en parlant des Clercs Reguliers Barnabites, que c'est à tort que quelques-uns leur ont donné pour Fondateur Dom Seraphim de Ferme Chanoine Regulier de la Congregation de Latran. Voici encore un Ordre sous le Nom du Bon Jesus, dont on a pretendu qu'il étoit aussi Fondateur; quoique cet honneur soit attribué aux B. B. Marguerite & Gentille de Ravenne & au P. Jerôme Maluselli. Si c'est à cause que le Pere Seraphim a dressé les Regles de l'Ordre du Bon Jesus, que l'on a crû qu'il en étoit Fondateur, on s'est trompé; puisque par le titre de ces Regles, il reconnoit lui-même qu'il n'a fait que rediger par écrit ce que Marguerite de Ravenne avoit prescrit de vive voix à ceux qui avoient embrassé l'Ordre du bon Jesus qu'elle avoit institué, Regula aliquot è documentis Margarita Ravennatis Vioginis : quibus illa Ordinem suum Titulo Boni Jesu insignitum, instituit: & à la fin de ces Regles il dit encore qu'il ne les a recueillies que sur les paroles de cette Vierge: has Regulas è verbis divina hujus Virginis collegi. De croire aussi que ces Regles n'eussent été dressées par le Pere Seraphim que pour les seuls Prêtres de la Congregation du Bon Jesus, il n'y a nulle apparence; puisque par le quinziéme article, il est marqué que ceux de cet Ordre se doivent contenter de leur état, que s'ils sont mariés ils doivent observer ce qui convient à ce genre de vie, & que s'ils sont Histoire des Ordres Religieux,

DU BON Jesus.

Prêtres, ils ne doivent desirer aucune dignité, ni aucun Benesi-REGULLERS ce; mais se contenter seulement de leurs revenus, sans chercher les moïens de les augmenter. Le seizième article ne convient nullement aux Prêtres; car il porte que les filles seront humbles & chastes non seulement de corps, mais encore d'esprit, que les veuves demeureront dans l'état de viduité, & que les femmes mariées conserveront la paix dans leurs familles & obéiront à leurs maris.

> Il est vrai aussi que Marguerite de Ravenne n'a pas directement institué la Congregation des Clercs Reguliers du Bon Jesus qui n'a été établie que vingt ans après sa mort; mais il est au moins certain qu'elle a institué une Societé Seculiere fous le Nom du Bon Jesus, & que quelques Prêtres qui en étoient, embrasserent la vie commune l'an 1538. sous la conduite du V. P. Jerôme Maluselli qui dressa des Constitutions pour ces Prêtres, tirées des Regles de la B. Marguerite, dont il retrancha ce qui n'étoit propre que pour ceux qui vivoient dans le siécle. C'est de cette maniere qu'elle a été la Fondatrice des Clercs Reguliers du Bon Jesus: ce qui semble être confirmé par le même Seraphim de Ferme, qui en parlant de cette sainte Vierge & de la B. Gentile dont il a écrit les Vies, dir que le Pape Paul III. nomma des Commissaires l'an 1537. pour examiner les Miracles qui se faisoient à leurs Tombeaux, & qu'il approuva la Societé que la B. Marguerite avoir instituée. Jerôme de Rubeis dans son histoire de Ravenne parle aussi des informations qui furent faites par ordre de ce Pape, & ajoûte qu'il approuva aussi la Congregation des Prêtres du Bon Jesus, que le Pere Seraphim de Ferme a sans doute confonduë avec cette Societé Seculiere. Mais comme ce n'est pas seulement la B. Marguerite de Ravenne que les Clercs Reguliers du Bon Jesus ont reconnue pour Fondatrice, & qu'ils ont aussi regardé en la même qualité la B. Gentile de Ravenne & le Pere Jerôme Maluselli dont le Pere Simon Marini General de cet Ordre donna pour cette raison les Vies en 1617. c'est ce qui fait que nous en donnerons aussi un abregé.

> Mirguerite à qui Ferrarius dans son Catalogue des Saints d'Italie, donne le nom de Bienheureuse, fur surnommée de Russi à cause du lieu de sa naissance qui est un petit Village entre Faënza & Ravenne, & fut encore appellée de Ravenne



Soeur de la Societé du Bon Jesux.
23. Prity Jun. f.

Digitized by Google

Suite de la troisieme Partie, Chap. XVII. 125 à cause du long sejour qu'elle fit en cette ville & qu'elle y mou- CLERCS rut. Elle perdit la veuë à l'âge de trois mois, Dieu aïant per-REGULIERS mis que celle qui n'étoit née que pour contempler les choses Jesus. celestes, fût privée de la veuë des choses terrestres. A peine eut-elle atteint l'âge de cinq ans, que voulant de bonne heure châtier son corps, elle l'accoûtuma à marcher nuds pieds, ce qu'elle a toûjours continué de faire dans quelque saison fâcheuse que ce fût & quelque rigoureux que fut le froid. A sept ans elle augmenta sa vie penitente par des jeunes & des abstinences, elle ne prenoit son repos que sur la terre nuë ou quelquefois sur un peu de sarment; & voulant imiter la pauvreré de celui qu'elle avoit choisi pour Epoux, elle renonça à tout ce qu'elle pouvoit posseder & pretendre, & ne reçut que sous le titre d'aumône tout ce qui étoit necessaire pour l'entretien de la vie.

Après avoir demeuré quelques années à la campagne, elle vint à Ravenne, où Dieu voulant éprouver sa patience comme il avoit fait celle du saint homme Job, il l'affligea l'espace de quatorze ans par diverses maladies, pendant lesquels elle ne reçut aucune consolation des hommes: & comme les amis de Job le voïant couvert d'ulceres, & couché sur un fumier, venoient infulter à les maux; il y eut aussi un grand nombre de personnes qui ne venoient visiter cette sainte fille dans ses maladies, que pour s'en moquer & lui reprocher que ses maux ne lui étoient arrivés que pour ses pechés, & parce que sous une fausse apparence de sainteté elle trompoit les peuples, n'étant dans le fond qu'une hipocrite: mais au milieu de ces persecutions, son esprit ne perdit point le calme & la tranquillité, plus on l'offençoit, plus elle temoignoit de joie, croïant qu'on la traitoit encore doucement & qu'elle meritoit de plus grands opprobres. Cependant Dieu qui avoit permis qu'elle fût ainsi méprisée, permit aussi que ceux mêmes qui en étoient les auteurs, fussent les premiers à publier ses louanges. Les discours qu'elle leur tenoit de tems-en-tems étoient à vifs & si touchans, qu'ils rentrerent en eux-mêmes & se convertirent entiérement, & il y eut plus de trois cens personnes de l'un & de l'autre sexe qui étant persuadées de la sainteté de sa vie, la voulurent avoir pour Mastresse & pour guide dans les voïes de leur falut. C'est ce qui lui donna occasion d'établir la Societé du Bon Jesus à laquelle elle prescrivit 126 Histoire des Ordres Réligieux,

CLERCS
REGULIERS
DU BON
LESUS.

des Reglemens qu'elle ne put rediger par écrit aïant été privée de la veuë dès l'âge de trois mois, mais qui le furent, comme nous avons dit, par le Pere Dom Seraphim de Ferme

Chanoine Regulier de la Congregation de Latran.

Ils sont compris dans vingt-quatre articles qui font connoître quel étoit l'esprit de cette Bienheureuse; puisque les enseignemens qu'elle y donne à ses Disciples & à quoi elle les oblige, consistent principalement à avoir sur toutes choses un grand amour pour Dicu, qu'elle leur recommande la simplicité de cœur, l'humilité, le mépris de soi-même; qu'elle les exhorte à conserver la paix, l'union, la concorde entre eux, à fuir les jugemens temeraires, à frequenter souvent les Sacremens & à châtier leur corps par les jeunes & les abstinences qui sont marqués dans le vingt-quatrième article; sçavoir, de jeûner outre les jours prescrits & ordonnés par l'Eglise, pendant tout l'Avent, tous les Mercredis, Vendredis & Samedis de l'année, & au pain & à l'eau les veilles des Fêtes de l'Annonciation de la sainte Vierge, & le Vendredi saint. Elle survêquit encore quelques années à l'établissement de cette Societé, & mourut le vingt-trois Janvier 1505. étant. âgée de soixante & trois ans.

Entre les Disciples de cette sainte Vierge, il y eut une veuve nommée Gentile qui a aquis aussi par la sainteté de sa vie le titre de Bienheureuse: elle naquit à Ravenne l'an 1471. Son pere qui étoit un Orsévre se nommoit. Thomas Giusti ou Juste, & étoit veritablement un homme juste & craignant Dieu aussi bien que sa semme Dominique. Ils eurent un grand soin de l'éducation de leur sille Gentile, & elle prosita si bien des bonnes instructions qu'ils lui donnerent, que dès sa plus tendre jeunesse elle sit paroître de grandes marques de sainteté. C'est ce qui l'attira de bonne heure dans la Societé de la Bienheureuse Marguerite de Ravenne dont elle sur une des premières Disciples, & elle sit sous sa conduite de si grands progrès dans la vertu, qu'après la mort de cette

sainte fille, elle devint la Maîtresse des autres.

Ses parens l'aiant engagée dans le mariage, elle épousa un Venitien nommé Jacques Pianella Tailleur d'habits, homme cruel & farouche, qui non seulement la traitoit comme une esclave, la frappant souvent & la maltraitant cruellement; mais la dénonça même un jour à l'Archevêque de Ravenne



SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XVII. 127 comme une sorciere & une magicienne. Son innocence aïant Clercs été reconnuë & son mari ne pouvant plus supporter l'éclat DU BON de sa sainteté, l'abandonna dans un tems de famine, ne lui Jesus. laissant rien pour sa subsistance; mais cette sainte femme aïant mis toute sa consiance en la divine providence, en ressentit souvent les effets merveilleux. Elle demeura plusieurs années ainsi abandonnée de son mari qui retourna ensin à sa maison tout changé, & qui d'homme cruel & barbare qu'il étoit auparavant, devint doux comme un agneau & n'eut plus que de l'estime & de la veneration pour sa femme, avec laquelle il vêcut encore quelque tems & mourut ensuite de la mort des justes, aïant reparé par les bons exemples qu'il don-

na, scandales qu'il avoit causés par ses brutalités.

C'est aux prieres de cette sainte femme que l'on peut attribuer la conversion de son mari; mais ce ne fut pas la seule qu'elle procura. Il y avoit dans Ravenne un jeune homme âgé de vingt-cinq ans qui, après la mort de ses pere & mere, s'étoit abandonné à toutes sortes de licences & étoit le scandale de la ville: il y avoit même plusicurs années qu'il n'avoit approché des Sacremens; mais aïant été sollicité par sa sœur d'aller voir la Bien heureuse Gentile, il fut si touché par ses discours & par les avis qu'elle lui donna, qu'il se convertit entierement. Ce fut le V. P. Jerôme Maluselli principal Fondateur des Prêtres de l'Ordre du Bon Jelus, natif de Mensa au Territoire de Cesena, qui, après avoir été ainsi converti par la Bienheureuse Gentile, devint l'un de ses Disciples & mena dans la suite une vie si sainte & si exemplaire, qu'aïant pris les Ordres sacrés, & étant parvenu au Sacerdoce, cette sainte veuve le prit pour son Directeur. Comme il lui évoit resté de son mariage un fils nommé Leon, qui étoit aussi l'rêtre & qui demeuroit chez elle avec une de ses cousines, elle engagea Jerôme Maluselli à venir aussi demeurer avec eux, & ils pratiquerent ensemble les Regles qui avoient été laissées par la Bienheureuse Marguerite, observant exactement les jeûnes, les abstinences & les autres exercices de pieté qu'elle avoit prescrits à ses Disciples.

Le Demon voïant le progrès que cette sainte compagnie faisoit dans la vertu, & combien leur exemple lui enlevoit tous les jours de pecheurs qui se convertissoient à Dieu, suscita des personnes dans la ville qui les accuserent auprès

Histoire des Ordres Religieux,

DU BON

de l'Archevêque de mener une vie pleine de superstitions REGULIERS sous une fausse apparence de sainteté; mais la verité aïant été reconnuë, & le Demon trompé dans ses artifices, il leur suscita une nouvelle persecution, & réussit enfin à les faire chasser de Ravenne. La peste aïant affligé cette ville l'an 1612. la Bienheureuse Gentile, Leon son fils, sa parente & Maluselli, furent envoïés hors de la ville, quoiqu'ils n'eussent aucun mal & qu'ils eussent été preservés de la contagion, & ils ne retournerent à Rayenne que lorsque cette ville fut entierement delivrée de ce fleau. La sainteré de la Bienheureuse Gentile augmentoit tous les jours, & l'estime que l'on en faisoit étoit si grande, que le Pape lui permit de faire celebrer la Messe dans sa chambre, ne pouvant aller l'entendre à l'Eglise à cause de ses infirmités continuelles. Elle perdit son fils l'an 1528. mais Jerôme Maluselli lui tint lieu de fils, & elle le fit même heritier de ses biens à sa mort qui arriva l'an 1530. le 28. Janvier. Elle lui laissa entre autres choses une maison qu'elle lui ordonna de changer en une Eglise, l'assurant que Dieu susciteroit plusieurs personnes pieuses qui par leurs au-

> Jerôme Maluselli executa la même année les dernieres volontés de la Bienheureuse Gentile, & avec la permission de l'Archevêque de Ravenne Pierre Ferreti, il jetta les fondemens de cette Eglise le 23. Septembre 1530. quoiqu'il n'eût en main qu'une somme fort mediocre; mais ce que Gentile avoit predit arriva, les aumônes de ceux qui contribuerent à cet Edifice se trouverent suffisantes pour le conduire à sa perfection, & il fut consacré l'an 1531. le premier jour

mônes contribueroient à cet ouvrage.

d'Août, par le même Archevêque. Mais une nouvelle persecution s'éleva aussi-tôt contre le saint Fondateur: quelques Prêtres aïant conçu de la jalousie contre lui, chercherent les moiens de lui ôter cette Eglise. Il y en eut quelques-uns qui, pour soûlever le peuple contre lui, prêcherent publiquement que c'étoit un heretique, un trompeur & un superstitieux, & l'on voïoit déja accourir le peuple pour rafer cette Eglise, mais il ne s'en trouva aucun assez hardi pour l'entreprendre; & le Pape Jule II. en aïant eu avis envoïa des Commissaires à Ravenne pour prendre connoissance de cette affaire, qui fut decidée à l'avantage de Maluselli & à la confusion de ses ennemis.

Ce



SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XVII. 129

Ce saint Fondateur se voïant paisible dans la joüissance de CLERCS son Eglise, dressa les Reglemens de la Congregation de REGULIER. Prêtres qu'il projettoit détablir, & il les tira, comme nous Jesus. avons dit, de ceux qui avoient été dictés par la Bienheureuse Marguerite, dont il retrancha ce qui n'étoit propre que pour les personnes qui vivoient dans le monde. Ce fut dans ce même-tems que le Duc de Mantouë Frederic de Gonzague 1I. & la Duchesse Marguerite Paleologue son épouse, qui avoient beaucoup de devouon pour les BB. Marguerite & Gentile dont ils avoient fait écrire les Vies par Dom Seraphim de Ferme, demanderent des Commissaires au Pape Paul III. pour informer des Miracles qui se faisoient à leurs Tombeaux, afin de travailler à leur Canonifation. Le Pape accorda leur demande & envoïa Commission au Gouverneur de Ravenne l'an 1537, pour faire ces informations, & l'année suivante 1538, il approuva aussi, à la priere du même Duc de Mantouë, les Regles qui avoient été dressées par le Pere Jerôme Maluselli, auquel il permit de donner l'habit de son Ordre à ceux qui se presenteroient pour le recevoir. Les premiers qui le reçurent furent Dom Simon Crespoli de Ravenne, Dom Philipes Solavolo, & Dom Zacharie Perduccini qui avoit été l'un des Disciples de la Bienheureuse Gentile. Maluselli fut le premier Superieur de cer Ordre qu'il gouverna jusques en l'an 1541, qu'il mourut le vingtième d'Août.

Le nombre des Prêtres du Bon Jesus qui s'étoit déja augmenté de son vivant, augmenta encore ap ès sa mort, & les Princes de la Maison de Gonzague continuant à proteger cet Ordre à cause des BB. Marguerite & Gentile pour lesquelles ils conserverent toûjours beaucoup de veneration, Guillaume Duc de Mantoë demanda au Pape Jule III. la confirmation de cet Ordre, ce que ce Pontise accorda l'an 1551. Il sut dereches approuvé par le Pape Paul IV. qui permit à ces Prêtres du Bon Jesus de faire des Vœux solemnels. Cet Ordre ne sit pas de grands progrez, & il sut supprimé par le Pape Innocent X. l'an 1651. L'on pretend qu'iln'y avoit pas pour lors plus de dix Religieux de cet Ordre. Maurolic dit qu'outre leur Maison de Ravenne, ils en avoient encore une à Rome & une autre en Toscane.

Ils suivoient la Regle de saint Augustin avec les Reglemens qui avoient été dressés par le Fondateur. Ils se levoient Tome IV. CLERCS
REGULIERS
DU BON
LESUS.

Histoire des Ordres Religieux, à minuit pour dire Matines, officioient selon l'usage de l'Eglise Romaine. Ils étoient assidus au Confessionnal, assistoient: les malades à la mort, & s'adonnoient à la Prédication & aux autres exercices qui concernent le falut du prochain. Outre l'Avent & les jeunes ordonnés par l'Eglise, ils jeunoient encore toutes les semaines le Mercredi, le Vendredi & le Samedi & plusieurs autres jours ordonnés par leur Regle. C'est ainsi que le Pere Simon Marini qui a été General de cet Ordre, décrit les observances qui y étoient en pratique, & il doit être plûtôt crû que Morigia qui dit qu'ils ne confessoient & ne prêchoient point : ce qu'il ajoûte encore, qu'ils ne possedoient aucune chose, n'est pas conforme à ce que dit aussi le Pere Marini, que le Duc de Mantouë leur donna un Palais dans Ravenne: que Julie Sfondrate leur donna aussi des maisons, des terres & des rentes; & qu'Angele Louatelli fut leur principale Bienfactrice, par les biens considerables qu'elle leur donna. Quant à leur habillement, il étoit assez semblable à celui des Ecclesiastiques, & au lieu de bonnet carré, ils en portoient un qui avoit une forme ronde : tous les trois ans ils tenoient leur Chapitre, dans lequel ils élisoient leur Superieur General.

Augustin Barbosa parlant de ces Prêtres du Bon Jesus, leur donne pour Fondatrice la Bienheureuse Marguerite de Ravenne: mais il se trompe lorsqu'il dit que les premiers qui reçurent ses Regles l'an 1504: ou 1508. & qui les donnerent aux autres, furent Leon & Jerôme; car elle ne pouvoit pas avoir donné ces Regles en 1504. à Leon qui n'étoit pas encore Prêtre puisque sa mere Gentile n'avoit pas pour lors plus de trente-trois ans; & Marguerite ne pouvoit pas non plus avoir donné ses Regles à Jerôme en 1508. puisqu'elle mourut en 1505.

Schoonebek parlant aussi de ces Prêtres, dit que ce sur le Pere Seraphim de Ferme qui les sonda environ l'an 1326, nous croirions volontiers que c'est une saute d'Impression, s'il ne l'avoit copiée de Maurolic où elle se trouve aussi: ainsi nous excusons Maurolic, mais Schoonebek ne peut être excusé, & il devoit prendre garde que c'étoit une saute d'Impression qui s'étoit sans doute glissée dans Maurolic, puisque Dom Seraphim de Ferme vivoit en 1526. & non pas en 1326. Lorsqu'il donne à ces mêmes Prêtres la Bienheureuse Marguerite pour Fondatrice l'an 1506, il devoit saire attention à



Religieux Hospitalier, de l'ordre de st Jean de Dieu.

34.

Poilly Jun f.

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XVIII. 131

sfa mort qui arriva l'an 1505. & elle n'a point fondé de Reli-Freres de gieuses comme il pretend. Cet Auteur dit néanmoins dans la LACHARIL TE'I DE S.

Préface de sa derniere Edition que l'on y a reformé plusieurs Jean de dates qui n'étoient pas dans l'ordre & qu'on les a corrigées, c'est de quoi on ne s'apperçoit pas beaucoup, & on a sans doute corrigé des fautes par d'autres fautes. \*

Bolland. act. S.S. & 13. & 18. Janu. Simon Marini, Vit. dell. B.B. mant Curé Margarit. & Gentil. & del P. Gieronimo Fundatori della Relig. de Mallot a copié aussi de Padri del Buon Giesu. Jacob. Morand. Tom. 7. add. ad Su-Schoonerium 23. Jan. Jeronim. de Rubeis Hist. Ravenn. lib. 9. Sil bek en attribuant la vestr. Marul. mar. ocean. di tutt. gli Relig. lib. 5. pag. 398. Fondation Barb. de Jur. Eccles. Tambur. de Jur. Abb. Morigia. Hist. de cet Ordell. Relig. Schoonebek, Hist. des Ord. Relig. Philipp. Bo Scraphin nanni. Catalog. Ord. Religios. part. 3. & Hermant. Histoire des de Ferme Ordres Relig. Tom. 2.

il parle de ces Clercs Reguliers comme s'ils subsistoient encore; quoiqu'ils aïent été supprimés par le Pape Junocent X. l'an 1651.

## CHAPITRE XVIII.

Des Religieux Hospitaliers de l'Ordre de Saint Jean de Dieu, appellés en France les Freres de la Charité, en Espagne de l'Hospitalité, & en Italie Fate ben Fratelli; avec la Vie de S. Jean de Dieu leur Fondateur.

Es Religieux dont nous allons parler ont differens noms felon les differens païs où ils sont établis; car en Espagne où ils ont pris leur origine, on ne les connoît que sous le nom de Freres de l'Hospitalité, à cause de l'hospitalité qu'ils exercent envers les malades, & qui est le propre de leur Institut: en Italie ils ne sont connus que sous celui des Freres Fate ben Fratelli, ou par abbreviation Ben Fratelli, à cause qu'autresois ils avoient coûtume de demander ainsi l'aumône, comme ils l'avoient appris de leur Fondateur, & qu'en traitant de freres ceux à qui ils demandoient l'aumône, ils les exhortoient à bien faire & à avoir compassion pour les pauvres malades; & ensin ils sont appellés en France les Freres de la Charité, à cause que le Roi Henry IV. voïant que les malades étoient traités avec un soin extraordinaire

132 Histoiredes Ordres Religieux,

FREIRES DE dans leur Hôpital du Faux bourg saint Germain, donna à LA CHARI-TE' DE S: cette Maison le nom de Charité de Jean de Dieu, & ce nom JEAN DE est demeuré en France à tous les Religieux de cet Ordre & à tous leurs Hôpitaux; quoique le veritable nom de cette Congregation soit celui de la Congregation de saint Jean de Dieu,

ainsi qu'il a été determiné par le Pape Sixte V.

Saint Jean surnommé de Dieu, Fondateur de cet Ordre, naquità Monte-Major-el-novo petite ville du Roïaume de Portugal de l'Archevêché d'Evora le 8. Mars 1495, de parens d'une mediocre fortune & peu distingués parmi le peuple. Son pere André Ciudad & sa mere, dont on ne sçait point le nom, l'éleverent d'abord dans tous les exercices de pieté dont son enfance étoit susceptible. Leurs soins ne surent point inutiles, car leur sils prosita de jour en jour de leurs instructions, & reçut sans peine les sentimens de pieté qu'ils voulurent lui

inspirer.

A peine avoit îl atteint l'âge de neuf ans qu'ils le perdirent par un accident imprevû. Comme ils étoient porté l'un & l'autre à l'hospitalité, ils reçurent & logerent chez eux un Prêtre qui voïageoit & alloit du côté de Madrid. Il parla dans la conversation de la pieté qui regnoit dans cette Ville Capitale de l'Espagne, & des Eglises cele bres qu'on y voïoit, ce qui sit une si forte impression sur l'esprit du jeune Jean, qu'il voulut suivre ce Prêtre. Il se déroba à son pere & à sa mere, & étant sorti à leur insçu de leur logis, il se mit aussit-si-tôt en chemin pour aller droit à Madrid. Sa mere, après beaucoup de perquisitions inutiles ne l'aïant pû trouver, en mourut de regret au bout de vingt jours, & son pere n'aïant pas moins été touché de son absence, se retira à Lisbone, où il se sit Religieux de l'Ordre de S. François.

Le Prêtre qui s'étoit chargé de Jean, ne le conduisir pasjusques à Madrid, car étant arrivé à Oropesa ville de Castille, il se separa de lui & l'abandonna entierement. Jean se voïant seul dans un païs étranger, sut secouru par quelques personnes de pieté, qui aïant compassion de sa misere lui donnerent retraite. Il s'addressa à un Berger nommé François, que l'on appelloit simplement le Mayoral, c'est-à-dire le Maître Berger, Mayoral de ganado en Espagnol signissant un Berger qui a intendance sur les autres Bergers. Jean passa une partie de sa jeunesse son service. Il sut d'abord employé à la gar-

Suite de la troisie'me Partie Chap. XVIII. 133 de des troupeaux, & il avoit le soin de porter à manger aux au- FRERES DE tres Bergers. Le Mayoral aïant quitté sa profession pour se fai. LA CHARIre Geolier de la prison d'Oropesa, ne voulut pas se defaire de Jean DE Jean dont il avoit éprouvé la fidelité. Il l'envoïa à une maison Dieu. de campagne pour avoir le soin des troupeaux, & au bout de quelque tems il lui donna la charge de veiller sur les domestiques de cette maison, & l'établit l'œconome de ses biens.

Dieu benit les soins & le travail de Jean, car les biens de son Maître s'augmenterent entre ses mains, les troupeaux se multiplierent & la prosperité regna dans la maison; ce qui fit que son Maître, pour l'attacher davantage dans ses interêts & lui ôter la pensée de se retirer & de s'engager ailleurs, lui offrit sa fille en mariage; mais il n'y voulut point confentir, & comme son Maître le pressoit d'accepter ce parti, il se retira de chez lui & s'engagea parmi les troupes que l'Empereur Charles-Quint levoit. Il s'enrôla dans une Compagnie . d'Infanterie que faisoit Dom Jean Feruz, qui étoit un Gentilhomme dont son Mistre avoit été le Mayoral avant qu'il fût Geolier, & qui avoit eu ordre du Comte d'Oropesa Ferdinand Alvarés de Tolede, de marcher au siege de Fontarabie ville de Biscaye sur les confins de France. Elle avoit été prise en dix jours sur les Espagnols l'année precedente, par le Roi François Premier; & l'Empereur Charles-Quint aïant entrepris de la reprendre, y faisoit venir des troupes de tous côtés pour en couvrir le siege & pour empêcher le secours. que les François y envoïoient.

Le tumulte des armes, les mauvais exemples des soldats & la vie licentieuse que l'on mene ordinairement à la guerre, sirent oublier à Jean ses exercices de pieté, il s'accoûtuma insensiblement à faire comme les autres; & perdant peu-à-peula crainte qu'il avoit euë d'offenser Dieu, il eut honte de paroître meilleur que les autres soldats. Mais Dieu qui veille sans cesse sur les élus, & qui ne permet qu'ils tombent dans quelques pechés, qu'afin que la maniere dont ils se relevent serve à édifier les fidéles & à leur apprendre à faire penitence, ne laissa pas long tems Jean dans le desordre, & lui sit bientôt connoître sa faute. Il arriva un jour que lui & ses compagnons manquant de vivres & n'étant pas éloignés d'un Village où ils esperoient en trouver, Jean comme le plus jeune de la bande fut destiné pour y aller: il monta sur une jument qui

FRERES DE avoit été nouvellement prise sur les François, & s'avança du LA CHARI- côté où ils étoient occupés à tenter le secours des assiegés. La jument se reconnut dans les lieux où les François l'avoient souvent menée, elle courut à toute bride comme pour-retourner à leur Camp: Jean la voulut retenir, elle se cabra & le precipita avec violence sur des pierres & des roches & lui froissa tellement le corps qu'il demeura long tems sans mouvement & sans paroles. Mais enfin étant un peu revenu à lui & voïant le danger où il étoit de perdre la vie, parce qu'il étoit sur le point de tomber entre les mains des ennemis qui étoient proches, il se releva avec beaucoup de peine & se jetta à genoux implorant le secours de la sainte Vierge, & la priant de le delivrer de ce peril & de ne pas permettre qu'il tombat entre les mains des ennemis: sa priere étant sinie, il sentit revenir ses forces, il rentra en lui-même & regarda cet accident comme une punition de ses pechés. Il se traîna le mieux qu'il put vers le Camp des Espagnols, où il. pleura ses desordres, & promit à Dieu d'être plus fidéle à son service. De cet accident il tomba dans un autre malheur. Son Capitaine lui aiant confié la garde de quelque butin qu'il avoit fait sur l'ennemi, des voleurs l'enleverent, & le Capitaine l'accusant d'infidelité, & d'avoir eu part au larcin, le voulut mettre entre les mains de la Justice, après l'avoir maltraité extraordinairement. Plusieurs personnès s'interesserent pour lui, & obtinrent sa grace, à condition qu'il renonceroit à la profession des armes.

Il retourna à Oropesa où il alla trouver son ancien Maître qui le reçut avec beaucoup de tendresse. Il lui rendit son premier emploi, lui confiant de nouveau le soin de tous ses biens. Il s'aquitta de cette commission avec encore plus d'exactitude, & se comporta de telle sorte que son Maître aïant toûjours dessein de le choisir pour son Gendre, lui en sit encore la proposition. Il n'y voulut point consentir, & pour se delivrer de ces poursuites, il prit une seconde fois, en se retirant, le parti des armes, croïant que la guerre que l'Empereur Charles-Quint soûtenoit alors contre le Turc, étoit sainte, & qu'il y pouvoit souffrir quelque chose pour Jesus-Christ. Il évita tous les desordres où il étoit tombé dans la premiere guerre, il s'y comporta avec toute sorte de retenue & de modestie, & bien-loin d'interrompre ses exercices de pieté

il les augmenta.

Suite de la troisieme Partie; Chap. XVIII. 135

La guerre étant finie & les troupes aïant été licentiées, FRERES DE Jean vint en Portugal & voulut aller revoir ses parens à Mon-LA CHARIte-Mayor: il y apprit d'un de ses oncles que son pere & sa Jean de mere étoient morts, & aiant sceu que sa fuite avoit été la cause des malheurs de sa famille, il voulut entierement abandonner son païs pour aller servir Dieu dans un autre endroit. Il passa pour cet effet dans l'Andalousie où il se mit au service d'une Dame riche du Territoire de Seville, & entra chez elle en qualité de Berger. Il commença à passer les jours & les nuits dans les exercices de la penitence & à pleurer sa viepassée, à prier & à implorer la misericorde de Dieu. Croïant faire quelque chose qui lui seroit plus agréable, il passa en Afrique afin d'y trouver l'occasion d'y souffrir le martyre. Il fut pour ce sujet à Ceuta; mais par l'avis de son Confesseur il repassa en Espagne, & aïant débarqué à Gibraltar, il s'occupa à vendre des Images & des petits livres de dévotion.

De Gibraltar il passa à Grenade où il établit d'abord une petite boutique sous la porte d'Elvire, & sçachant qu'on avoit coûtume de celebrer la Fête de saint Sebastien à Grenade dans l'Ermitage de son nom, qui étoit au quartier le plus élevé de la ville, il y fut, & y entendit prêcher le Docteur Jean Avila le plus celebre Prédicateur d'Espagne & surnommé l'Apôtre de l'Andalousie. Il en fut si touché, que fondant en larmes, il remplit l'Eglise de cris & de lamentations qui le firent prendre pour un homme forcené, il se frappoir la poirrine, se déchiroit le visage, s'arrachoit la barbe & les cheveux, se rouloit dans la bouë, couroit d'une maniere extravagante par les ruës, ne faisant autre chose que crier à Dieu de toute sa force Misericorde. Chacun jugea qu'il avoit l'esprit troublé. La populace s'attroupa au tour de lui, les enfans, la canaille le poursuivirent à coups de pierres. Il arriva chez lui tout en sang, & aïant continué le lendemain à faire la même chose, on le conduisit au Docteur Avila afin de voir s'il ne pourroit pas guerir cet esprit que son sermon avoit si étrangement blessé. Ce saint Prêtre, après avoir écouté Jean dans la confession, reconnut l'esprit de Dieu dans les mouvemens du cœur de ce penitent qui ne contrefaisoit l'insensé que pour se procurer des humiliations; il l'encouragea dans ses saintes resolutions, & lui promit de l'assister dans toutes les rencontres.

Freres de La Charite de S. Jean de Dieu.

Jean-consolé par un si saint homme, crut qu'il ne pouvoit pas assez s'humilier. Il recommença ses extravagances & ses folies apparentes. On l'enferma dans l'Hôpital des Insensez, où aprés les remedes qu'on lui fit prendre & qui furent inuciles, on crut que le plus efficace pour le guerir étoit de le foueter tous les jours jusques au sang, jusques à ce que son esprit fût revenu. Ce supplice qu'il avoit soin d'augmenter en irritant continuellement ceux qui en étoient les executeurs, le mit à deux doigts du tombeau. Davila en fut averti, & l'étant venu voir il lui dit qu'il étoit tems de mettre fin à ses folies volontaires & de s'appliquer desormais à des choses plus utiles pour lui & pour le prochain. Jean obéit, les Administrateurs furent surpris d'un changement si soudain; ils le firent traiter avec beaucoup de soin, & en peu de tems il recouvra la santé & les forces. Il demeura quelque tems à servir les malades du même Hôpital, il en sortit au mois d'Octobre de l'an 1539, qu'il voulut executer le Vœu qu'il avoit fait de servir Dieu dans ses pauvres. Il forma le plan du dessein qu'il avoit de leur procurer des alimens, des habits, & des retraites assurées, à son retour d'un pellerinage qu'il sit à Nôtre Dame de Guadaloupe pour remercier la sainte Vierge de sa protection, & lui recommander le succez de ses entreprises. Il commença par nourir quelques pauvres du travail de ses mains, il alloit pour cet effet couper du bois dans la forêt, & le vendoit à la ville pour les faire sublisser; & son exemple joint à ses exhortations anima tellement les personnes charitables de la ville de Grenade, que par le moien de quelques quêtes qu'il fit, il se vit en état l'an 1540. de k üer une maison pour y retirer les pauvres malades & de les y assister.

Voilà quels furent les commencemens de l'Hôpital de Grenade & proprement les premiers fondemens de son Ordre. Son premier soin, après avoir loué cette maison, fut de la fournir des meubles qu'il crut être absolument necessaires; & sans perdre de tems, il alla dans toute la ville chercher des malades, des estropiés, des impotens pour remplir son Hôpital. La plûpart de ceux qui le virent agir ainsi le b'ânerent, l'accusant d'indiscretion, le regardant comme un homme entreprenant, & qui s'engageoit à une chose qui lui étoit absolument impossible; mais sa fermeté les étonna, sa soi les charges

Suite de la troisieme Partie, Chap. XVIII. 137 chargea de confusion, & l'ardeur de sa chariré les sit ren-Frenzes de trer en eux-mêmes. Ils voulurent avoir part à l'établissement LA CHARIqu'il faisoit, ils lui mirent quelques aumônes entre les mains JEAN DE pour fournir aux besoins les plus pressans de ses pauvres, & DIEV. leur exemple en attira d'autres à sui faire aussi quelques liberalités. Les pauvres ne manquoient de rien, après que Jean de Dieu les avoit assistés pendant le jour, & leur avoit procuré tous les biens spirituels dont ils pouvoient avoir besoin, leur faisant venir des Confesseurs & autres personnes pieuses qui leur faisoient souvent des instructions familieres, il alloit le soir vers les huit-à-neuf heures quêter pour eux : il marchoit dans les ruës avec une hotte sur son dos & deux marmites à ses bras : la pluie, le vent & les autres injures du tems ne l'arrêtoient point, & lorsqu'il vouloit demander l'aumône pour les malades, il crioit à haute voix, Mes chers freres, faites-vous du bien pour l'amour de Dieu. Cette maniere extraordinaire de demander l'aumône attiroit tout le monde aux fenêtres, & on lui donnoit abondamment de quoi nourir ses pauvres.

Le Siege Episcopal de Grenade étoit occupé pour lors par Dom Pierre Guerrero. Ce Prelat crut qu'il étoit de sa Charge Pastorale de prendre connoissance de ce nouvel établissement & d'examiner comme toutes choses s'y passoient. Il en fut si satisfait que non content de lui donner sa protection, il donna des sommes considerables pour fournir aux frais de cet Hôpital, ce que plusieurs personnes de la ville sirent à l'exemple de leur Pasteur. L'Approbation que l'Archevêque de Grenade venoit de donner à cet Hôpital le mit en grand credit, les pauvres y accouroient de toutes parts, de sorte que la maison qu'il avoit d'abord prise, se touvant trop petite, il fut obligé d'en louer une plus grande & plus commode, afin d'y pouvoir admettre tous ceux qui se presenteroient. Tout y étoit admiré, la propreté des lieux, l'ordre du service, l'abondance des vivres & des meubles, la charité, la modestie, la patience des ministres qui travailloient sous nôtre Saint, & on s'étonnoit comment un homme sans credit & sans autorité, n'aïant ni biens ni revenus,

avoit pû établir un si bel Hôpital.

Comme nôtre saint étoit entierement mort au monde, il ne desiroit point de lui plaire, & paroissoit toûjours avec Tome IV.

FRERIS DE des habits trés-méchans & tout déchirés; car s'il rencon-LA CHARI- troit un pauvre dans la ruë qui fût plus mal vêtu que lui, JEAN DE il prenoit son habit & lui donnoit se sien. Mais l'exterieur méprisable & dégoûtant que les gens du monde trouvoient dans sa mine & dans ses habits, n'empêchoit pas quelques personnes de consideration de marquer toûjours beaucoup d'empressement pour l'avoir chez elles dans le cours de ses quêtes. L'Evêque de Tuy President de la Chambre Roïale de Grenade, l'aïant un jour retenu à dîner, & lui aïant demandé son nom, nôtre Saint lui repondit qu'il s'appelloit Jean: vous vous appellerez à l'avenir, Jean de Dieu (dit le Prelat) & depuis ce tems-là ce surnom lui demeura. François de Castro Administrateur de son Hôpital de Grenade, qui rapporte ainsi la cause de ce surnom; & qui le premier écrivit la Vie de saint Jean de Dieu environ vingt-cinq ans après sa mort, doit être plûtôt cru qu'Antoine Goëva Evêque de Cyr qui n'écrivit la même Vie que quatre-vingts ans après, & qui dit que ce fut Nôtre-Seigneur qui s'étant apparu à lui sous la forme d'un enfant, comme il se reposoit sous un arbre, lui montra une Grenade ouverte, du milieu de laquelle fortoit une Croix, & qui lui dit: Jean de Dieu Grenade sera ta Croix, ce qui seroit arrivé selon cet Auteur dans le tems que nôtre Saint demeuroit à Gibraltar, & qu'il s'étoit mis en chemin pour aller dans les lieux des environs de cette ville, pour y vendre ses Images & ses livres. L'Evêque de Tuy lui dit encore que puisqu'il lui avoit donné son surnom, il vouloit aussi lui donner un habit, lui representant que l'humilité & la simplicité dont il faisoit profession ne le dispensoient pas de garder une bienséance honnête, & que celui qu'il portoit étoit dégoûtant & empêchoit que plusieurs honnêtes gens ne le frequentassent : c'est pourquoi il envoïa sur l'heure acheter de l'étoffe pour lui faire un habit dont il prescrivit lui-même la forme, & il l'en revêtit lui même de sa main, lui ordonnant d'en donner un semblable à ceux qui s'uniroient avec lui.

Histoire des Ordres Religieux,

Le Saint, ni le Prelat n'avoient aucune intention détablis un nouvel Ordre Religieux dans l'Eglise; mais il y a bien de l'apparence qu'ils avoient dessein de former une Societé ou Congregation de personnes séculieres pour avoir soin. de l'Hôpital de Grenade, & que ces personnes devoient être

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XVIII. 139

distinguées des autres séculiers, par des habillemens differens. Frenes de Jean ne sur pas plûtôt revêm de cet habit, que plusieurs personnes s'offrirent à lui pour être de ses Disciples. Les premiers sur Jean de portoient une de les Disciples. Les premiers sur Jean de Dieu les reconcilia si bien ensemble, que pour vivre dans une plus grande union, ils voulurent être Disciples de nôtre Saint, & surent les premiers à qui il donna l'habit de sa Congregation, selon la forme qui lui avoit

été prescrite par l'Evêque de Tuy.

Son Hôpital se trouva encore trop petit, & il fallut le transferer pour la troisième fois. L'Archevêque de Grenade, Dom Pierre Guerrero sollicita les principaux de la ville à contribuer à l'achat d'une maison fort vaste qui avoit été autre-fois occupée par des Religieux, & pour donner l'exemple, il fournit pour sa part quinze cens ducats. Ce sut encore à la sollicitation de ce Prelat que nôtre Saint entreprit un voïage à Valladolid où la Cour d'Espagne étoit pour lors, asin d'obtenir un secours pour ses pauvres. Il y sut savorablement reçu de Philippe II. qui n'avoit pas encore le titre de Roi, & qu'on nommoit le Prince des Espagnes, parce que l'Empereur Charles V. ne lui avoit pas encore cedé ses Etats; ce qu'il ne sit que l'an 1555. Jean de Dieu reçut de grandes liberalités de ce Prince & des Seigneurs de sa Cour.

Sa charité ne se bornoit pas seulement aux malades & aux pauvres de son Hôpital, il secouroit encore les pauvres honteux de la ville, retiroit une infinité de femmes & de filles de la débauche; & non seulement pourvoïoit à leur subsistance, mais en marioit encore quelques unes. Enfin ses forces se trouverent entierement épuisées par sa charité & sa penitence; & dans le tems que l'on se promettoit qu'il travailleroit plus que jamais pour les pauvres, il se trouva presque hors d'état d'agir. Il ne laissoit pas néanmoins de continuer ses exercices ordinaires, de faire ses quêtes, de veiller, & de s'occuper au dedans de la Maison; mais enfin un accident imprevû lui causa l'an 1550. la maladie dont il mourur. Les eaux du Xenil éroient extraordinairement grofses cette année-là, & entraînoient avec elles quantité de bois. Nôtre saint Fondateur voulant en retirer pour l'usage Sij

. Digitized by Google

Freres DE de son Hôpital, & étantentré dans ce torrent, le froid le saisse TE' DE S. tellement qu'il fut d'abord attaqué d'une violente maladie JEAN DE qui s'augmenta lorsque par un excés de sa charité, il se jetra encore dans le fleuve pour secourir un jeune homme qui y étoit entré trop avant, & que la rapidité des eaux entraînoit. Il se mit au lit où il fut visité par l'Achevêque & les plus qualifiés de la ville, du nombre desquels fut la Dame Anne. Osoria épouse de Dom Garcias de Pise qui sit tant d'instance pour qu'on l'amenat à son logis, asin qu'il fût mieux asfisté dans sa maladie; que l'on ne put lui refuser cette grace; & ce fut dans la maison de cette Dame qu'il mourut le

8. Mars 1550. âgê de 55. ans.

Comme il n'y avoit qu'une perite Chapelle dans son Hôpital, on ne put pas l'enterrer dans ce lieu. Il fut inhumé dans l'Eglife des Minimes, & enseveli dans l'habit des Religieux de cer Ordre avec une Pompe Funébre où la magnificence se trouva jointe à la pieré publique, l'Archevêque même y officia Pontificalement. Ces Religieux possederent les precieuses Reliques de ce saint, jusques en l'an 1664, qu'ils les rendirent à ses enfans pour les transferer à l'Hôpital de Grenade. Les grands Miracles qui se firent à son Tombeau porterent le Pape Urbain VIII. à le beatifier par une Bulle du 21. Septembre 1630. Innocent XI. par un Decret du 13. Juin 1679. declara qu'on pouvoit proceder à sa Canonisation; mais il se passa encore quelques années sans qu'on en fît la Ceremonie, ce ne fut que sous le Pontificat d'Alexandre VIII. l'an 1690. le 16. Octobre, qu'on lui rendit cet hon-

Saint Jean de Dieu ne donna point de son vivant d'autre Regle à ses Disciples que l'exemple de ses vertus avec l'ordre qu'il leur prescrivit pour l'assistance corporelle & spirituelle des malades. Après sa mort ils obéirent à un Superieur qu'ils nommoient Majeur; ce fut en cette qualité qu'ils reconnurent le Frere Antoine Martin, à qui saint Jean de Dieu avoit donné en mourant l'Administration de son Hôpital. Comme ce saint Fondateur avoit reçu de grandes aumônes de Philippe II. lorsqu'il étoit à Valladolid, le Frere Antoine fut trouver, pour le même sujet, ce Prince qui étoit pour lors à Madrid, à qui il persuada aussi de faire bâtir dans cette Capitalle d'Espagne un Hôpital sur le modéle

Suite de la troisieme Partie, Chap. XVIII. 141 de celui qui avoit été bâti à Grenade par saint Jean de Dieu, Freres de ce que ce Prince executa; & cet Hôpital a été appellé pentre de la Charle dant un long-tems, l'Hôpital d'Antoine Martin, à cause de Jean de Frere qui en avoit procuré l'établissement, & qui après avoir reçu des aumônes considerables de ce Prince pour l'Hôpital de Grenade, y retourna pour rendre compte à l'Archevêque de ce qu'il avoit fait à Madrid, où il alla encore quelque-tems après, avec la permission de ce Prelat, pour prendre l'Administration de ce nouvel Hôpital, dans lequel il mourut le 24. Decembre de l'année 1553. n'aïant survêcu que trois ans au saint Fondateur.

A l'exemple de ces deux Hôpitaux, on en établit d'autres en Espagne, comme à Cordouë, à Lucene, & en d'autres endroits. Celui de Grenade étoit le plus fameux, il étoit gouverné par le Frere Rodrigue de Siguença, qui s'aquir une si grande réputation que les Communautés de ces autres Hôpitaux voulurent être unies à la sienne, & le reconnoître pour Superieur. Siguença les reçut & les incorpora à sa Societé qui se trouva par ce moien assez nombreuse. Il crut qu'avant toutes choses il falloit faire approuver par le saint Siege leur Institut, il en confera avec Dom Pierre Guerrero qui loua son dessein; c'est pourquoi il choisit le Frere Sebastien Arias pour aller à Rome avec une supplique adressée au Pape, qui contenoit ce qui s'étoit passé dans la Societé depuis son établissement. Sebastien Arias étant à Naples y rencontra Dom Jean d'Autriche qui alloit à Rome comme en triomphe, après la victoire de Lepante qu'il avoit remportée sur les Turcs. Ce Prince s'engagea de l'introduire auprès de Sa Sainteté, de presenter lui-même la supplique, & d'en solliciter l'expidition. Pie V. qui étoit pour lors assis sur la Chaire de saint Pierre, approuva cet Ordre par une Bulle du premier Janvier 1572. & donna à ces Religieux la Regle de saint Augustin. Il leur prescrivit de plus la forme de leur habillement, leur donna pouvoir d'élire un Superieur, sous le nom de Majeur, dans chaque Hôpital; & leur permit de faire promouvoir aux Ordres sacrés un d'entre eux aussi dans chaque Hôpital, pour leur administrer les Sacremens aussibien qu'aux malades, les soûmertant à la juridiction des Evêques des lieux où leurs Maisons seroient situées.

Le Frere Sebastien Arias qui avoit logé, pendant son séjour.

S. iij,

FRERES DE à Rome dans le Palais de Dom Jean d'Autriche, reçut en LA CHARLE partant de nouvelles faveurs de ce Prince, qui lui mit entre Jean Dieu. les mains cinq mille ducats, afin qu'en passant à Naples, il y fondât un Hôpital sous le nom de Nôtre-Dame de la Victoire. Pendant qu'il étoit occupé à la construction de cet Hôpital, les Bourgeois de Milan le prierent de venir faire aussi un établissement dans leur ville, il ne put alors satisfaire à leur demande, parce qu'il étoit pressé de retourner en Espagne pour y rendre compte de ce qu'il avoit fait; mais étant retourné une seconde fois à Rome, il fonda à Milan un grand Hôpital, qui est aujourd'hui trés-celebre & trés-magnisique.

Gregoire XIII. aïant succedé à Pie V. le Frere Sebastien Arias sit un troisième voïage à Rome par le commandement de ses Superieurs, asin d'obtenir du Pape la consirmation de leur Ordre: non seulement il le consirma & lui donna plusieurs Privileges; mais il choisit Sebastien Arias pour aller secourir les Flamans qui étoient affligés de maladie contagieuse. Il voulut même fonder à Rome une Maison, pour y établir des Religieux de cet Ordre: c'est pourquoi il sit écrire au Frere Rodrigue de Siguença, asin de lui en envoïer. Il leur donna l'an 1582. l'Eglise de saint Jean Calibite, & sit construire à ses frais l'Hôpital joignant, où il

y a ordinairement soixante lits.

Le nombre des Hôpitaux s'étant augmenté jusqu'au nombre de dix-huit tant en Espagne qu'en Italie, le Pape Sixte V. l'an 1586 leur permit de tenir un Chapitre General à Ro. me & de dresser des Constitutions, érigeant leur Ordre sous le titre de Congregation de Jean de Dieu. Et Gregoire XIV. en confirmant leurs Privileges leur donna pour Protecteur l'an 1591. le Cardinal Rusticucci du titre de sainte Susanne & Vicaire de Rome, Jusque-là toutes choses avoient heureusement prosperé dans cet Ordre; mais comme le Pape Gregoire XIV. leur avoit accordé le communication des Privileges de l'Hôpital du saint Esprit en Saxe qui avoit été exemt de la Jurisdiction des Ordinaires par le Pape Nicolas V. l'an 1456. & que ces Religieux de la Congregation de S. Jean de Dieu prétendoient jouir du même Privilege. Le Pape Clement VIII sous pretexte qu'ils s'étoient relâchés de leurs Observances, & que ne songeant qu'à parvenir aux Ordres saerés, ils s'occupoient à l'étude & négligeoient le soin des

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XVIII. 143 malades, soûmit entierement cette Congregation à l'autori- FRERES DE té & Jurisdiction des Evêques, ordonna qu'ils ne seroient LA CHARIplus gouvernés à l'avenir par un Majeur, leur défendit JEAN DE de prendre les Ordres sacrés & de faire profession solemnel. Dieu. le, voulant qu'à l'avenir ils ne fissent qu'un seul Vœu de pauvreté & d'hospitalité, ainsi qu'il est porté par le Bref de ce Pape du 13. Février 1592, cependant ce Pontife, à la priere du Cardinal Rusticucci leur Protecteur, qui lui representa que les Hôpitaux d'Italie ainsi séparés & sans Chèf, souffroient considerablement de cette désunion, remit ces Religieux dans le droit qu'ils avoient d'élire un General par son Bref de l'an 1596. Il y en a qui ont cru qu'il leur avoit permis aussi de faire promouvoir aux Ordres sacrés un de leurs Freres dans chaque Hòpital pour administrer aux malades les fecours spirituels dont ils avoient besoin.

Le Pere Henschenius qui est de ce nombre n'avoit pas spud Boll. veu sans doute la Bulle de Clement VIII. puisqu'il s'éton. Tom. I. A-prilis pag. ne que le Pape Paul V. ait été prié par ces Religieux de sia, num. leur permettre de faire promouvoir quelques uns de leurs 12. Freres aux Ordres sacrés, pour administrer dans chaque Hôpital les besoins spirituels, tant aux Religieux qu'aux malades, comme si (dit ce sçavant homme) le Pape Clement VIII. ne s'étoit pas expliqué assez formellement en leur faveur, en leur accordant cette permission, & pour cet effet il rapporte l'endroit de la Bulle, où il veut que cette permission leur est accordée, & qui est ( à ce qu'il pretend ) énoncée en ces termes : Ut Confratres ad Sacerdotium sacris Ordinibus initiari possint, modo juxta primum eorum Institutum in simplicitate pauperibus insirmis inserviant. On lit néanmoins tout le contraire dans cette Bulle, où il est expressément défendu à ces Religieux de prendre les Ordres sacrés : voici en quels termes ce Pape s'est expliqué: Quodve Confratres Bulli Robujus Congregationis, Sacerdotes, aut sacris Ordinibus consti. man. Tomi tuti esse non possint, nec ad hujusmodi sacros ordines promoveri Clem. 8. valeant, sed juxtà primevum corum Institutum in simplicitate 44. \$ 100 pauperibus infirmis, ut prafertur, inservire debeant.

Les Religieux de cet Ordre eurent donc raison de s'addresser l'an 1609, au Pape Paul V. & de lui representer quele Pape Clement VIII, leur avoit défendu de faire promouvoir aux Ordres sacrés aucun de leurs Freres, & de le prier

FRERES DE de leur accorder cette grace, puisque les Prêtres séculiers LA CHARI- dont ils se servoient, se contentoient le plus souvent de dire la Messe, ne paroissoient plus le reste du jour dans les Hôpitaux, & qu'ils n'y demeuroient pas aussi le plus souvent la nuit; ce qui faisoit que les pauvres manquoient de secours spirituels. Paul V. leur permit donc de faire prendre les Ordres sacrés à quelques-uns de leurs Freres, qui ne pouroient exercer aucune charge; afin d'être plus en état de vaquer aux besoins spirituels des malades. Le même Pape par un autre Bref du 7. Juillet 1611. sur la representation que lui firent les Religieux de cet Ordre en Espagne, que le Bref de Clement VIII. du 13. Février 1592. qui défendoit aux Religieux de cet Ordre de faire à l'avenir la Profession solemnelle des trois Vœux de pauvreté, de chasteté, & d'obéissance, n'avoit eu aucun lieu dans leurs Hôpitaux d'Espagne, & qu'ils y avoient toûjours fait ces trois Vœux, en y ajoûtant un quatriéme de servir les malades, leur permit de faire ainsi leur Profession après l'année de probation : il leur permit de plus d'avoir deux Prêtres de leur Ordre dans chaque Hôpital & déclara qu'ils étoient veritablement Religieux. Il accorda la même grace à ceux de France, d'Allemagne, de Pologne, & d'Italie par un autre Bref du 13. Février 1617. & il les déclara encore exemts de la Jurisdiction des Evêques par un autre Bref du 16. Mars 1619. mais le Pape Urbain VIII. modera cette exemtion l'an 1638. & declara que les Evêques auroient droit de visite dans les Hôpitaux où il n'y auroit pas douze Religieux, & qu'ils examineroient les receptes & les dépenses conjointement avec les Provinciaux & les autres Superieurs de cet Ordre. Cela n'empêcha pas l'Archevêque de Cagliari en 1659, de pretendre le droit de visite dans tous les Hôpitaux qui étoient dans son Diocese, quoiqu'ily eût plus de douze Religieux; mais le Pape Alexandre VII. par un Bref du 5. Novembre de la même année, ordonna que celui d'Urbain VIII. seroit executé, & que l'on s'en tiendroit à ce que ce Pontife avoit decidé.

Depuis le Bref de Clement VIII. de l'an 1592. dont nous ayons parlé cy-dessus, les Religieux d'Espagne ont toûjours été separés des Religieux des autres Hôpitaux situés hors de ce Rojaume; de sorte qu'il y a eu depuis ce tems deux Generaux, l'un pour l'Espagne & les Indes Occidentales, & l'autre

pour

Suite de la troisieme Partie, Chap. XVIII. 145 pour la France, l'Allemagne, la Pologne, & l'Italie, qui FRERES DE fait ordinairement sa residence à Rome. Les Hôpitaux d'Es- LA CHARIpagne sont divisés en deux Provinces, l'une sous le nom jean de d'Andalousie, l'autre sous celui de Castille; & comme l'Or-Dieu. dre a fait de plus grands progrès dans les Indes, il y est divisé en quatre grandes Provinces, qui sont celle du Perou, de la nouvelle Espagne, de la Terre ferme, & des Philippines.

Les autres Hôpitaux qui reconnoissent le General de Rome sont divisés en six Provinces. Ce ne fut que l'an 1601, que ces Religieux passerent en France par le moïen de la Reine Marie de Medicis, qui y mena avec elle le Frere Jean Bonelli & quelques-autres Religieux d'une pieté exemplaire, à qui elle donna une maison au Faux-bourg saint Germain où ils ont bâti un Hôpital qui s'est rendu celebre dans la suite, par la magnificence de ses bâtimens. Au mois de Mars de l'année 1602. Henri IV. leur accorda des Lettres parentes pour leur établissement, avec permission de faire. bâtir & construire des Hôpitaux dans toutes les villes & les lieux de son Roïaume, où ils seroient appellés. Louis XIII. l'an 1617, leur en accorda d'autres qui confirment l'établissement de leur Ordre en France, érigé en vraïe Religion par le Pape Pie V. & qui veut que ces Religieux soient reconnus pour tels. Ils ont un Vicaire general resident à Paris, lequel à droit de visiter tous les Hôpitaux du Roïaume qui sont au nombre de vingt quatre. Ces Religieux François ont aussi traversé les mers, & ont établi trois Hôpitaux considerables, un dans l'Amerique, un dans l'Isle de la Guadaloupe, & le troisième dans celle de saint Christophle, Les Religieux de Pologne ont aulli un Vicaire general.

Leurs Constitutions furent approuvées par le Pape Paul V. l'an 1617. Ils se levent deux heures avant le jour depuis la Fête de tous les Saints jusques-à Pâques, pour aller à l'Oratoire ou à l'Eglise, où après leur Office qui consiste pour ceux qui ne sont pas Prêtres en un certain nombre de Pater & d'Ave, ils tont Oraison mentale deux fois par jour, l'une le matin & l'autre avant le souper; mais depuis Pâques jusques-à la Toussaints l'Oraison du matin est remise à une heure après dîné. Le matin au sortir de l'Oraison, & le soir à l'issuë du Refectoir, ils-vont à l'Hôpital pour y visiter les

Tome IV.

FRERES DE pauvres & les consoler, & ils y restent le matin jusques à LA CHARI. la Messe, & le soir jusques à l'heure du silence. Outre les JEAN DE jeunes prescrits par l'Eglise, ils jeunent encore l'Avent, les Vendredis, la veille de la Nativité de la sainte Vierge, de faint Augustin, & du Patron de leur Eglise. Ils prennent la Discipline tous les Vendredis (excepté le tems Paschal) & pendant l'Avent & le Carême, les Lundis, Mercredis, & Vendredis. Tous les six ans ils tiennent le Chapitre General dans lequel on élit le Majeur General, & tous les trois ans le Chapitre Provincial dans lequel chaque Province élit son Provincial dont l'office ne dure que trois ans, & celui du General six ans. Quant à leur habillement, il consiste en une robe de drap brun avec un scapulaire de même & un capuce rond, la tunique ou robe étant serrée d'une ceinture de cuir noir. Ils n'ont que des chemises de sèrge, & ne couchent aussi que dans des linceuils de serge. Les Armes de cet Ordre sont d'Azur à une Grenade d'or surmontée d'une Croix de même, l'écu timbré d'une Couronne.

Je m'étonne que Monsieur Hermant dans son Histoire de l'établissement des Ordres Religieux parlant de saint Jean de Dieu ait dit que c'est le Pape Innocent XII. qui l'a mis au Catalogue des Saints, puisque sa Canonisation s'est faite de nos jours, & que personne n'ignore qu'elle a été faite par le Pape Alexandre VIII. & qu'il ait encore mis que ce fut Leon X. qui approuva son Ordre comme une Societé l'an 1520. & qui donna la Regle de saint Augustin pour les Sœurs Converses ; puisque l'an 1520, saint Jean de Dieu n'avoit pas encore songé à prendre soin des pauvres malades, qu'il s'enrôla dans l'armée de l'Empereur l'an 1522, qu'il retourna peu de tems après au service de son premier Maître, où aïant encore demeuré environ dix ans, il alla pour la seconde fois à la guerre l'an 1532, qu'il ne commença à se convertir qu'en 1536, que son parfait renoncement au monde n'arriva qu'en 1539. & qu'enfin il ne commença son premier Hôpital qu'en 1540. Quant aux Religieuses Converses, à qui le même Pape donna la Regle de saint Augustin (selon M. Hermant ) elles n'étoient pas sans doute de l'Ordre de saint Jean de Dieu, puisqu'il n'y a jamais eu de Religieuses de cet Ordre. Il a suivi apparemment Schoonebek qui dit la même chose; mais on s'égare souvent en le prenant pour guide.



Religieux Hospitalier, de l'ordre de la Charité de S. Hippolyte

35.

Poilly Jun f

Suite de la troisieme Partie, Chap. XIX. 147
François de Castro, Antoine Goeva, de Loyac, de Ville-Religieux
Thiery, Baillet & Giry dans la Vie de saint Jean de Dieu. BELACHA-RITE'DES.
Henschen. apud Bolland Tom. 3. Aprilis. Silvestr. Maurol. Hippoly-mar. occean. di tutt. gl. Relig. lib. 5. pag. 430. Barbosa, de Jur.

Eccles. Ascag. Tambur. de Jur. Abbat. Bonanni, Catalog.
Ord. Relig. Hermant, Etabliss. des Ord. Relig. Schoonebek,
Hist. des Ord. Relig. & les Constitutions de cet Ordre.

## CHAPITRE XIX.

Des Religieux Hospitaliers appellés les Freres de la Charité de Saint Hippolyte.

Nviron l'an 1585, sous le Pontificat de Gregoire XIII. un saint homme nommé Bernardin Alvarez Bourgeois de la ville de Mexique aux Indes Occidentales, animé du même esprit & de la même compassion envers les pauvres malades que S. Jean de Dieu, s'associa quelques personnes pieuses & devotes pour en avoir soin. Il fonda un Hôpital hors des murs & à quelque distance de cette ville, avec la permission de l'Archevêque, & le dedia en l'honneur de saint Hippolyte Martyr Patron de la ville de Mexique, en memoire de ce que le culte des Idoles y fut aboli, & qu'elle tomba entre les mains des Shrêtiens le 13. Août, jour auquel l'Eglise celebre la Fête de ce Saint. Bernardin dressa des Reglemens pour ceux qui s'étoient consacrés avec lui au service des pauvres malades, & il en demanda la confirmation au Pape Gregoire X I I I. après qu'ils eurent été examinés par l'Archevêque. Le Pape les approuua aussi-bien que la fondation & l'érection de cet Hôpital, mais avant que les Lettres en fussent expediées, ce Pontife mourut, & elles ne furent signées que par son successeur Sixte V. qui approuva tout ce qu'il avoit fait en faveur de cet Hôpital. L'on bâtit ensuite deux autres Hôpitaux dans la même ville, dont l'un fut dedié au saint Esprit, & l'autre fut appellé l'Hôpital Roïal, à cause qu'il fut bâti par les liberalités du Roi d'Espagne. Il y en eut aussi un autre dans la ville de Puebles de Los Angelos, sous le titre de saint Roch, & le nombre de ces Hôpitaux augmentant, ils s'unirent ensemble & forme-T ij

RELIGIEUX rent une Congregation, sous le titre de la Charité de saint DE LACHA. Hippolyte, à cause du premier Hôpital qui avoit été bâti Hippolyte sous l'invocation de ce saint Martyr qu'ils reconnurent pour leur Chef. Le Pape Clement VIII. aïant appris le progrès que faisoient ces Hospitaliers, & la charité qu'ils exerçoient envers les malades, leur accorda par un Bref du 2. Avril 1594, tous les Privileges, Graces, & Prerogatives dont joüissoient les Freres de la Charité de saint Jean de Dieu, qui étoient pour lors inconnus aux Inses Occidentales où ils n'avoient pas encore passé, lesquels Privileges leur avoient été accordés par ses predecesseurs Pie V. Gregoire XIII. & Sixte V.

Ces Hospitaliers de la Charité de saint Hippolyte ne faifoient que deux Vœux simples, l'un de charité & l'autre depauvreté; mais comme ils ne se croïoient pas pour cela engagés à la Congregation, ils en fortoient quand bon leur sembloir. C'est ce qui obligea leur General ( qui prenoit la qualité de Frere Majeur) & les Hospitaliers, tant de l'Hôpital de saint Hippolyte que de sept autres qui en dépendoient, d'avoir encore recours au Pape Clement VIII. pour aviser aux moiens d'empêcher les Hospitaliers de quitter l'Institut. Le Pape crut pouvoir l'empêcher en les obligeant par une Bulle du premier Octobre 1594. de faire à l'avenir les Vœux de perpetuelle hospitalité & d'obéissance, au lieu de ceux de chasteté & de pauvreté qu'ils faisoient auparament, & ordonna que ceux qui les avoient faits, & qui étoient actuellement dans la Congregation, recommenceroient ainsi leurs Vœux.

Mais il est arrivé dans la suite un autre inconvenient de cette sorte de maniere de s'engager dans cette Congregation; car il y en eut qui transgressoient & la chasteté & la pauvreté, sous pretexte qu'ils n'étoient obligés qu'à la perpetuelle hospitalité & à l'obéissance, & ils pretendoient même, comme n'étant pas Religieux, qu'ils pouvoient sortir de la Congregation, quand bon leur sembloit. C'est ce que le Frere Jean Cabrera Procureur general de cet Ordre exposa au Pape Innocent XII. l'an 1700. & il supplia aussi ce Pontise de changer la maniere d'élire le General. Clement VIII. avoit ordonné que l'élection s'en feroit par vingt des plus anciens de la Congregation, & que l'on auroit égard à leur

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE CHAP. XIX. 149 antiquité du jour qu'ils auroient fait les deux Vœux de per-RELIGIEUX petuelle hospitalité & d'obéissance; mais comme parmi ces RITE DES. anciens il y en avoit sans experience, qui ne connoissoient Hipporxpoint l'état de la Congregation, & que souvent ils élisoient The des personnes peu capables de la gouverner; ce Procureur general demanda au nom de ses Confreres la permission de faire des Vœux solemnels sous la Regle de saint Augustin, afin d'engager par des liens indissolubles les Hospitaliers dans la Congregation, & qu'au lieu des vingt plus anciens qui devoient élire le General ou Majeur, on en choisiroit vingt autres des plus experimentés & plus capables. Le Pape eut seulement égard à la premiere demande, & par une Bulle du 20. May 1700. il permit à ces Hospitaliers de la Charité de saint Hippolyte de faire les Vœux selemnels de chasteté, pauvreté, obéissance, & d'hospitalité sous la Regle de saint Augustin, & érigea leur Congregation en Ordre Religieux. Il les mit fous la protection du saint Siege, & confirma tous les Privileges qui leur avoient été accordés par ses predecesseurs, & pour ce qui regardoit l'élection du Majeur le Pape n'y voulut rien changer, laissant les choses comme elles étoient auparavant.

Le Frere Cabrera sit ensuite sa Profession solemnelle entre les mains du Vice-Regent, en aïant obtenu la permission de la Congregation des Reguliers, & presenta quelques jours après une supplique au Pape par laquelle il lui exposoit qu'il étoit sur le point de retourner aux Indes, & qu'il prioit Sa-Sunteté de lui permettre de recevoir la Profession du General & desautres Hospitaliers de sa Congregation, à cause que l'on devoit dans peu proceder à l'élection d'un General. Le Pape ne lui accorda pas encore entierement sa demande, car il lui permit de recevoir seulement la Profession du General ou du Vicaire general; mais il ordonna que les autres Freres la feroient entre les mains du General ou du Vicaire general' ou de ceux qui seroient commis par eux pour cet effet, & que l'élection du General se feroit au lieu & en la manière accoûtumée par ceux qui avoient droit de la faire selon leurs Constitutions & Statuts qui seroient observés, comme il est plus au long porté par le Bref de ce Pontife du 3. Juillet de la même année, & sa Bulle sut reçuë en Espagne le 27. Novembre aussi de la même année par le Conseil des Indes qui en or-

URSULI- donna l'execution. Clement XI. accorda l'an 1701. la com-NES CON-munication des Privileges des Ordres mendians & de la Congregation des Clercs ministres des infirmes, à ces Hospitaliers de la Charité de saint Hippolyte. Leur habit est semblable à celui des Freres de la Charité de saint Jean de Dieu, & ne differe que par la couleur qui est tannée.

> Philipp. Bonanni, Catalog. Ord. Religios. part. 1. Bull. Innocent XII. & Clement XI. & memoires envoiés de Rome en

1709.

## CHAPITRE XX.

De l'Origine des Ursulines, avec la Vie de la Bienheureuse Angele de Bresse leur Fondatrice.

'Ordre des Ursulines est semblable à ceux de saintAugustin, de saint Benoît, & de saint François qui ont produit plusieurs Congregations, qui par la diversité de leurs habillemens & de leur maniere de vivre, forment comme autant de differens Ordres; & de même que dans celui de saint François, il y a des Tierciaires seculiers parmi lesquels il y en a quelques-uns qui vivent en communauté, & d'autres en particulier sans s'engager, ni les uns ni les autres par des Vœux solemnels : il y a aussi parmi les Ursulines de saintes filles qui ne font que des Vœux simples, & dont plusieurs vivent en communauté & quelques-unes en particulier. C'est proprement ces dernieres que la Bienheureuse Angele de Bresse institua vers l'an 1537, aïant voulu que toutes ses filles restassent dans le monde chacune en la maison de ses parens, afin d'être plus en état de remplir les devoirs de charité qu'elle leur prescrivit. Quelques-unes dans la suite s'unirent en communauté, ces communautés se repandirent dans la France, & embrasserent dans la suite l'état Religieux comme l'état le plus parfait, & cela avec tant de succés que depuis l'an 1612, que les Ursulines de Paris commencerent l'état Regulier de cet Ordre, on a veu jusques à present plus de trois cens cinquante Monasteres divisés en plusieurs Congregations dont nous parlerons separément, après avoir rapporté l'Origine des Ursulines Congregées par la Bienheu-



Ancienne Ursuline Congrégée : en Provence.

36.

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XX. 151
reuse Angele de Bresse, le nom de Congregées aïant été URSVLIdonné à celles qui sont toûjours restées dans l'état seculier. NES CONAngele surpompée de Bresse du Science qu'elle 6.

Angele surnommée de Bresse à cause du sejour qu'elle sit dans cette ville & qu'elle y est morte, nâquit à Dezenzano sur le Lac de Garde, de parens qui étoient nobles selon quelques Historiens, & qui selon d'autres n'étoient que de pauvres artisans. Mais quand il ne seroit pas vrai qu'elle sût descenduë de ces familles qui font bruit dans le monde par l'éclat de leur noblesse, ses parens étoient au moins nobles en vertu, & ils prirent un grand soin de son éducation & de l'élever dans la crainte de Dieu. Elle passa les premieres années de son enfance dans le lieu de sa naissance, avec tant de modestie & de gravité, qu'elle s'abstenoit même des plaisirs les plus innocens. Elle étoit naturellement portée au bien, l'ombre du mal lui faisoit horreur, & elle commença à être vertueuse aussi-tôt qu'elle commença d'être raisonnable.

Aïant perdu de bonne heure ses parens, elle fut sous la tutelle d'un de ses oncles qui n'eut pas moins de tendresse pour elle que ses pere & mere en avoient eu; & comme il avoit aussi beaucoup de pieté, il laissa sa niéce dans la liberté de continuer ses devotions avec une sœur aînée qu'elle avoit, & dont toutes les inclinations sympatissient fort avec les siennes. Toutes les deux, quoiqu'enfans, n'avoient pas de plus grand plaisir que de s'occuper dans des pratiques de devotion, non pas des communes & ordinaires, mais des plus ardentes & des plus ferventes. Elles se levoient la nuit pour faire leurs prieres après avoir pris quelque peu de repos sur la terre nuë ou sur quelques planches, elles ajoûtoient à cette mortificaton des jeunes frequens, & de grandes austerités. Le desir de la solitude & de la retraite, avoit fait de si fortes impressions sur leurs cœurs, & elles la trouvoient si favorable à leur dessein de ne communiquer qu'avec Dieu seul, qu'elles s'enfuïrent un jour pour se retirer dans un Ermitage; mais elles en furent detournées par leur oncle qui les suivit & les ramena chez lui. Angele n'avoit point de plus grande consolation que d'être toûjours avec sa sœur ; mais Dieux l'aïant attirée à lui, cette mort lui fut d'autant plus sensible, qu'elle consideroit cette sœur comme son appui & son guide dans le chemin de la vertu; péanmoins quoique penetrée de douleur, elle soussirit cette separation avec une constance

URSULI- admirable: & la parfaite soûmission de cette sainte fille à la MES CON- volonté de Dieu étousses ses plaintes.

Après la mort de sa sœur elle redoubla ses oraisons & ses austerités, & voulant suivre les attraits de la grace, elle reçut l'habit du Tiers-Ordre de saint François. Elle ne se contenta pas d'en observer exactement la Regle; mais elle ajoûtoit de nouvelles austerités à celles qui y sont prescrites. La pauvreté de saint François sut le principal objet de nôtre Bienheureuse qui ne vouloit rien dans sa chambre, ni dans ses habits, ni dans ses meubles, que de pauvre & de simple. Elle se revêtit d'un cilice qu'elle ne quittoit ni jour ni nuit. Son lit étoit composé de quelques branches d'arbres sur lesquelles elle étendoit une natte. Ses mets ordinaires n'étoient que du pain, de l'eau, & quelques legumes. Elle ne beuvoit du vin qu'aux Fêtes de la Nativité & de la Resurrection de Nôtre-Seigneur, & pendant sout le tems du Carême elle ne mangeoit que trois sois la semaine

Le Pere Parayré Religieux Ermite de l'Ordre de saint Augustin qui a fait les Chroniques des Ursulines de la Congregation de Toulouse, a cru faire honneur a son Ordre en mettant la Bienheureuse Angele du Tiers Ordre de saint Augustin. Je ne sçai si un privilege des Sœurs de ce Tiers-Ordre est de communier tous les jours; mais cet Auteur ajoûte que cette sainte aïant pris la resolution de communier tous les jours, & apprehendant qu'il n'y eût quelqu'un qui s'en scandalisat, elle prit l'habit du Tiers-Ordre de saint Augustin pour le faire avec plus de liberté. Je ne pretens pas rapporter tous les Historiens de l'Ordre de saint François, qui ont parlé de la Bienheureuse Angele comme aïant été du Tiers-Ordre de saint François; mais l'Auteur de la grande Chronique des Ursulines, le Pere Hugues Quarré de l'Oratoire, & plusieurs autres Ecrivains qui n'étoient pas de cet Ordre, ont cru rendre justice à la verité, en mettant cette Sainte au nombre des enfans de saint François.

Quoi qu'il en soit, elle voulut aller visiter les saints lieux que Nôtre Seigneur Jesus Christ a honorés de sa presence: les Tombeaux des Saints Apôtres, & de tant de glorieux Martyrs qui sont à Rome ne furent pas oubliés. Elle les visita à son retour de Jerusalem, & elle voulut encore donner des marques de sa pieté sur le Mont de Varalle dans le Milanois, où

font

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE CHAP. XX. 153
font representés plusieurs misteres tant de l'ancien que du nou Unsultiveau Testament dans des Oratoires separés. Ensin, après avoir GREGE ES.
satisfait à sa devotion en tous ces lieux differens, elle retourna à Bresse, où, après plusieurs visions & révelations que l'on pretend qu'elle a euës, & plusieurs commandemens qui lui furent faits de la part de Dieu, de fonder la Compagnie des Filles de sainte Ursule, elle donna commencement à l'Institut dans la ville de Bresse l'an 1537. & d'abord plusieurs jeunes silles furent inspirées d'y entrer, ce qu'elles sirent avec une ferveur d'esprit & un zele extraordinaire.

Angele n'avoit alors que vingt-six ans, & c'étoit dans le tems que les nouvelles heresies ruinoient les Cloîtres, condamnoient la virginité, & violoient la sainteré des Religions. Ce qui sit paroître que cette sainte sille étoit conduite par des mouvemens secrets de la divine Providence; c'est que pour fonder son Ordre, elle choisit sagement la maniere la plus convenable à la misere du siecle & apporta les remedes selon la nature du mal; car en ce tems-là, couvert d'ignorance & de corruption, il falloit chercher les pecheurs dans leurs propres maisons, les contraindre d'ouvrir les yeux pour voir la lumiere & courir après eux pour les ramener au chemin du salut. C'est ce qui obligea cette sainte Fondatrice de s'accommoder à la necessité du prochain, elle voulut que toutes ses filles demeurassent dans le monde chacune en la maison de ses parens, afin de répandre plus facilement l'odeur de la grace & de la Doctrine Chrétienne, & de profiter à toutes sortes de personnes par l'exemple de leurs vertus. Elle leur donna pour loy d'aller chercher les affligés pour les consoler & les instruire, de soulager les pauvres, visiter les Hôpitaux, servir les malades, & se presenter humblement à toutes sortes de travaux où la charité les appelleroit. Elle voulut qu'elles s'emploïassent à toutes sortes d'exercices de charité pour contribuer à la conversion & au salut de tous les hommes, & quoique ses filles fussent libres & la plûpart de qualité, elle les obligea de se rendre comme esclaves de tous, à l'imitation de l'Apôtre, afin d'en engager plusieurs à Dieu. Ensin par une prévoïance qui accompagne toûjours la sagesse du Ciel, elle ordonna que selon l'exigence des tems l'on pouroit changer la forme de vie qu'elle avoit introduite. Elle en fit une mention particuliere dans ses Regles, & elle eut soin que cela fût

Tome IV.

GREGE ES.

Histoire des Ordres Religieux, inseré dans l'Approbation de ce nouvel Ordre, puisqu'en NES CON- effet on a veu que le tems aïant apporté un notable changement aux mœurs des Chrêtiens, & l'Eglise aïant reçu de nouveaux moiens pour le secours du prochain, la plus grande partie de cette devote Compagnie de Vierges, après avoir vêcu long-tems dans l'état d'association, par une sainte resolution, embrassa la vie commune dans des Congregations, & choisit la solitude du Clostre, pour s'y renfermer le reste

de leurs jours.

Le commencement de l'institution de cet Ordre, fut accompagné de tant de bonheur, que l'on connut facilement que la main de Dieu y travailloit, car d'abord soixante & treize filles y entrerent, & se sacrifierent à la gloire de Dieu & à l'utilité du prochain; de sorte que presqu'en un instant, on vit renaître dans la ville de Bresse l'esprit des premiers Chrêtiens, tant pour le secours des pauvres, que pour l'instruction des ignorans. Ces filles d'un consentement unanime élurent Angele pour Superieure, & lui donnerent la qualité de Fondatrice qu'elle refusa. Elle accepta néanmoins la Superiorité; mais elle leur persuada de mettre ce nouvel Institut sous la Protection de sainte Ursule, qui avoit autrefois gouverné tant de Vierges & les avoit conduites au martyre. Ainsi ce nouvel Ordre fut appellé la Compagnie de sainte Ursule, quoique d'abord le peuple lui eût donné le nom de la divine Compagnie. Elle donna à ses filles pour Confesseurs & Directeurs le Pere Paul de Cremone Chanoine Regulier, & Dom Chrysante Chanoine de S. Pierre d'Olivet personnages doctes & pieux; & comme quelque tems après Dom François Alsianello, qui étoit un Prêtre d'une éminente vertu, & qui fut depuis Fondateur de la Compagnie des Peres de la Paix, arriva à Bresse, & qu'il s'attacha fortement aux interêts d'Angele & de la Compagnie de sainte Ursule, il prit l'an-1556. la conduite de tout l'Ordre & il en fut éluDirecteur quelques années après la mort de la Bienheureuse Angele qui n'oublioit rien de ce qui pouvoit servir à l'avancement & à la conservation de son Institut. Elle choisit huit Dames dont elle connoissoit le zele, dont l'une des principales étoit la Comtesse Lucresse de Lodronne, qu'elle pria de le vouloir prendre sous leur protection, & après avoir laissé à ses filles des instructions pour leur conduite, elle mourut le 21. Mars 1540.

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE CHAP. XX. 155 Il est assez difficile de ne trouver point d'erreur dans URSULI-Schoonebek, lorsqu'on veut examiner son Histoire des Or- GREGE'ES. dres Religieux; nous en avons déja remarqué beaucoup, en voici encore une qui ne sera pas la derniere; car en parlant de ces Ursulines, il dit que ce fut le Pape Pie III. qui approuva leur Institut. Ce Pape néanmoins étoit mort dès l'an 1503. n'aïant tenu le saint Siege que quelques jours. Ce ne fut donc point ce Pontife qui consirma cet Ordre; mais bien le Pape Paul III. l'an 1544. & qui lui donna le nom que la Bienheureuse Angele avoit choisi, l'appellant la Compagnie de sainte Ursule. Il declara qu'elle étoit canoniquement instituée, & donna pouvoir aux Superieurs d'augmenter, diminuer, ou changer ce que l'on trouveroit convenable felon le tems ou les lieux où cette Compagnie seroit établie. Saint Charles Borromée avoit beaucoup d'estime pour les Filles de sainte Ursule, en aïant fait venir de Bresse à Milan qui s'y multiplierent jusqu'au nombre de quatre cens. Ce fut à la priere de ce saint Cardinal, que le Pape Gregoire XIII. accorda l'an 1571, une nouvelle Approbation de cet Institut, & de nouveaux Privileges qui furent augmentés par les fuccesseurs Sixte V. & Paul V. Monsieur Baillet dans la Vie de sainte Ursule parlant de cet Ordre des Baillet Vies Ursulines, dit que ce sur cette année 1572. qu'elles surent des Saints mises sous Cloture, & qu'elles firent les Vœux solemnels; & que l'an 1611. elles furent introduites en France. Il est néamoins certain que les Ursulines de Paris, qui y avoient été établies dès l'an 1604, furent les premières qui embrasserent l'état Regulier, & qu'elles ne firent les Vœux solemnels sous Clôture perpetuelle, que l'an 1614, en vertu d'une Bulle de Paul V. du 13. Juin 1612. comme nous dirons dans la suite: & les premieres Ursulines Congregées furent établies en Provence dès l'an 1594. Il n'y a pas même de Monastere d'Ursulines veritablement Religieuses en Italie, sinon un seul qui est à Rome, qui fut fondé par la Duchesse de Modenne Laure Martinozzi l'an 1688. Cette Princesse eut même recours aux Ursulines de Flandres pour commencer cet Etablissement.

Il est vrai qu'il y a en Italie quelques Ursulines qui vivent en commun, & qui pratiquent dans leurs Maisons les mêmes Observances que celles qui se pratiquent dans les Monas-

ر. v

Histoire des Ordres Religieux, teres de Religieuses; mais elles ne font point de Vœu so-NES CON- lemnels: nous parlerons dans la suite d'un Monastere de ces sortes d'Ursulines établi à Rome, qui est different de celui dont nous avons parlé cy-dessus. Il y a bien de l'apparence que ces fortes d'Ursulines vivant en commun étoient peu connues l'an 1642.car Ranuce Pic dans son Théatre des SS. & BB. de la ville de Parme qu'il a donné la même année, après avoir rapporté, l'origine des Ursulines instituées par la Bienheureuse Angele de Bresse, dit qu'une pareille Compagnie s'établit à Parme, avec cette difference que les autres vivoient dans leurs maisons particulieres, & que celles de Parme vivoient en Communauté avec des Constitutions particulieres, sous la conduite d'une Prieure qu'elles élisoient à vie, qu'elles ne sortoient point de leur Maison que plusieurs ensemble pour aller à l'Eglise de saint Roch qui étoit proche de leur Maison, & que lorsqu'elles sortoient elles étoient couvertes d'un manteau bleu. Il ajoûte qu'elles sont sous la conduite des PP. Jesuites, & exemtes de la Jurisdiction de l'Evêque, ne reconnoissant point d'autre Superieur & Protecteur que le Duc de Parme, & que les autres Ursulines sont soûmises aux Ordinaires; nous parlerons aussi de ces Ursulines de Parme dans le Chapitre XXXII.

> Celles de France ont été aussi toûjours sous la Jurisdiction des Evêques depuis leur établissement en ce Roïaume. Leur Fondatrice fut la Mere Françoise de Bermond, qui l'an 1574. engagea dans la ville d'Avignon vingt ou vingt cinq filles à instruire la jeunesse, suivant l'Institut de la Bienheureuse Angele de Bresse. Elles ne vêcurent pas d'abord en Communauté, chacune demeurant en son particulier où chez ses parens. Ce ne fut que l'an 1596, qu'à la persuasion du Pere Cesar de Bus Fondateur des PP. de la Doctrine Chrêtienne, elles vécurent en commun, & établirent la premiere Communauté de Filles Ursulines à l'Isse, ville du Comté Venaissin. La Mere de Bermond alla ensuite établir une Communauté à Aix & ensuite à Marseille, & ces premieres Maisons furent les pepinieres d'où sont sorties ces autres Communautés qui se sont formées dans la suite, & qui se sont répanduës en si grand nombre dans la France. Nous parlerons plus amplement de cette Fondatrice des Ursulines de France en parlant de la Congregation des Religieuses Ursulines de

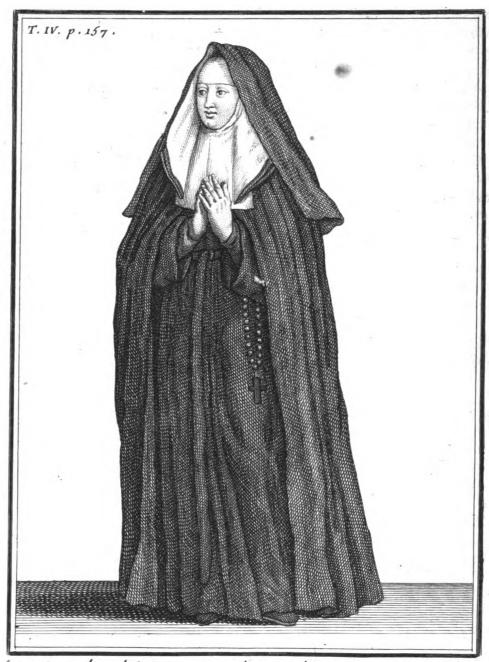

Ancien habillement des Religieuses Ursulines, de la Congregation de Paris.

Lion dont elle a été aussi Fondatrice; & quoiqu'elle ait aussi Relicieuformé la Communauté des Ursulines Congregées de Paris, ses Ur sucomme celles-cy ont été les premieres qui ont embrassé l'état Regulier, il est juste de donner le premier rang à ces Religieuses de Paris dont nous allors rapporter l'origine dans le
Chapitre suivant. L'habillement des Ursulines Congregées de
France consistoir en une hongreline de serge noire, avec un
mouchoir de cou de toile blanche. Elles portoient une coësse
noire & par dessus une espece de petit voile de tassetas noir qui
faisoit deux pointes par devant, par le moien d'un morceau
de baleine qu'elles mettoient dedans, comme on peut voir
dans la figure que nous en donnons, & qui a été gravée sur
un dessein envoié par la Reverende Mere de Monsort Religieuse Ursuline de Tarascon.

Voiez la Chronique generale des Ursulines & les Chroniques particulieres de la Congregation de Toulouse. Ranuc. Pic Theatro de SS. & BB. della Citta di Parmu pag. 328. Hermant, Hist. des Ordres Relig. Schoonebek, Description des Ordres de Filles Relig. pag. 32. & Philipp. Bonanni, Catalog.

Ord. Relig. part. 2.

## CHAPITRE XXI.

De l'Origine des Religieuses Vrsulines, avec la Vie de Madame de Sainte Beuve leur Fondatrice.

Près que l'Ordre des Ursulines eut demeuré en état d'Association & de Congregation, selon son institution primitive faite par la Bienheureuse Angele de Bresse, environ l'espace de soixante-quinze ans, & qu'il se su suffissamment étendu par toute l'Italie & le Roiaume de France pour saire connoître son excellence & son utilité, Dieu voulut le persectioner en l'élevant à l'état Religieux, & cet heureux changement commença en France l'an 1612, par le zele & la pieté de Madame de Sainte-Beuve, à qui on ne peut resuser la qualité de Fondatrice des Religieuses Ursulines, quoiqu'elle n'en ait pas porté l'habit. Les Ursulines Congregées avoient été instituées en Provence par la Mere Françoise de Bermond, comme nous avons déja dit dans le Chapitre

Digitized by Google

LINES.

precedent, dès l'an 1594, elles s'étoient établies dans pluses Un su fieurs villes du Roïanme, & elles avoient été inconnuës dans Paris jusques en l'an 1604. que l'on y vit une colonie de ces saintes filles, qui y furent établies par les soins de Mademoiselle Acarie, à qui la France est redevable de l'Etablissement des Religieuses Carmelites de la Réforme de sainte Therese, parmi lesquelles elle entra dans la suite en qualité de Sœur Converse, sous le nom de la Sœur de l'Incarnation. On avoit entretenu jusqu'à ce tems-là un Seminaire de filles pour les Carmelites proche l'Eglise de sainte Geneviéve; mais cette vertueuse Demoiselle & les Superieurs aïant jugé à propos de rompre ce Seminaire, ils furent inspirés de retenir une bonne partie de ces filles pour les emploier à l'instruction gratuite des jeunes filles. Ils les logerent pour cet effet à l'hôtel de saint André au Faux-bourg de saint Jacques, & firent venir de Pontoise à Paris la Sœur Nicole le Pelletier pour leur enseigner la methode de bien instruire, suivant la pratique des Ursulines Congregées de Pontoise & des autres Maisons établies en ce Roïaume. Il ne manquoit plus qu'une Fondatrice pour cette nouvelle Maison; mais Mademoiselle Acarie trouva Madame de Sainte-Beuve qui s'offrit volontiers pour une si sainte œuvre.

> Elle étoft fille de Jean Luillier Seigneur de Boulencourt, de Chansenay & d'Angeville, President en la Chambre des Comptes de Paris, & de Dame Renée Nicolai tous deux issus des plus nobles familles du Roïaume, qui eurent de leur mariage neuf garçons & neuf filles, & ce grand nombre d'enfans n'empêcha pas qu'ils ne fusient tous pourvus avantageusement dans le monde selon leur naissance, à l'exception d'une seule fille qui fut Religieuse à Fontaine-les-Nonains. Nôtre Fondatrice fit paroître dès son plus bas âge de fortes inclinations pour toutes sortes de vertus, que sa mere, qui étoit une Dame pieuse, prit soin de cultiver, y contribuant beaucoup par son exemple. Ainsi sa fille instruite dans une si bonne école apprir à fuir les vices ordinaires de la jeunesse, principalement celui du mensonge. A mesure qu'elle avançoit en âge, elle augmentoit en perfection, & le brillant de son esprit joint à son excellente beauté la firent rechercher en mariage par plusieurs partis avantageux. Celui qui fut preferé fut Claude le Roux Seigneur de Sainte-Beuve

Suite de la troisieme Partie, Chap. XXI. 159 Conseiller au Parlement de Paris, qu'elle épousa à l'âge de Religieu. dix-neuf ans, & le Ciel versa tant de benedictions sur leur ses Ursumariage que dans la parfaite union où ils vivoient ensemble, il sembloit qu'il n'y avoit plus rien à defirer qu'une longue durée de vie. Mais Dieu saintement jaloux du cœur de cette jeune Dame, fit par la mort de son mari la dissolution d'un mariage où à peine avoit-elle eu le tems de cueillir quelques roses. Cette séparation lui fut sensible, & au fort de sa douleur, avant même que son mari fût porté en terre, réconnoissant l'inconstance & la fragilité des choses humaines, elle prit une ferme resolution de demeurer dans l'état de viduité, & de n'avoir plus pour époux que celui qu'elle ne pouvoit jamais perdre. Elle n'avoit alors que vingt-deux ans, & elle n'avoit pas eu d'enfans. Elle persevera dans cet état pendant quarante-six ans qu'elle vêcut encore, & elle s'acquit une si grande estime par sa bonne conduite & sa sagesse, que l'on disoit communément dans Paris, qu'il n'y avoit qu'à changer une lettre de son nom pour être aussi-bien de nom que d'effet la Sainte Veuve.

Quelque-tems après la mort de son mari, elle se retira par l'avis de son' Confesseur dans un Monastere. Elle alla d'abord dans l'Abbaye de Cheles près Paris, & ensuite à saint Pierre de Reims, où aïant demeuré quelques années, elle revint à Paris qu'elle n'avoit quitté que pour éviter les complimens de galanterie qu'on lui faisoit sur sa beauté. Le Roi même avoit temoigné de l'estime pour elle, & en avoit donné des marques en plusieurs occasions. A son retour ce Prince n'eut pas moins d'inclination pour elle, & pour témoigner l'estime qu'il en faisoit, il lui faisoit souvent l'honneur de l'entretenir familierement. On remarquoit totijours chez elle un grand concours de personnes de condition, qui la venoient consulter, & de pauvres qui s'addressoient à elle pour être secourus dans leurs miseres. Elle contribua à la conversion des heretiques, elle retira plusieurs personnes de mauvaites vie du malheureux état où ils étoient; & une fille qui prit la résolution de quitter le vice où elle s'étoit plongée, l'aïant priée de la proteger & de l'assister dans la necessité, nôtre vertueuse Veuve lui tendit charitablement la main & si liberalement tout ensemble, que pour la pourvoir elle lui donna huit-cens écus.

Religieuses Ursulines.

Ce furent ce zele & cette charité de Madame de Sainte-Beuve qui firent que Mademoiselle Acarie jetta les yeux sur elle pour être la Fondatrice de la nouvelle Congregation des Filles de sainte Ursule, qu'on avoit déja établie au Fauxbourg saint Jacques. Cette sainte veuve aïant accepté ce titre, l'on vit tout d'un coup cette petite Communauté fleurir avec éclat. Jusqu'à ce tems-là on n'avoit pas voulu confier aux filles de cette Congregation l'éducation des jeunes filles en qualité de pensionnaires; mais quand on sçut le fort appuy qu'elles avoient d'une Fondatrice considerable telle que Madame de Sainte-Beuve, on lui en confia sans difficulté & des meilleures Maisons de Paris, dont les premieres furent la fille & la nièce de Monsieur de Marillac Maître des Requêtes & dans la suite Garde des Sceaux. Elles entrèrent dans la Congregation le 28. Decembre 1607. & furent incontinent suivies par les filles du Marquis d'Urfé & des Barons de Vieux-Pont & de Lesigny, & sitôt qu'elles furent jusques au nombre d'onze par l'entrée de la fille de M. Gelée Lieutenant-Criminel de Paris, on jugea que c'étoit un nombre suffisant & convenable pour leur faire le Catechisme en commun; & tous les jours une des Maîtresses expliquoit la Doctrine Chrétienne. La Fondatrice fit venir à ses frais, de Provence à Paris, des Sœurs de sainte Ursule, afin qu'elles instituassent cette Congregation selon les mêmes Regles qu'elles observoient, & sous lesquelles elles en avoient établi d'autres. Elles furent reçues des filles de Paris avec beaucoup de joye. Elles n'étoient que deux; mais l'une étoit la Mere Françoise de Bermond premiere Ursuline Congregée de France qui fut établie Prieure, & l'une & l'autre formerent les filles à leur maniere de vivre. Tandis qu'elles travailloient au spirituel, Madame de Sainte-Beuve songeoit à leur établissement temporel, & leur acheta une maison dans le même Faux-bourg. M. de Marillac, qui avoit une affection particuliere pour cette Congregation, & qui y avoit mis une de ses filles en penfion, comme nous avons dit, aidoit la Fondatrice, il contribua à la dot de quelques pauvres filles, dressa lui-même le plan du bâtiment, ajoûtant le vieux au neuf qu'il falloit faire : il prit la charge de le conduire, & il y fit travailler avec tant de diligence qu'il fut achevé le 29. Septembre 1610. auquel jour on y celebra la premiere Messe.

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XXI. 161

Les pensionnaires sortirent de l'Hôtel de saint André pour Religieuy assister, & le 8. Octobre suivant elles quitterent cet Hôtel ses URS uqui n'étoit qu'à louage, pour prendre possession de leur nouvelle Maison.

Le premier dessein de la plûpart de ceux qui gouvernoient cette perite Communauté, n'étoit que d'établir une Congregation pareille à quelques-unes de celles qui étoient en Proyence, & même on pretendoit la borner à douze filles seulement qui instruiroient la jeunesse. Mais Madame de Sainte Beuve declara que son intention avoit d'abord été de faire ériger cette Maison en Monastere où les filles gardassent la clôture, & s'obligeassent par des Vœux solemnels. Le respect qu'on avoit pour elle, sit que chacun consentit à ce qu'elle desiroit, & comme il n'y avoit pas encore de Religion de cet Institut, les Superieurs avec quelques Religieux, principalement les PP. de la Compagnie de Jesus, en formerent une idée pour inserer dans la supplique que Madame de Sainte-Beuve en qualité de Fondatrice, presenta au Pape Paul V. On fut près de deux ans à obtenir l'expedition d'une Bulle, & pendant ce tems-là la Fondatrice passa le Contrat de sa Fondation, que M. de Marillac accepta de la part de ces Filles assemblées & du Monastere futur, & quand il y eut des Professes de la Maison, elles le ratifierent. Madame de Sainte-Beuve obtint l'an 1611. un Brevet du Roi pour l'Etablissement qu'elle poursuivoit, par lequel Sa Majesté permit de faire non seulement cet Etablissement à Paris, mais dans les autres villes de son Roïaume. Elle en obtint aussi au mois de Decembre des Lettres patentes qui lui permirent d'ériger ce Monastere, & d'y recevoir tous les dons, les legs, & les presens qu'on y feroit, tant en fond de terre qu'en rente, lesquelles furent verifiées au Parlement de Paris le 12. Septembre 1612.

Cependant comme on eut nouvelle que le Pape accordoit la Bulle d'Etablissement, la Fondatrice & Mademoiselle Acarie allerent ensemble en l'Abbaye de saint Etienne de Soissons depuis transferée à Reims, pour demander quelques Religieuses qui vinssent donner l'esprit, aussi bien que l'habit Religieux aux Ursulines de Paris. L'Abbesse Anne de Roussy, à qui elles en firent la proposition, voulant contribuer à une si bonne œuvre, choisit trois de ses Filles & une Sœur Converse

Tome 1V. X

RELIGIEU-avec lesquelles elle vint à Paris. Les Ursulines de Provence apprenant qu'on alloit ériger la Maison de Paris en Monastere, rappellerent promtement les deux Compagnes qu'elles y avoient, de crainte qu'elles ne se rendissent Religieuses; & la divine Providence le permit ainsi, aïant destiné la Mere Françoise de Bermond pour être la Fondatrice des Religieules Ursulines de la Congregation de Lyon, ce qui arriva cinq ans après. Cependant l'Abbesse de saint Etienne & ses Religieuses étant arrivées à Paris, celle qui presidoit sur les Sœurs, lui remit les clefs & tout l'état de la Maison pour être gouvernée à l'avenir par elle. Elle consacra tous ses soins & tous ceux de ses Religieuses à perfectionner les Filles de cette Congregation, & à leur inspirer l'esprit de Religion. D'environ vingt-cinq Filles qu'elle trouva en la Congregation, elle en congedia plusieurs qui ne desiroient pas embrasser la vie Religieuse, ou qui n'étoient pas propres à l'Institut des Ursulines: elle mit les autres à l'épreuve, & en reçut quelques-unes avant même que personne eût prit le Voile.

> Le Pape Paul V. aïant accordé le 13. Juin 1612. la Bulle qu'on desiroit, elle fut reçuë le vingt cinq Septembre avec beaucoup de joye : le Te Deum fut solemnellement chanté par les Sœurs & les Pensionnaires. Le Pape par cette Bulle donnoit pouvoir d'établir le Monastere de Paris sous la Regle de saint Augustin & l'Invocation de sainte Ursule, le soûmettant à la Jurisdiction de l'Evêque de Paris, & sous son autorité à trois Docteurs en Theologie, voulant que pour plus grande stabilité, les filles qui y feroient Profession ajoûtassent aux trois Vœux solemnels ordinaires un quatriéme Vœu d'instruire les perites filles: & il accordoit à la Fondatrice l'entrée dans la Clôture du Monastere avec deux autres filles ou femmes modestes, & d'y coucher & demeurer tant qu'elle persevereroit dans l'état de viduité.

> Cette Bulle fut acceptée de l'Evêque de Paris Henri de Gondy, qui pour l'executer se transporta, accompagné du Cardinal de Gondy son oncle, en la maison destinée pour le Monastere, afin d'y faire la visite des lieux reguliers. Ils prirent ensuite jour pour donner l'habit aux premieres Filles, lequel fut fixé au onze Novembre Fête de saint Martin. L'Abbesse de saint Etienne & Madame de Sainte-Beuve



SUITÉ DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XXI. 162 en avoient choisi douze, de trente qu'elles étoient, selon Religieuqu'elles furent jugées plus propres pour être les pierres fon- sis UR SUdamentales de tout l'Ordre Regulier de sainte Ursule. On resolut, pour leur habillement, de prendre le milieu entre les Religieuses Carmelites & les Religieuses de saint Augustin, de forte qu'on leur donna un habit de dessous gris, & une robe noire avec un manteau d'Eglise aussi noir & sans manches, & la ceinture de cuir des Ermites de saint Augustin. La Ceremonie de leur vêture se sit le marin en cette maniere. Plusieurs Princesses & Dames de distinction qui l'honorerent de leur presence, conduisoient les douze Filles qu'on alloit faire Novices. La Duchesse de Mercœur & la Comtesse de Saint-Pol, les Princesses de Longueville, la Marquise de Verneuil, la Marquise de Maignelay, & la Comtesse de Moret, étoient les principales Dames. L'Evêque de Paris y officia & chanta la Messe Pontificalement, & l'Abbesse de saint Etienne avec ses Religieuses leur ôterent leurs habits séculiers & leur donnerent ceux de la Religion, & après la Ceremonie, l'Evêque laissa le saint Sacrement dans le Tabernacle & ordonna l'après dîné la Clôture du nouveau Monastere pour y être exactement gardée à l'avenir. L'Abbesse de saint Etienne aïant demeuré sept mois en ce Monastere, le quitta pour retourner en son Abbaye, & laissa à Paris en sa place la Mere de Villers Saint-Paul Prieure de cette Abbaye, qui trois ans après y retourna aussi, & dont elle fut ensuite Abbelle.

On avoit d'abord pretendu que ces douze premieres Religieuses ne feroient qu'une année de probation; mais pour de bonnes raisons & pour donner l'exemple de ce que l'on desiroit établir pour l'avenir, on resolut qu'elles porteroient deux années entieres le Voile blanc, à quoi elles se soûmirent. Néanmoins ce long Noviciat & la rigueur avec laquelle on éprouvoit les Novices en fit sortir trois de ces douze premieres, & les autres furent reçues à la Profession au mois de Septembre 1614. le nombre des douze Professes du Chœur tut complet l'année suivante, & on en reçut plusieurs autres au Noviciat. Enfin les Religieuses de saint Etienne aïant gouverné cette Maison jusques en l'an 1623, on obligea les Ursulines à élire une Superieure entre elles, & Dieu a repandu tant de benedictions sur ce premier Monastere, qu'il en

RELIGIEU- est sorti immediatement quinze autres qui en ont encore proses URSU- duit beaucoup d'autres en différentes Provinces.

Voilà comme l'Etat Congregé des Ursulines a été changé en vraïe Religion, & comme sur érigé le premier Monastere de cet Ordre, où Madame de Sainte-Beuve entreprit dans la suite de grands bâtimens qu'elle sit achever à ses dépens, & où elle a eu la consolation de voir plus de soixante Religieuses & un plus grand nombre de Pensionnaires. Ce sur encore une plus grande joïe pour elle de voir avant que de mourir un grand nombre de Monasteres qui en sont sortis, & plusieurs autres Congregations de Religieuses Ursulines instituées à l'imitation de celle de Paris. Ce premier Monastere des Ursulines de Paris n'est pas le seul Monument qui soit dans cette ville, de la pieté de Madame de Sainte Beuve, elle sonda encore le Monastere des Ursulines de la ruë sainte Avoye, & le Noviciat des Jesuites au Faux-bourg saint Germain.

Sa charité envers les pauvres n'avoit point de bornes, elle avoit dans la ville & dans les Faux-bourgs des personnes qui l'avertissoient des necessités des pauvres honteux, pour le soulagement desquels elle distribuoit quantité d'argent. Son plus grand contentement, à ce qu'elle disoit, étoit en s'éveillant le matin de sçavoir qu'elle pourroit donner quelque chose ce jour-là; & pour se conformer à celui qui étant riche s'est fait pauvre pour l'amour de nous, elle se retranchoit tout ce qu'elle pouvoit. Commençant la Fondation des Ursulines elle vendit sa vaisselle d'argent, à la reserve d'une écuelle & de quelques cuilliers. Elle se deffit dans la suite de ses tapisseries & de tous ses meubles de prix, elle n'eut plus qu'un simple lit de droguet, & ne porta plus que des habits de laine. Elle quitta peu de tems après son carosse, congedia peu-à peu ses domestiques & ne retint que deux ou trois filles, afin d'épargner la dépense à laquelle l'engageoit un grand équipage, & pour l'emploïer plus utilement aux besoins des pauvres qui par leurs cris & leurs gemissemens annoncerent tout d'un coup sa mort qui arriva l'an 1630. le 29. d'Août, la pleurant comme leur mere & leur protectrice. Elle fut enterrée dans le Chœur des Ursulines du Faux bourg S. Jacques; & ces Religieuses, par leur p'almodie lugubre entrecoupée de soupirs & de sanglots qui interrompoient la Pompe

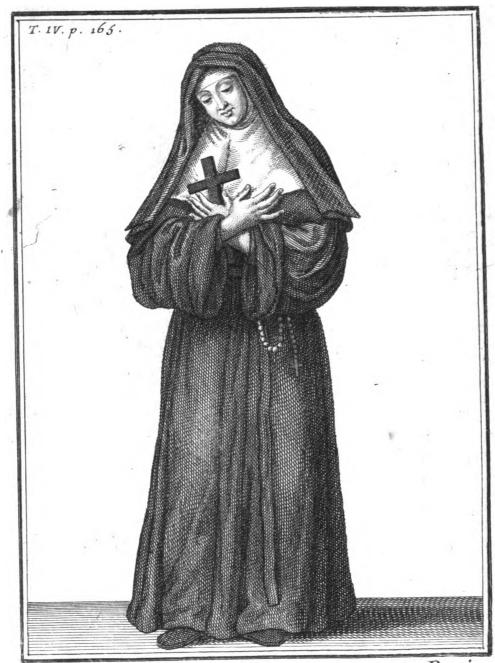

Ursuline de la Congrégation de Paris.

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE CHAP. XXII. 165
funebre, donnerent à connoître quelle étoit leur douleur URSULTpour la perte qu'elles venoient de faire de leur Fondatrice.

NES DE LA
CONGREVoyez les Chroniques des Ursulines Tom. 1. & le P. HiGATION DE
Larion de Coste, Eloge des Dames illustres.

PARIS.

## CHAPITRE XXII.

Des Religieuses Ursulines de la Congregation de Paris, avec la Vie de la Mere Cecile de Belloy premiere Religieuse Ursuline.

Ous avons montré dans le Chapitre precedent l'origine des Religiers de Electrice ne des Religieuses Ursulines en general; il faut mainunant parler en particulier de la Congregation de Paris, qui a été ainsi appellée à cause qu'elle est composée de plus de quatre-vingt Monasteres, qui sont sortis immediatement du premier Monastere de Paris, ou qui s'y sont unis dans la suite, & ont suivi les Constitutions qui ont été dressées pour les Religieufes de Paris. La Mere Cecile de Belloy qui avoit été la premiere admise à la Profession Religieuse dans cet Ordre, fut aussi emploiée la premiere aux nouveaux Etablissemens. Son Pere Louis de Belloy Seigneur de Morangle & de Fontenelle, étoit un Gentil-homme de Picardie qui avoit beaucoup de biens dont il emploioit une partie au soulagement des pauvres. Sa Mere qui encherissoit encore sur la pieté de son mari faisoit de sa maison l'azile des miserables : souvent elle y logeoit des pauvres, & leur donnoit abondamment tous leurs besoins, non seulement dans le tems qu'elle se vit dans la prosperité; mais encore dans le tems de l'adversité, lorsque par un revers de fortune, elle se vit depouillée de la plus grande partie de son bien. Mais Dieu en recompense prit soin de ses enfans tant du premier que du second lit, s'étant remariée à un autre Gentil homme de la même Province, après la mort de M. de Belloy duquel entre autres enfans elle avoit eu Cecile de Belloy qui naquit le 18 Novembre 1583. Ses parens prirent soin de son éducation & de l'entretenir dans la pieté, dont elle donna des marques en plusieurs rencontres, dès ses plus tendres années. Pendant un long-tems elle n'eut point d'autre Directeur que Xiii

URSULI le saint Esprit, jusqu'à ce que les Religieux Penitens du

MIS DE LA Tiers-Ordre de saint François de l'étroite Observance, étant GATION DE Venus s'etablir à Franconville près de Morangle, d'où ils alloient prêcher dans les lieux circonvoisins, l'un d'eux étant venu à Morangle, Mademoiselle deBelloy, qui n'avoit pas alors plus de douze ans, lui declara le grand desir qu'elle avoit de servir Dieu parfaitement. Ce Religieux qui étoit le Pere François Mussart l'encouragea, & dans la suite elle suivit ses avis en toutes choses. Elle se désit premierement de tout ce qui ressentoit la vanité, elle ne prit soin que de parer son ame pour plaire à Dieu seul, à qui elle s'étoit confacrée. elle jeûnoit au pain & à l'eau trés-souvent, & elle se cachoit avec tant d'adresse qu'on ne s'en apperçut que long tems après. Le grand desir qu'elle avoit d'être Religieuse la fit entrer en plusieurs Communautés; mais ne trouvant pas, dans la plupart, que l'on y vêcut dans une grande observance regulière, & que même la vie commune n'y étoir pas en pratique; elle en sortit pour aller chez les Carmelites de Pontoise qui y commençoient un Etablissement. Elle y seroit sans doute restée, si son Confesseur, à qui elle obéissoit à l'aveugle, ne lui eur representé que Dieu ne l'appelloit pas à cet état, & qu'elle dévoit aller au lieu qu'il lui indiqueroit, jusqu'à ce que sa divine Majesté en eut disposé autrement,

C'étoit un Assemblée de Filles que Mademoiselle de Raconis gouvernoit à Paris, pretendant l'établir en Religion. Elle y fut reçuë avec beaucoup de joye, & ces Filles peu de tems après, à cause de ses excellentes vertus, la choisirent pour Superieure. Les desseins de cette Demoiselle n'aïant pas réüssis, les Filles qu'elle avoit assemblées prirent parti ailleurs, & il y en eut une qui entra dans la Maison Congregée des Ursulines dont Madame de Sainte-Beuve se rendoit Fondatrice, à qui elle dit tant de bien de Mademoiselle de Belloy, qu'elle lui sit naître l'envie de la voir, & après lui avoir parlé, elle l'engagea d'entrer dans cette Maison de sainte Ursule, où, quelque tems après, elle sut aussi

éluë Superieure.

Toutes les mesures étant prises pour établir cette Maison en veritable Monastere, comme nous avons dit plus au long au Chapitre precedent, la Mere Cecile fut du nombre des douze qui furent choisses entre les autres pour prendre l'ha-



Soeur Converse Ursuline, de la Congregation de Paris.

39.

Prilly Jun . F.

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XXII. 167 bit Religieux qu'elle reçut la premiere: elle fut aussi la pre-URSUZIA miere qui sit Profession. Comme toutes ces Filles changerent NES DE LA CONGRE-de nom, la Mere Cecile prit aussi celui de la Croix, & sept GATION DE mois après sa Profession, elle sortit de ce Monastere pour PARIS. aller donner commencement à celui d'Abbeville en Picardie, qui dans la suite a produit celui d'Evreux: elle a aussi contribué à l'Etablissement de quelques-autres en y envoïant des Religieuses.

La Mere Cecile en quittant ses Sœurs de Paris leur demanda pardon à genoux & leur baisa les pieds, & cette séparation ne se sit pas sans qu'il y eut beaucop de larmes répanduës de part & d'autre. Elle partit donc de Paris avec une Professe & une Novice; mais elle ne demeura à Abbeville que quatre mois. Aïant été éluë Assistante du Monastere de Paris, elle y fut rappellée, & y rentra avec joye: elle n'y fit pas cependant un long léjour; parce que les heureux commencemens qu'elle avoit donnés à celui d'Abbeville, la firent encore choisir pour un autre Etablissement à Amiens. où elle demeura environ sing ans. Etant encore retournée à Paris, elle exerça les Charges d'Assistante & de Maîtresse des Novices; mais une Fondations'étant encore presentée à Crepy, on l'envoïa en cette ville pour y donner l'habit Religieux aux premieres Filles. Elle y sejourna quatre mois, & après y avoir établi l'Observance Reguliere, elle revint dans son Couvent de Paris pour occuper les Charges de Depositaire & de premiere Portiere.

Dans tous ces emplois, elle se maintint dans une si parfaite union avec Dieu, & pratiquoit avec tant d'exactitude les obligations de son état; que c'est avec raison qu'elle sut choisie pour toutes ces Fondations, étant trés propre pour établir la Regularité. C'est ce qui sit qu'on la destina encore pour aller établir le Couvent de Montargis. Elle sortit pour la derniere sois de son Monastere de Paris au mois de Septembre de l'an 1632. & arriva à Montargis le jour de l'Exaltation de la sainte Croix. Les cinq premieres années, cet Etablissement ne sit pas grand progrès: il sut beaucoup persecuté, soit par les parens des silles qu'elle ne put pas recevoir, soit par le mépris que saisoient de ce Monastere ceux qui n'estiment que les choses de la terre; mais ce sut au contraire ce qui donna plus de constance à la Mere Cecile, & Histoire des Ordres Religieux,

qui lui fit esperer qu'il prospereroit un jour. Elle disoit souvent MES DE LA à ses sœurs qu'il y avoit lieu d'esperer que Nôtre Seigneur GATION DE seroit glorifié dans cette Maison, puisqu'il permettoit qu'il y fût persecuté dans les commencemens. Pendant ce tems de tribulation, elle eut une grande resignation à la volonté de Dieu, lui remettant tout entre les mains. Mais pour ne rien omettre de ce qui dépendoit d'elle, elle fit un Vœu à saint Charles Borromée. Les effets montrerent bien-tôt qu'elle avoit choisi un puissant Intercesseur; parce que delà en avant la Maison prospera.

Après les six premieres années de l'Etablissement de ce Monastere de Montargis, la Mere Cecile qui en avoit toûjours été Superieure, se demit de sa Charge; mais comme elle ne l'avoit été que par commission, elle fut encore consirmée dans cet emploi par élection : elle n'exerça cet Office qu'un an, car elle mourut le vingt-un Août de l'année

1639.

Les Monasteres qu'elle avoit fondés, ne furent pas les seuls qui se firent de son vivant : d'autres Religieuses travaillerent de leur côté à étendre cet Ordre par les Fondations qui se firent à Rennes, à Eu, à Rouen, à Paris dans la ruë sainte Avoye, à Caën, à saint Omer, à saint Denys, à Bourges, à Falaise, à Bayeux, & en plusieurs autres villes du Roïaume. Neuf Convens de la Congregation de Dijon, & vingt-six de celle de Lyon, se sont jointes dans la fuite à celle de Paris, & ont pris ses Constitutions; de sorte qu'ily a presentement plus de quatre-vingts Maisons de cette Congregation.

La premiere Maison des Ursulines de la Congregation de Lyon qui s'associa à celle de Paris, fut le Monastere de Macon qui avoit produit celui de Metz : par ce moien la Congregation de Paris s'est étenduë en Allemagne à cause des Monasteres de Kistzingen dans la Franconie, & d'Erford en Turinge, qui étoient sortis de Metz. L'Electeur de Mayence leur donna à Erford un Monastere où l'Observance Reguliere avoit été exactement gardée depuis la Fondation jusqu'au tems de l'Heressarque Luther, que les Religieuses furent contraintes d'en sortir & de l'abandonner. Elles étoient de l'Ordre de la Madelaine dont nous avons parlé dans le troisième Volume. Les Ursulines d'Autun aïant pris la Clô-

ture

Suite DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XXII. 169 ture & embrassé l'Etat Regulier en vertu de la Bulle que les URSULT. Religieuses Ursulines de la Congregation de Lyon avoient NES DE LA CONGREobtenuë, & qui leur avoit été communiquée, suivirent d'a- GATION DE bord des Regles & des Constitutions qui leur furent dres- PARIS. sées par le Grand-Vicaire de l'Evêque d'Autun, & les autres Couvens qui en étoient sortis les avoient aussi suivis : mais chacun dans la suite y sit tant de changemens qu'en 1637. de plus de treize Monasteres qui étoient dans ce Diocese, il n'y en avoit pas deux qui eussent les mêmes Observances; c'est pourquoi l'Evêque d'Autun Claude de la Madelaine de Ragni, dans le dessein de les unir tous ensemble. assembla les Superieures de tous ces Monasteres avec chacune une Compagne, dans celui d'Autun, où, après plusieurs Conferences aufquelles ce Prelat presida, on convint que les Constitutions & les Coûtumes des Ursulines de Paris seroient à l'avenir observées dans le Diocese d'Autun.

Tous les Convens de la Congregation de Paris suivirent jusques en l'an 1640, les Constitutions qui avoient été dressées pour le premier Monastere des Ursulines de Paris dès le tems de leur Institution, mais on jugea à propos d'y changer quelque chose. On en obtint la permission du Pape Urbain VIII. & on sit d'autres Constitutions qui furent approuvées le 23. May de l'année 1640, par Jean François de Gondy Archevêque de Paris. Elles sont divisées en trois parties, dont la premiere traite de l'Instruction de la Jeunesse, la seconde des Vœux & des Observances Regulieres, & la troisséme de l'Election des Officieres.

Par le premier Chapitre de la premiere Partie, où il est parlé du quatriéme Vœu que font les Religieuses de cette Congregation d'instruire les jeunes silles: il leur est désendu de sortir de cet Ordre pour en aller résormer ou établir un autre, & même d'accepter aucune Abbaye ni Prieuré hors du même Ordre. On ne doit donner l'habit de Religion qu'à celles qui ont l'âge de quinze ans accomplis, & on ne les doit admettre à la Profession qu'après deux ans de Noviciat. Voici la Formule de leur Profession: Au nom de Nôtre Seigneur sesus-Christ & en l'honneur de sa trés-sainte Mere, de Nôtre B. P. saint Augustin, & de la B. sainte Ursule, moy Sœur N. voue & promets à Dieu pauvreté, chasteté, obedience, & dem'emploier à l'Instruction des petites filles, selon Tome IV.

170 Histoire des Ordres Religieux,

URSULI- la Regle de saint Augustin, & selon les Constitutions de ce Nes De LA Monastere de sainte Ursule conformément aux Bulles de Nos GATION DE SS. PP. les Papes Paul V. & Urbain VIII. sous l'autorité de Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime Archevêque, ou Evêque de N.

Les Sœurs Converses n'ajoûtent point à leur Prosession le quatrième Vœu. On doit recevoir autant de Religieuses que le Monastere en pourra nourrir selon ses revenus, si ce n'est que celles qui sont reçuës n'indemnisent la Maison & apportent suffisamment pour leur nourriture & leur vêtement, & pour contribuer aux frais communs du Monastere. Le nombre néanmoins ne pourra exceder celui soixante Religieuses pour le Chœur, à moins que ce ne soit du confentement du Chapitre & la permission des Superieurs: & le nombre des Converses doit être proportionné à celui des Religieuses du Chœur; à condition qu'il n'excedera pas le

tiers des Religieuses du Chœur.

Comme elles sont obligées d'instruire la jeunesse, elles ne disent que le petit Office de la Vierge qu'elles recitent au Chœur. Quant au grand Office selon l'usage de l'Eglise Romaine, elles le disent seulement à certains jours de Fêtes qui sont marquées dans ces Constitutions; mais elles ne doivent point avoir de Pleinchant ni de Musique. Les Dimanches & Fêtes ordinaires, elles ne disent que ses Vêpres & les Complies du grand Office. Le silence est observé depuis la sin de la récreation du soir jusqu'au lendemain sept heures. L'instruction de la jeunesse leur tenant lieu d'austerités, elles ne prennent la Discipline que tous les Vendredis de l'année, & le Mercredi, le Jeudi, & le Vendredi de la Semaine sainte: elles jeûnent aussi tous les Vendredis de l'année, comme aussi les veilles des Fêtes de la sainte Vierge, de saint Augustin, & de sainte Ursule: elles font aussi abstinence tous les Mercredis de l'année.

Quant à leur habillement, leurs robes sont noires, & de serge ou d'autre étoffe selon les differens païs, elles ne sont pas sort larges, ni coupées à la ceinture: il n'y a ni arangement de plis, ni aucun autre ornement: & les manches en sont mediocrement larges. Elles sont ceintes d'une ceinture de cuir noir large d'environ un pouce avec une boucle de ser; leurs jupes sont de serge grise, sans être teintes: leur

Suite de la Troisieme Partie Chap. XXII. 171
voile de toile noire doublé par dedans de toile blanche de Ursultlin, avec une guimpe de même, aussi-bien que le bandeau Congre& la bande de toile qui couvre leurs cheveux & tout le Gation de
front: par dessus le voile noir elles en portent un autre d'étamine ou de toile noire claire, qu'elles doivent abbaisser
quand elles parlent à quelqu'un; en sorte qu'on ne les puisse
pas reconnoître. A l'Eglise & dans les Ceremonies, elles ont
de grands manteaux aussi de serge noire; mais plus legere
que celle des robes. Les Sœurs Converses sont habillées comme les Religieuses du Chœur, excepté que leurs manteaux
sont de demi pied plus courts que leurs robes, & les manches des robes plus courtes & plus serrées au poignet.

Schoonebek parlant de l'Institution des Religieuses Ursulines, a confondu la Congregation de Paris avec celle de Bordeaux, ou plûtôt il n'a fait qu'une Congregation d'Ursulines de huit ou dix Congregations qu'il y a. Il dit que la Mere Anne de Roussy aïant une Maison à Paris la sit rebâtir l'an 1612, pour en faire une demeure propre pour les Ursulines, & qu'elle leur sit prendre un habit noir & la Regle de saint Augustin; que cet Ordre sut autorisé par le Pape Paul V. l'an 1619, par l'entremise du Cardinal de Sourdis Evêque de Bordeaux (il devoit dire Archevêque) qu'elles ont été consirmées pour les Pais bas par le Pape Urbain

VIII. & qu'elles ont passé à Liege l'an 1619.

Nous avons fait voir cy-dessus, que cette Mere Anne de Roussy dont il parle, étoit cette Abbesse de saint Etienne, que Madame de Sainte Beuve & Mademoiselle Acarie allerent prendre à Soissons, avec de ses Religieuses pour venir à Paris instruire les Ursulines des Observances Regulieres, lorsque l'on voulut ériger en Monastere leur Maison qui fut achetée par Madame de Sainte-Beuve, & cette maison n'appartenoit en aucune maniere à l'Abbesse de saint Etienne. Il est vrai que le Cardinal de Sourdis obtint du Pape Paul V. l'an 1619, une Bulle pour ériger la Maison des Ursulines en Monastere; mais c'étoit pour l'érection du Monastere des Ursulines de Bordeaux, qui se sont répandues dans les Païs bas, comme nous dirons en parlant de cette Congregation qui a des Constitutions & des Coûtumes toutes differentes de celle de Paris, & qui fut approuvée par le même Pape l'an 1612. & les Ursulines qui avoient été établies à

Histoire des Ordres Religieux.

Unsult- Liege dès l'an 1614. aïant embrassé l'état Regulier, firent NES DE LA union avec celles de Bordeaux l'an 1622. par consequent GATION DE elles étoient établies à Liege avant l'an 1629.

Voyez les Chroniques des Ursulines, les Constitutions de la Congregation de Paris imprimées à Paris en 1641. Malingre, Antiquités de Paris, & Schoonebek Histoiredes Ordres. Religieux.

## CHAPITRE XXIII.

Des Religieuses Ursulines de la Congregation de Toulouse, avec la Vie de la Mere Marguerite de Vigier, dite de sainte Ursule leur Fondatrice.

'Auteur de la Chronique Generale des Ursulines n'a parlé que fort succinctement & comme en passant, de celles de la Congregation de Toulouse; c'est pourquoi le Pere Parayré Religieux de l'Ordre des Ermites de saint Augustin, a fait les Chroniques particulieres de cette Congregation, où il semble insinuer que le silence de l'Auteur de la Chronique Generale, vient de ce que les Religieuses Ursulines de Toulouse ne sont pas regardées comme veritables Ursulines, à cause qu'elles sont habillées de blanc les jours ouvrables, & de noir les Fêtes & Dimanches, étant obligées en conscience (à ce qu'il pretend) à porter l'habit blanc & la ceinture de cuir, à cause qu'elles ne suivent pas seulement la Regle de saint Augustin comme font les autres Ursulines; mais qu'elles sont veritablement de l'Ordre de ce saint Docteur de l'Eglise en vertu d'un Bref du Pape Paul V. qui érigea leur Maison de Toulouse en Monastere de l'Ordre de saint Augustin. S'il étoit vrai que ces Religieuses Ursulines ne portassent l'habit blanc & noir, qu'à cause qu'elles y sont obligées en conscience comme Religieuses de l'Ordre de S. Augustin, il s'ensuivroit que les Religieuses Ursulines de la Congregation de Bordeaux ne seroient pas en seureté de conscience; puisqu'elles n'ont jamais porté l'habit blanc, ni la ceinture de cuir, quoique le même Paul V. ait aussi érigé leur Maison de Bordeaux en vrai Monastere de l'Ordre de saint Augustin, comme nous dirons dans la suite, & qu'il

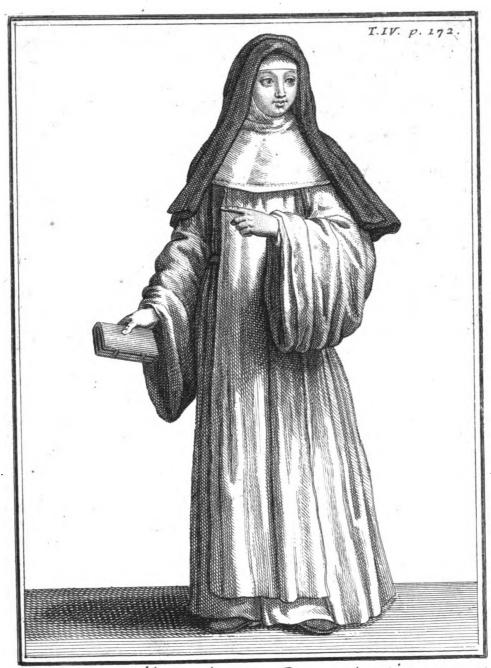

Ursuline de la Congrégation de Toulouse en habit ordinaire les jours ouvriers. muy sur se

40.

Suite de la troisieme Partie, Chap. XXIII. 173' soit expressement marqué dans la Formule de leurs Vœux, URSULT qu'elles vouent chasteté, obésissance, & pauvreté perpe-RES DE LA CONGRE-tuelle en l'Ordre de saint Augustin. Si l'Auteur des Chroniques des Ursulines de Toulouse n'avoit pas été Augustin, il auroit donné peut-être quelqu'autre raison du silence de l'Auteur de la Chronique Generale des Ursulines. Mais pour moi je l'attribuë au désaut de Memoires qui ne lui ont peut-être pas été fournis de la part de ces Religieu-ses ausquelles on ne peut resuler le titre d'Ursulines.

Elles reconnoissent pour Fondatrice la Mere Marguerite de Vigier, dite de sainte Ursule, qui étoit fille d'un Marchand de la ville de Lisse dans le Comté Venaissain. Elles sur une des premieres Disciples de la Mere Françoise de Bermond qui, comme nous avons déja dit, institua les premieres Ursulines Congregées de France dans la ville de Lisse, & qui dans la suite sonda aussi les Religieuses Ursulines de la Congregation de Lyon. Ce sut donc sous la conduite de cette excellente Mastresse, que la Mere de Vigier sit de grands progrès dans toutes sortes de vertus, qui jointes aux grands talents que Dieu lui avoit donnés pour l'instruction des jeunes silles, la sirent aussi dans la suite devenir Mere d'un grand nombre de saintes Vierges, qui entrerent dans l'Ordre de sainte Ursule, & sormerent la Congregation de Toulouse.

Après que la Mere de Vigier eut demeuré quelque-tems avec la Mere de Bermond à Lisse, le Pere de Vigier son frere, premier Compagnon du Pere Cesar de Bus Fondateur des Peres de la Doctrine Chrêtienne, la sit venir à Avignon pour entrer dans une Communauté d'Ursulines qui avoit été sondée par le conseil & l'avis de ce saint Fondateur qu'elle prit pour son Directeur, & qui peu de tems après l'envoïa à Chabeüil dans le Dauphiné pour y faire une autre Fondation. Son exemple & les Prédications de son frere, sirent un si grand fruit dans ce lieu, que quoiqu'à leur arrivée, il ne se trouvât dans cette ville que cinq maisons de Catholiques, il n'y en eut au contraire, trois ans après, qu'un pareil nombre d'Heretiques.

Pendant qu'elle faisoit son sejour à Chabeüil, se Cardinal François de Joyeuse Archevêque de Toulouse, aïant appris que les Ursulines & les Doctrinaires s'emploïcient

Digitized by Google

Histoire des Ordres Religieux.

Unsur- également à l'instruction de la jeunesse, voulut en avoir! NES DE LA dans Toulouse, & pour ce sujet il en demanda au Pere

gation de Cesar de Bus, qui pour l'Etablissement des PP. de la Tou Louise. Doctrine Chrêtienne, ou Doctrinaires, destina le Pere de Vigier, & pour celui des Ursulines, la Mere Marguerite de Vigier sa sœur. Ils arriverent à Toulouse l'an 1604, où ils trouverent d'abord beaucoup de difficultés pour l'Etablissement de ces deux Congregations, de la part du Parlement, sur ce qu'elles n'étoient point reçues dans le Roïaume par Lettres Patentes du Roi. Ils furent contraints de se loger dans un des Faux bourgs de la ville, & étoient sur le point de s'en retourner, lorsque M. Bouret Conseiller au Parlement de certe ville, les prenant sous sa protection en l'absence du Cardinal de Joyeuse qui les avoit fait venir, obtint du Parlement & des Capitoulx ou Echevins, leur entrée dans la ville, avec le libre exercice de toutes les fonctions de leur Institut, promettant d'obtenir des Lettres Patentes du Roi pour leur reception. Il ne put néanmoins les obtenir que sept ans après au mois de Decembre de l'année 1611. & elles furent enregistrées au Parlement de Toulouse au mois d'Avril de l'année suivante. Sa Majesté par un Brevet du dernier Février de la même année avoit accordé l'Etablisse. ment des Congregations d'Ursulines, tant dans Paris que dans les autres viiles du Roïaume, comme nous avons déja dit dans le Chapitre XX. de ce quatriéme Volume; mais ces Lettres Patentes du mois de Decembre ne furent données que pour les Ursulines de Toulouse & de Brive-la-Gaillarde, qui étoit une seconde Fondation que la Mere de Vigier avoit encore faite l'an 1608.

> Dès l'an 1605. M. Bouret Fondateur de ces Ursulines de Toulouse leur avoit acheté une maison dans cette ville; mais comme il se trouva quelques difficultés de la partde vendeurs & de quelques autres personnes qui y avoient des pretentions, elles ne purent être terminées qu'en 1607. & pour lors la Mere de Vigier & ses Compagnes en prirent possession. Elles n'en sortirent plus, & commencerent à mener une vie plus retirée & dans un parfait recueillement; car cette Maison se trouvant contiguë à une Chapelle qui étoit une Annexe de la Paroisse de la Daurade, elles obtintent du Prieur de la Daurade, de qui cette Cha-

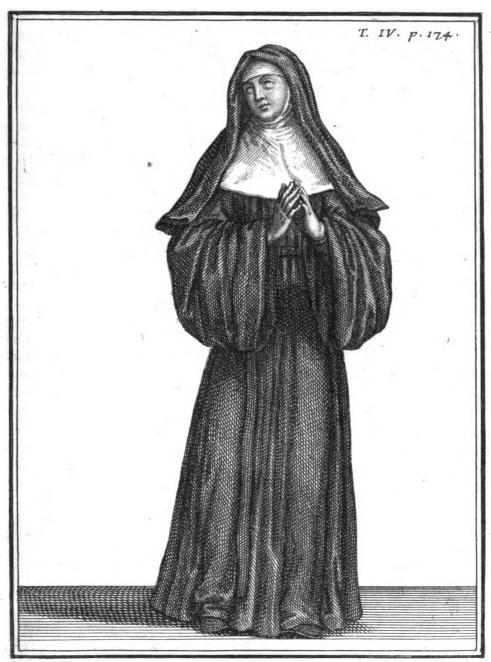

Ursuline de la Congregation de Toulouse, en habit ordinaire les Dimanches et festes.

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XXIII. 175
pelle dépendoit, qui étoit alors l'Evêque de Lombez Jean UrsultDassiz, & qui fut ensuite Archevêque de Toulouse, la per-Congre
mission de percer la muraille asin d'y entrer pour entendre GATION DE
TOULOUSE.

la Messe, & les Prédications; mais comme ce n'étoit qu'une
simple tolerance, & que d'ailleurs cette Chapelle menaçoit
ruine; ce Prelat l'an 1610. en sit une entiere cession aux
Ursulines, à condition qu'elles la feroient réparer à leurs
dépens, & lui païeroient de redevance & à ses successeurs
deux Cierges de cire blanche d'une livre chacun, & sept
sols six deniers en argent par chacun an.

La Mere de Vigier voïant que sa Communauté augmentoit, fit des Reglemens pour y maintenir une Observance uniforme. Elle faisoit faire un an de Noviciat à celles qui se presentoient pour y être reçuës, après lequel elles faisoient les Vœux simples de chasteré, de pauvreré, & d'obéissance. La pauvreté étoit si rigoureusement observée, qu'une de ses Filles n'eut osé recevoir ou garder la moindre chose sans sa permission. Tout étoit en commun & distribué à chacun selon ses besoins. Elles recitoient le petit Office de la Vierge, avoient plusieurs heures d'Oraison, & leurs mortifications étoient grandes; mais afin d'engager ses Filles à perseverer dans cet état, elle prit la resolution de faire ériger sa Congregation en vraie Religion. Son frere le Pere de Vigier fut pour ce sujet à Rome, & obtint du Pape Paul V. un Bref l'an 1615. par lequel il érigeoit la Maison de Toulouse en vrai Monastere de Religieuses de l'Ordre de saint Augustin, & leur accordoit toutes les immunités, exemtions, prérogatives, privileges, & autres graces dont jouissoient les Religieux & Religieuses de l'Ordre de saint Augustin.

Elles se disposerent ensuite à recevoir l'habit Religieux qui leur sut donné le jour de la Nativité de la sainte Vierge de la même année. Elles étoient au nombre de vingt-quatre du Chœur; quelques jours après on donna aussi l'habit à sept Sœurs Converses. La Mere de Vigier qui avoit reçu la premiere l'habit, sut établie Prieure; & dès lors elles commencerent à chanter le grand Office de l'Eglise, auquel elles s'obligerent par leurs Constitutions, quoique les autres Congregations d'Ursulines en aïent été dispensées les jours ouvrables, à cause de l'Instruction de la jeu-

Histoire des Ordres Religieux,

Unsuit- nesse; excepté celles de la Congregation de Tulle, qui di-NES DE LA sent aussi le grand Office. Comme la Bulle de Paul V. ne CATION DE parloit point de l'Instruction qu'elles devoient faire aux externes; elles en demanderent une seconde, pour joindre à l'état Religieux l'Institut de la Doctrine Chrêtienne, & elle leur fut accordée le 3. Octobre de l'an 1616. Elles firent ensuite Profession le 27. Decembre de la même année, & changerent leur nom du monde: c'est pourquoi la Mere de

Vigier prit celui de fainte Ursule.

Ces nouvelles Religieuses redoublerent leur zele & leur ferveur, & augmenterent leurs austerités : elles se levoient à minuit pour dire Matines, couchoient tout habillées sur des paillasses, ne portoient point de linge, & jeûnoient trés-souvent, ce qui dura jusqu'à ce que leurs Superieurs leur ordonnerent de moderer leurs austerités, & de faire des Constitutions plus douces, conformément au pouvoir que le Pape leur en avoit donné; & comme leur obligation d'enseigner les jeunes filles avoit été cause qu'on leur avoit ordonné des addoucissemens, elles voulurent au moins que ce point essentiel de leur Institut put leur tenir lieu des austerités qu'on leur avoit fait quitter; & afin qu'il y en eût plusieurs en même tems qui en ressentissent la peine, elles s'engagerent par leurs Constitutions d'avoir toûjours cinq Classes ouvertes. Non contentes de s'occuper les jours ouvrables dans ce saint exercice, elles emploient encore une partie des Dimanches & des Fêtes à l'instruction des servantes & des gens de métier qui ne peuvent venir à leurs Classes.

Pendant qu'elles furent dans l'état de Congregées, elles ne firent qu'un établissement à Brive-la-Gaillarde, comme nous avons dit cy-devant, & cette Maison fut aussi érigée en Monastere l'an 1620, mais aïant embrassé l'état Regulier, plusieurs villes les demanderent. Celle de Limoges fut des premieres, & les Religieuses de Brive y allerent faire un Etablissement l'an 1620. Celles de Toulouse allerent à Bayone pour un même sujet l'an 1621. La Mere de Vigier mena en 1623. à Auch six Religieuses pour y faire une nouvelle Fondation, & elle sit la même chose à Ville-Franche l'an 1627. Ces Couvens en ont produit d'autres, comme à Granade, à Angoulême, à Emoutiers, à Gimont, à Montpezat,



Ursuline de la Congregation de Toulouse, en habit de Cérémonie et allant à la Communion.

Suite de la Troisieme Partie, Chap. XXIII. 177 pezat, à Beziers, à Oleron, à Lodeve, à Saint Jean de Ursult-Luz, à Pamiers, à Dacz, à Pau; & l'an 1677. il se fit en- NFS DE LA core un second Etablissement à Auch, de sorte que la Con- GATION DE gregation de Toulouse est composée d'environ vingt Cou-Toulouse, vens qui suivent tous les mêmes Constitutions qui furent dressées par les premieres Religieuses de Toulouse, & approuyées par l'Archevêque de cette ville, Jean Daffis.

Quant à la Mere de Vigier, après avoir été Superieure dans le Couvent de Toulouse pendant vingt-un ans, & pendant dix ans dans celui de Ville-Franche, elle fut attaquée d'une hemiplegie, ou paralisse qui lui tenoit la moitié du corps entrepris, ce qu'elle souffrit avec une constance admirable, & une parfaite resignation à la volonté de Dieu; & pour se fortifier d'avantage dans ses maux & dans ses souffrances, elle s'approchoit souvent de la sainte Table, se faisant porter au Chœur pour recevoir avec plus de respect le Corps adorable de Jesus-Christ. Elle emploïa ce qui lui restoit de vie pour lui rendre de continuelles actions de graces des bienfaits qu'elle en avoit reçus: elle soupiroit sans cesse après l'Eternité bienheureuse, & enfin pleine de merites & de vertus, elle rendit son Ame à Dieu le 14. Decembre de l'an 1646. dans le Couvent de Ville-Franche, regrettée de toutes les Religieuses, qui lui rendirent tous les honneurs qu'elles purent.

L'habillement de ces Religieuses conssiste en une robe & un Scapulaire de cadis blanc, qu'elles portent les jours ouvrables. Les Dimanches & Fêtes, pendant la Semaine sainte, à la Vêture, à la Profession, & aux Enterremens des Sœurs, elles ont un habit de cadis noir, les manches tant de cet habit noir que de celui qui est blanc, ont trois pans & demi de large; & lorsqu'elles vont à la Communion, aux Offices des Fêtes solemnelles, à la Reception & Sépulture des Sœurs, & à toutes les Assemblées de Chapitre, où il y a quelque Deliberation à faire, elles portent un manteau noir traînant à terre de la longueur d'un pan, en quoi elles sont distinguées des autres Religieuses Ursulines qui sont toûjours vêtues de noir en tout tems. Ce qui les distingue encore des autres, c'est que nonobstant l'Instruction qu'elles font aux filles externes, aïant toûjours cinq Classes ouvertes, comme nous avons déja dit, elles disent toûjours

Tome IV.

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX, URBULL le grand Office de l'Eglise Romaine. Elles ont presque dans NES DE LA tous les Couvens, des Congregations de Dames de pieté qui GATION DE doivent visiter les Hôpitaux, les malades, les prisonniers, Bordeaux instruire les serviteurs, les servantes & autres domestiques dans la crainte de Dieu, & leur apprendre les principes du Christianisme. Ces Dames sont obligées de dire l'Office de la Vierge, de jeuner toutes les veilles de ses Fêtes, & tous les Vendredis de l'année. Outre la Superieure de la Congregation de Dames séculieres qui est une Religieuse du Monastere ou elle est établie, elles en élisent une d'entre elles pour en être la Mere, & plusieurs Officieres. La premiere de ces Congregations fut érigée dans le Monastere de Toulouse l'an 1607, dans le tems que les Ursulines n'étoient encore que Congregées, & elles eurent dans la fuite des Constitutions qui furent approuvées l'an 1635, par Charles de Montchal Archevêque de Toulouse.

Voyez le P. Parayre, Chronique des Vrsulines de la Con-

gregation de Toulouse.

## CHAPITRE

Des Religieuses Ursulines de la Congregation de Bordeaux, avec la Vie de la Mere Françoise de Cazeres, dite de la Croix, leur Fondatrice.

TE fur le Cardinal de Sourdis, Archevêque de Bordeaux, qui conçut le premier dessein de l'Erablissement des Ursulines de Bordeaux, & la Mere Françoise de Cazeres de la Croix, que l'on doit reconnoître pour Fondatrice de la Congregation qui porte ce nom & qui est composée de plus de cent Monasteres, dont il y en a plus de quarante qui ont été commencés, & la plûpart solidement établis par cette Fondatrice, ou par ses Religieuses, de son vivant. Le Cardinal de Sourdis, passant à Avignon pour aller à Rome, voulut voir les Ursulines qui y étoient établies, & assister à leurs Instructions: il en fut si satis--fait, que dès ce moment il resolut d'avoir une pareille Congregation dans Bordeaux; & il fut confirmé dans ce dessein en passant à Milan, lorsqu'il eut veu le grand fruit que celles

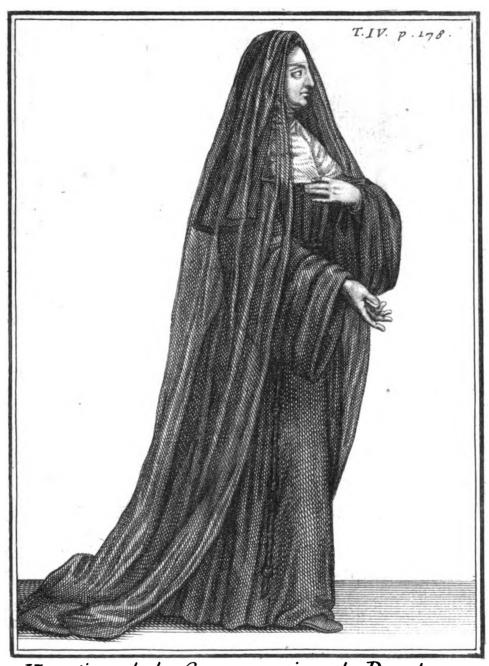

Ursuline de la Congregation de Bordeaux.

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XXIV. 179 qui y avoient été établies par faint Charles Borromée, y Unsuitavoient fait. A peine fut-il arrivé à Bordeaux, qu'il voulut CONGREexecuter son dessein. Son Confesseur conduisoit alors, par GATION DE une heureuse rencontre, des filles dont il connoissoit la vertu par de longues épreuves: il les proposa à ce Prelat comme les sujets de son Diocese les plus propres à l'execution de son dessein; & Françoise de Cazeres avec Jeanne de la Mercerye furent choisies pour être les pierres fondamenta! les de ce grand Edifice. Françoise de Cazeres étoit la principale; elle étoit entrée à Bordeaux dans un tems où il n'y avoit pas d'autres Monasteres de filles que celui des Annonciades; & elle pretendoit demeurer toûjours inconnue aux hommes. Elle consentit néanmoins à ce que le Cardinal de Sourdis souhaittoit d'elle, & selon l'Auteur de la Chronique Generale des Ursulines, elle demanda six mois pour faire ses exercices spirituels, avant que de s'engager à l'Instruction du prochain. Elle choisit, selon ce que dit le même Auteur, la ville de Libourne, où elle esperoit être plus solitaire, & s'étant renfermée dans une maison particuliere avec sa Compagne Jeanne de la Mercerye, & une de ses Cousines qui s'appelloit Marie de Cazeres; elles y menoient une vie Angelique; & les six mois étant expirés, elles retournerent à Bordeaux, où la Mere Françoise de Cazeres donna commencement à sa Congregation. Cependant le P. Parayré, dans la Chronique particuliere des Religieuses Ursulines de Toulouse, pretend que ce sut chez ces Ursulines que le Cardinal de Sourdis envoïa cette Fondatrice avec sa Compagne, & qu'elles y demeurerent un an pour apprendre de quelle maniere elles instruisoient les jeunes filles; ce que je n'aurois pas de peine à croire; car les Ursulines de la Congregation de Bordeaux ont beaucoup d'Observances qui leur sont communes avec celles de Toulouse, d'où il semble qu'elles les aïent prises, & qu'elles aïent aussi à leur imitation établi dans leurs Monasteres des Congregations de Dames de pieté, comme nous le dirons dans la suite.

Quoiqu'il en soit, ce sut le jour de saint André de l'an 1606. que la Mere de Cazeres commença sa Congregation & changea de nom pour prendre celui de la Croix, pour l'amour qu'elle portoit à Jesus crucissé. Plusieurs Demoi-

Zij

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX.

URSULI- selles, & même quelques-unes des maisons les plus distin-NES DE LA guées de la Province, se joignirent à cette zelée Institu-GATION DE trice & entrerent dans fa Congregation. On lui amenoit de BORDEAUX toutes parts de jeunes filles pour être sous sa conduite, & pour recevoir ses instructions. Il y en avoit toûjours un si grand nombre, qu'à peine la Mere de la Croix & ses Filles y pouvoient suffire. Le Cardinal de Sourdis visitoit souvent cette Ecole de vertu, & animoit les Maîtresses à perseverer dans le travail de leur Institut dont la reputation s'étant répandue par toute la France, plusieurs villes s'adresserent à la Mere de la Croix pour avoir des Ursulines de sa Maison. La ville de Libourne en eut des premieres dès la même année 1606. Elle sit un troissème Etablissement à Bourg, pres de Bordeaux, Pan-160/. & à saint Macaire la même année. Elle fit celui de Laval l'an 1616. & en 1618. ceux de Poitiers & d'Angers, qui furent les derniers de l'état Congregé; car en cette même année, en vertu d'une Bulle du Pape Paul V. ces six Maisons, avec celle de Bordeaux d'où elles sortoient, furent érigées en vrais Monasteres, & la Mere de la Croix fut établie premiere Superieure de celui de Bordeaux, où les Religieuses firent les premieres, les Vœux folemnels.

La Mere de la Croix allant pour faire un nouvel Etablissement passa à Saumur, où étant entrée dans l'Eglise de Nôtre-Dame des Ardiliers, elle eut une forte pensée que Dieu vouloit se servir d'elle pour établir une Maison d'Ursulines dans cette ville, elle sie prier une personne qui menoit une vie toute sainte, & qui se nommoit Mademoiselle de la Bare, de la venir trouver, & lui aïant demandé l'état de la Religion Catholique dans cette ville, elle eut une extréme douleur d'apprendre que l'heresie y étoit beaucoup favorilée, & qu'il n'y avoir que trés-peu de maisons Catholiques dont même les filles étoient sans instruction : c'est pourquoi elle concerta avec cette Demoiselle pour aviser aux moiens d'établir à Saumur un Monastere d'Ursulines, & lui prédit qu'elle seroit Religieuse, & qu'elle mourroit dans ce

Monastere après y avoir travaillé utilement.

Cette femme étoit pour lors mariée, & quoiqu'elle ne devint veuve que vingt-quatre ans après, néanmoins la prédi-Aion de la M. Françoise sur veritable, car elle sur Religieuse



Ancien habillement des Religieuses Ursulines, de la Congregation de Bordeaux.

Suite de la troisieme Partie, Chap. XXIV. 181

Ursuline après la mort de son mari. Elle entreprit cepen-Urswlidant cet établissement & Dieu benit son zele, aiant instruction piré à une de ses parentes de donner une maison pour le Gation de commencer; mais parce que les locataires qui étoient Bordeaux, heretiques, ne vouloient point en sortir; il fallut pour les y contraindre, emploier l'autorité de la Reine qui passa dans ce tems-là à Saumur, & qui donna ordre au Gouverneur de tenir la main à l'Etablissement des Ursulines.

La Mere de la Croix prit possession de cette maison au retour de la Fondation qu'elle fit à Angers, & y mena des Religieuses l'année suivante 1619. Elle sit dans la suite d'autres Etablissemens au Mans, à Tours, & en plusieurs autres villes. Le Port de Sainte-Marie fut le dix-huitième & le dernier, elle se disposoit à en faire un dix-neufyième, & étoit partie pour ce sujet de son Monastere de Bordeaux avec un nombre de Religieuses. En attendant la commodité du voïage, elle se retira dans une maison nommée Moulerins qu'elle avoit fait bâtir à la campagne assez proche de Bordeaux; mais aïant un présentiment que son heure approchoit, elle demeura dans cette maison sans aucun autre dessein que celui de se préparer à la mort. Lorsque ses Filles qui l'avoient suivie, la firent souvenir de la resolution qu'elle avoit prise & la presserent de l'executer, elle leur dit avec beaucoup de douceur & de soûmission, aux decrets de la providence, qu'elle seroit enterrée dans la Chapelle de cette Maison, & qu'elle ne feroit plus d'Etablissemens. Elle mourut quelques mois après, le vembre 1649. & fut enterrée à Moulerins; mais son corps fut ensuite porté à Bordeaux par ordre de M. de Bethune qui en étoit Archevêque.

Cette Congregation est la plus considerable de toutes celles des Ursulines; car elle comprend plus de cent Mai-sons. Elle s'est étenduë en Flandres, en Allemagne, & dans la nouvelle France. La Maison de Liege avoit commencé par une Congregation qui en avoit produit d'autres: mais l'an 1622. la Superieure de Liege écrivit à la Mere de la Croix pour demander la participation de la Bulle qu'elle avoit obtenuë pour ses Monasteres, & la communication aussi de leurs Privileges & de leurs Regles, ce qu'elle lui accorda; & par ce moien l'union de leurs Monasteres

Ziij

## 182 HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

URSULI- se fit la même année. Liege a produit les Monasteres de NES DE LA Dinand, de Huy, de Cologne, de Ruremonde, de Pra-GATION DE gue en Bohême, de Givet, & de Mons, d'où est sorti ce-BORDEAUX. lui de Bruxelles.

L'Imperatrice Eleonore, veuve de l'Empereur Ferdinand II. avoit conçu le dessein de faire venir des Ursulines à Vienne en Autriche; mais il ne fut executé que par l'Imperatrice femme de Leopold I. l'an 1660. Elles vinrent de Cologne, & celles qui y furent reçues les premieres furent la Mere Jeanne Christine Baronne de Gaiman, la Mere Anne Catherine Baronne de Blier, Therese Comtesse de Gaurian, trois sœurs Baronnes de Salburg, de Lasperg & de Haiberg, Marie Elizabeth Baronne de Poulz, Anne Catherine Comtesse de Fuchs, & Anne Baronne de Volhra; la Clôture n'y fut néanmoins parfaitement établie qu'en 1667. Cette Congregation fait tous les jours de nouveaux progrès principalement en Allemagne, & elle a passé aussi en Italie où la Duchesse de Modene Laure Martinozzi procura à ces Religieuses un Etablissement dans la ville de Rome: ellle y fit venir six Religieuses du Monastere de Bruxelles, & obtint pour cet Etablissement un Bref du Pape Innocent XI. La Reine d'Angleterre, àpresent veuve de Jacques II. & fille de la Duchesse de Modene, a beaucoup contribué à la Fondation de ce Monastere, qui fut commencé l'an 1688. & les Religieuses Ursulines de Mons y ont aussi envoïé dans la suite quatre Religieuses.

Avant que les Religieus Ursulines de la Congregation de Bordeaux eussent obtenu du Pape Paul V. une Bulle pour ériger leur Maison en vrai Monastere, les Constitutions de cette Congregation avoient déja été dressées & approuvées par le Cardinal de Sourdis l'an 1617, ainsi le Pape les confirma seulement par cette Bulle, par laquelle il fixe aussi la dot de chaque Religieuse à cinq cens écus, & les meubles qu'elles doivent apporter à cent écus. Ces Religieuses ne chantent l'Office de Nôtre-Dame qu'aux jours de Fêtes, & au lieu d'Officeles jours ouvrables, elles disent seulement le Rosaire divisé en trois parties, l'une le matin, l'autre à midi, & l'autre le soir. Outre les jeûnes ordonnés par l'Eglise & tous les Samedis de l'année, elles jeûnent encore les veilles de saint Augustin, de sainte Angele, de sainte Catherine,

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XXIV. 183 de sainte Agnés, de sainte Agathe, de sainte Margueri- URSULIte, de la Madelaine, & tous les jours de l'Avent. Tous les Congre. Vendredis elles prennent la discipline. Elles ne parlent à GATION DE BORDEAUX, personne que le rideau fermé ou le Voile baissé, & toûjours avec une Compagne, à moins qu'elles n'en soient dispensées par la Superieure. Elles gardent le silence depuis l'examen du soir jusqu'à la Priere, ou premiere partie du Rosaire qui se dit après l'Oraison du matin qui commence à cinq heures, & dure une heure. Elles font deux ans de Noviciat, qu'elles peuvent commencer néanmoins à quatorze ans, afin de faire leur Profession à seize qu'elles prononcent en ces termes: Mon Dieu, Pere, Fils, & Saint-Esprit, je N. vôtre trés-indigne servante, me confiant en vôtre misericorde & bonté infinie, & en l'assistance de voire sacrée Mere, & de sainte Ursule ma Patrone, vous voue chasteté, obéissance, & pauvreté perpetuelle en l'Ordre de saint Augustin, sous le Nom & Invocation de sainte Ursule ma Patrone, & promets à vôtre divine Majesté de ne me départir de l'Obser-

vance de ces miens Vœux. Je demande à vôtre bonté infinie, avec une profonde humilité, la perseverance jusqu'à la fin de mes jours, par les merites infinis de vôtre Fils mon Sauveur & Redempteur Jesus-Christ, & par l'Intercession de la Vierge immaculée, & de sainte Ursule ma Patrone, de mon bon Ange, & de tous les Saints que je supplie de m'assister. Ainsi soit-il. Toutes les Fêtes Annuelles, celles de la sainte Vierge, & le jour de sainte Ursule, elles renou-

vellent ces Vœux, étant toutes assemblées au Chapitre. Il paroît par la Formule de ces Vœux qu'elles ne suivent pas seulement la Regle de saint Augustin; mais qu'elles sont de l'Ordre de saint Augustin, cependant elles ne portent point la ceinture de cuir ni l'habit blanc & noir, car leur habillement confiste en une robe de serge noire ceinte d'un cordon de laine noire : ainsi c'est une foible raison que le Pere Parayréa avancée dans ses Chroniques des Ursulines de Toulouse, lorsqu'il a dit, qu'elles étoient obligées en conscience de porter l'habit blanc & noir, avec la ceinture de cuir, & de reciter tous les jours le grand Office du Breviaire Romain, à cause qu'elles ne suivoient pas seulement la Regle de saint Augustin; mais qu'elles étoient veritablement de l'Ordre de saint Augustin; & que si les

Histoire Des Ordres Religieux,

autres Ursulines avoient été aussi de l'Ordre de saint Au-

NES DE LA gustin, elles seroient aussi obligées en conscience de porter GATION DE la ceinture de cuir & l'habit blanc & noir, & de reciter Bordeaux. aussi tous les jours le grand Office, comme nous avons remarqué dans un autre endroit. Les Ursulines de la Congregation de Bordeaux ne portent point non plus de manteau dans les Ceremonies, ni en allant à la Communion, mais elles ont seulement un grand Voile de toile claire & noire, qui leur couvre la tête & descend jusques aux pieds; & les Novices au lieu de Voile de toile blanche en ont un d'étamine blanche. Anciennement leur habillement & leur coëffure étoient differens de l'habillement & de la coëffure qu'elles portent presentement, comme on peut voir dans la figure que nous donnons d'une ancienne Religieuse de cette Congregation. L'an 1667. à la priere de l'Archevêque de Cambray & de la Duchesse d'Aremberg, le Pape Clement IX. accorda un Bref par lequel il confirma cette Congregațion, & tous les privileges, graces, exemtions, & prérogatives que le Pape Paul V. lui avoit accordés.

> Elles ont dans la plûpart de leurs Monasteres, comme les Religieuses de la Congregation de Toulouse, une Congregation de Dames qui sont soûmises à leur direction. La Superieure commet une Religieuse pour conduire les exercices de cette Congregation, tant pour le spirituel que pour le temporel. Elle doit procurer par le moien de ces Dames le soulagement des pauvres de l'Hôpital, & des prisonniers, & prendre garde qu'elles aïent soin, non seulement de leur entretien & nourriture; mais aussi du salut de leurs Ames. Elle donne charge à quelques-unes de ces Dames de les faire confesser & communier tous les quinze jours, d'enseigner la Doctrine Chrétienne aux pauvres filles de l'Hôpital, & de leur faire apprendre des métiers, afin de pouvoir gagner leur vie. Ces Dames doivent être reçues en la Congregation après avoir été éprouvées pendant trois mois, pendant lesquels on leur fait faire tous les exercices ordonnés par les Statuts. Lorsqu'on les reçoit, elles recitent une certaine Oraison marquée dans les Constitutions des Religieuses, qui est leur engagement dans la Congregation, & le Prêtre qui les reçoit leur donne un Cordon de laine noire.

Voyez les Chroniques Generales des Ursulines, les Chroniques

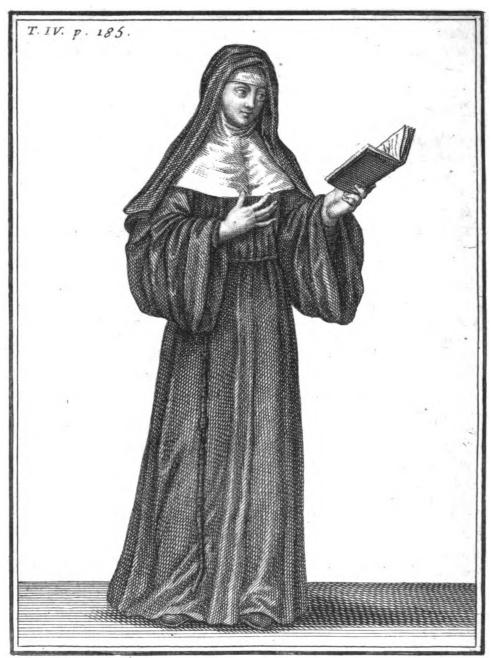

Ursuline de la Congregation de Lion.

45.

Dufter .F

#### CHAPITRE XXV.

Des Religieuses Ursulines de la Congregation de Lyon, avec la Vie de la Mere Françoise de Bermond, dite de Jesus-Maria, leur Fondatrice, et Institutrice des premieres Ursulines Congregées en France.

'Est avec justice que l'on doit donner le nom de Fondatrice à la Mere Françoise de Bermond, puisqu'aïant éte la premiere Ursuline de France, & qu'aïant institué la premiere Communauté de Filles de cet Institut, elle 2 servi de modele à ce grand nombre de Communautés qui se sont répandues par toute la France, & qui sous la protection de sainte Ursule & conformément aux Constitutions de la Bienheureuse Angele, se sont si utilement emploiées à l'instruction des jeunes filles, comme nous avons dit dans le Chapitre XX. en parlant des Ursulines Congregées. Mais comme plusieurs de ces Communautés ont devancé la Mere de Bermond dans l'état Regulier, qu'elles ont été les premieres à se consacrer à Dieu par des Vœux solemnels, & qu'elles ont formé les Congregations de Paris, de Toulouse, & de Bordeaux, comme nous avons vu dans les Chapitres precedens; nous nous sommes reservés dans celui-cy à parler plus amplement de cette Institutrice des Ursulines de France, qui a été aussi la Fondatrice des Religieuses Ursulines de la Congregation de Lyon, dont on doit rapporter l'Erection en l'an 1619, puisque ce fut au mois d'Avril de cette même année qu'elles obtinrent du Pape Paul V. une Bulle pour embrasser l'état Regulier.

La Mere Fançoise de Bermond naquit à Avignon l'an 1572. & eut pour pere Pierre de Bermond Trésorier de France en la Generalité de Provence, & Receveur de la Doüanne de Marseille, & pour mere Perette de Marsillon. Ils furent trés-heureux en enfans, puisque de huit silles & d'un garçon que Dieu leur donna, deux ont été Religieuses à Tome IV.

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX;

Univil- sainte Praxede d'Avignon, trois ont été Ursulines, & que MES DE LA le fils est mort Prêtre de l'Oratoire, en odeur de sainteté. SATION DE Nôtre Fondatrice reçut au Batême le nom de Françoise & fut dans l'instant-même offerte par ses parens à la sainte Vierge, la mettant sous la protection de cette Reine des Anges. Ils prirent un grand soin de son éducation, & lui inspirerent de trés bonne heure rant d'horreur du peché, & du mensonge en particulier, & un si grand amour pour la pieté, que dans son jeune âge elle s'exerça à toutes sortes de vertus. Elle prenoit beaucoup de plaisir dans la lécture de la Vie des Saints qui lui fournissoit plusieurs saintes affections; mais elle pensa se perdre par la lecture des Histoires profanes à laquelle elle s'attacha pendant un tems. Elle composa même & fit imprimer des vers, elle se plaisoit dans les Compagnies. elle aimoit, elle étoit aimée reciproquement, & demeura pendant trois ans dans ces sortes de curiosités & de vanités. Mais Dieu pour l'en recirer permit qu'on la mit chez une de ses tantes qui étoir pieuse, & qui continuellement s'occupoit dans des œuvres de charité. La complaisance qu'elle eut pour cette tante, fit qu'elle lui tenoit toûjours compagnie dans routes ses bonnes œuvres : elle s'y accoûtuma; son amour pour le monde se réfroidit peu-à peu, elle reprit goût pour les livres de pieté, & Dieu répandit tant de douceurs dans son ame, que pour les mieux goûter; elle se retira des assemblées pour se donner uniquement à Dieu, qui hii sit prendre la resolution de lui confacrer sa virginité, malgré les oppositions du Démon qui lui dépeignoit la vie devote & retirée, comme une triste chimere qui la feroit mourir de chagrin. Elle sit donc Vœu de chasteté à l'âge de quatorze ans, & se mit sous la direction du Pere Romillon de la Doctrine Chrétienne. Sa conversion sit beaucoup de bruit dans la ville, parce qu'elle y avoit respiré l'air de la plus haute galanterie: chacum en railloit, & elle étoit l'entretien & le divertissement des jeunes personnes de la ville. Mais celles qui avoient le plus désapprouvé son changement de vie, & qui, la pressoient le plus fortement de retourner dans les Compagnies, furent les premieres à suivre son exemple. Elles s'associerent avec elle, & dès lors entre leurs exercices de pieré, elles enseignerent charitablement la Doarine Chrétienne.

. .

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XXV. 187

La premiere pensée d'être Ursulines à l'exemple de celles Ursule d'Italie, leur fut inspirée par Dominique Grimaldi Arche- CONGREvêque d'Avignon. La fille du Baron de Vaucleuse renon- GATION DA çant genereusement au monde, & faisant Vœu de virgini-LYON. té entre les mains de l'Evêque de Carpentras, reçut de ce Prelat le livre des Constitutions des Ursulines de Milan: cette Demoiselle le montra au Pere Romillon qui étoit son Directeur: ce Pere ravi de l'avoir, le communiqua à Made, moiselle de Bermond & à ses Compagnes qui s'offrirent d'embrasser cet Institut; & quoiqu'elles en fussent detournées par plusieurs personnes, elles persisterent néanmoins dans leur resolution. Elles louerent d'abord une maison dans la ville de Lisse dans le Comré Venaissain: & la fille du Baron de Vaucleuse la fournit de meubles, pass même le louzge, & promit de rester avec ces Filles quand elle seroit sortie de l'embaras des affaires, où la mort de son pere venoir de la jetter.

Ce fut dans cette mailon que la Mere Françoise de Bermond & ses Compagnes commengement à vivre en communauté. Elles étoient d'abord au nombre de vingt-cinq; mais en peu de tems elles reçurent plusieurs autres filles, & firent plusieurs autres Etablissemens. Le Pere Romillon prit soin de cette premiere Communauté d'Urfulines: il leur disoit la Messe, leur administroir les Sacremens & les dressa à tous les exercices de leur Institut. Elles firent le Vœu simple d'or béissance entre ses mains, comme à leur Superieur, & ce Pere eut si grande part dans l'Etablissement de cet Ordre. que l'Auteur de sa Vie lui donne le sitre de Fondateur des premieres Communautés d'Urbilines de France. Il établic la Mere de Bermond Superieure, & elle eur le même cure & le même emploi dans toutes les autres qu'elle établit : elle s'y comporta avec tant d'humilité, que dans les voiages qu'elle sit pour les différentes Fondations & même les plus éclarantes, telle que fur celle d'Aix; elle n'y alla jamais que monté sur un âne, ne voulant point se servir d'autre commodité.

Etant à Marseille où elle avoit fait aussi un Etablissement, elle sur appellée à Paris pour y gouverner cette Assemblée de silles qui y avoient été établies (comme nous avons dit dans le Chapitre XXI.) & leur communiquer les Regles qu'elle

Un surir- avoit données à celles de Provence. Elle eut bien desiré de MES DE LA meurer avec elles lorsqu'elles embrasserent l'état Regulier GATION DE & la Clôture: mais ses Superieurs de Provence n'y aïant pas voulu consentir, elle s'en retourna par obéissance. En passant à Lyon elle sut contrainte d'y rester pour un nouvel Etablissement d'Ursulines Congregées qui se fit en cette Ville; ce fut la derniere de ces sortes de Communautés qu'elle établit, & la premiere qui embrassa l'état Regulier.

Cette Maison fut fondée l'an 1610, par un riche Marchand de cette Ville, qui y retint la Mere de Bermond pour en être Superieure, & former cette Communauté sur le modele de celles qu'elle avoit établies en Provence. Elle y assembla plusieurs filles qui vêcurent dans l'état de Congregées jusques en l'an 1619, qu'elles se resolurent à prendre la Clôture. La proposition leur en sut faite par l'Archevêque de Lyon Denys de Marquemont qui vouloit faire ériger cette Maison en vrai Monastere, sans priver les Sœurs de leur premier Institut. Beaucoup de difficultés s'éleverent sur cette proposition; mais elles furent terminées: & le même Prelat allant en ambassade pour le Roy à Rome, obtint à cet effet une Bulle au mois d'Avril 1619. & la donma à ces bonnes Sœurs qui se disposerent à ce changement d'état par des Retraites, des Prieres & des Oraisons. En execution de la Bulle l'Archevêque, de Lyon établit la Clôture Reguliere dans leur Maison le 25. Mars 1620. le même jour il celebra la Messe Pontificalement : après l'Epitre il donna le Voile à la Mere de Bermond, & aux trois plus anciennes; & vers la Communion, elles prononcerent les trois Vœux solemnels, & requient le Voile noir des mains du même Prelat qui jugea à propos de ne pas engager ces Filles à un nouveau Noviciat, parce qu'elles avoient déja de longues experiences de la Vie Reguliere; & que même les deux premieres l'avoient enseignée aux autres. Ainsi la Mere de Bermond reçut à Lyon l'avantage d'être Religieuse, qu'elle n'avoit pu obtenir à Paris: elle changea le nom de sa famille en celui de Jesus-Maria qu'elle joignit à celui de son Batême.

· · · Quelques mois après , l'Evêque de Macon la demanda pour · ériger en Monastere une Congregation d'Ursulines qui étoit -en cette ville, & après sinq mois de léjour qu'elle y fit pour

Suite de la troisieme Partie, Chap. XXV. 189 instruire ces jeunes Filles des Observances Regulieres, elle URSULIretourna à Lyon, d'où un an après elle alla faire une autre CONGRE-Fondation à Saint-Bonet-le-Chatel en Forêt. Elle fut ensuite GATION DE demandée pour aller à Grenoble; mais quoique l'Archevê-LYON, que de Lyon la sollicitat fortement pour y aller, elle voulut rester à Saint-Bonet, parce que ce Monastere étoit pauvre, qu'elle y étoit méprisée & qu'elle avoit plus de tems pour vacquer à l'Oraison. Elle eut occasion en cette ville, plus qu'ailleurs, d'exercer sa patience, par les persecutions qu'on lui fit, à cause qu'elle avoit renvoié une fille de qualité qu'elle ne jugea pas propre pour la Religion, & ce fut en ce lieu qu'elle mena une vie plus Angelique qu'humaine, & qu'après avoir été saisse d'une apoplexie, de laquelle elle revint, pour avoir seulement le tems de recevoir les Sacremens, elle mourut le 19. Février 1628. âgée de cinquante-six ans.

Sa Congregation s'aggrandit notablement après sa mort, & su composée de cent Monasteres; mais il n'en reste plus presentement qu'environ soixante & quatorze, à cause, comme nous avons dit ailleurs, qu'il y en eut vingt-six qui s'associerent aux Ursulines de Paris, & qui prirent leurs Constitutions. Celles de ces Ursulines de la Congregation de Lyon surent dressées par le Cardinal de Marquemont, qui avoit procuré à Rome leur Etablissement en état Regulier; mais son successeur dans l'Archevêché, Charles Miron, y sit quelques changemens, en retranchant & ajoûtant quelquechose, & ordonna qu'on les imprimât ainsi corrigées, asin que tous les Monasteres de cette Congregation gardassent l'uniformité dans l'Observance Reguliere, & les pratiques de l'Instruction de la jeunesse; & conformément à l'Ordonnance de ce Prelat, elles surent imprimées pour la premiere sois l'an 1628.

Le deuxième Chapitre de ces Constitutions renferme en abregé leurs Observances principales, qui sont expliquées plus au long dans les autres Chapitres qui sont au nombre de quarante-cinq. Elles ne sont que les trois Vœux solemnels, de pauvreté, de chasteté, & d'obéissance, elles sont néanmoins deux ans de Noviciat, qu'elles peuvent commencer à quatorze ans, comme celles de la Congregation de Bordeaux, asin de faire Profession à seize. Outre les jeunes ordonnés par l'Eglise, elles jeunent encore tous les Samedis de l'année, les veilles des Fêtes de Nôtre-Dame & de leurs Patrons;

Aa iij

URSULI. elles prennent la discipline tous les Vendredis, & en Carême NES DE LA le Mercredi, le Vendredi & les trois jours des Tenebres; & CONGRE-GATION DE pendant l'Avent elles font abstinence les Mercredis. Elles n'ont d'autres obligations que de reciter au Chœur l'Office de la Vierge, de faire une heure de Méditation le matin, & une demi-heure le soir, de dire tous les jours le Chapelet à leur commodité, de faire l'Examen de conscience le matin avant dîner, celui du soir avant que de se coucher, avec les Litanies de la sainte Vierge. Les Fêtes & Dimanches elles chantent les Vêpres du grand Office de l'Eglise, selon l'usage du Breviaire Romain, & le jour de Noël, & les trois jours des Tenebres, elles le disent tout entier. Voici la Formule de leurs Vœux:

Je N. fais ma Profession, vouë & promets à Dieu, à la glorieuse Vierge Marie, à Nôtre P. Saint Augustin, à la B. Sainte Ursule, & à vous Monseigneur, & à vos successeurs, ou bien, à Monseigneur l'Archevêque, ou Evêque de N. & à ses successeurs, obédience, chasteté, & pauvreté, selon la Regle de Sainte Augustin, & les Constitutions de ce Monastere de Sainte Ursule, conformément au Bref de Nôtre S. Pere le Pape Paul V. & ce jusqu'à la mort, &c.

Quant à leur habillement, il est semblable à celui des Ursulines de la Congregation de Paris, sinon qu'au lieu deceinture de cuir, elles ont un cordon de laine noire de la grosseur
d'un doigt avec quatre ou cinq nœuds: les Sœurs Converses
ne portent point de manteau, ni de Voiles noirs. Les unes
& les autres ne vont point au Parloir sans être accompagnées
d'une Religieuse, & l'on n'ouvre le chassis de toile que pour
les peres & les meres, les freres & les sœurs ausquels elles
ne peuvent parler que le Voile baissé; elles peuvent néanmoins
se faire voir à eux pour un peu de tems. Elles étoient obligées par la Bulle de leur érection en tat Regulier de dire
tous les jours le Rosaire; mais elles en furent dispensées de
vive voix par le Pape, & elles recitent seulement le Chapelet
après l'Oraison du soir.

Voïez les Chroniques des Ursulines, & les Constitutions de la Congregation de Lyon.

#### CHAPITRE XXVI.

URSULI-NES DE LA CONGRE-GATION DE DIJON.

Des Religieuses Ursulines de la Congregation de Dijon , avec la Vie de la Mere Françoise de Xaintonge leur Fondatrice.

A Congregation des Religieuses Ursulines de Dijon, a commença l'an 1619. Il y avoit déja quatorze ans qu'une Congregation d'Ursulines Congregées avoit été érigée en cette Ville; & les commencemens en avoient été fort foibles, Dieu n'aïant pris d'abord pour instrument de cette œuyre. qu'une jeune Demoiselle nommée Françoise de Xaintonge. Elle étoit fille de Jean-Baptiste de Xaintonge, Conseiller au Parlement de Dijon & Commissaire aux Requêtes du Palais, & de Dame Marie Cossard. Quand elle fut en état de choisir un genre de vie, ses parens voulurent la marier; mais Dieu qui vouloit s'en servir pour être la mere d'un grand nombre de Religieuses, permit qu'on lui parlât de l'Ordre des Carmelites, qui s'établissoit pour lors à Paris. Elle se sentit vivement touchée du désir d'entrer dans cet Ordre, elle commença dès-lors à travailler fortement auprès des Superieurs, afin d'avoir quelques Religieuses Carmelites pour en établir une Maison à Dijon; & elle en obtint au mois de Septembre 1605. Elle persuada ensuite à une de ses parentes, non-seulement de donner une maison qui lui appartenoit, pour commencer l'établissement de ces Religieuses à Dijon; mais elle lui inspira encore le dessein d'entrer dans cet Ordre, où elle prit l'Habit & fit profession.

Les Carmelites étant arrivées à Dijon, Mademoiselle de Xaintonge pretendit aussi entrer avec elles; mais sa mere n'y voulut jamais consentir, & son refus l'affligeant beaucoup, elle sit un voïage à Dole pour se consoler avec sa sœur, la Mere Anne de Xaintonge, Fondatrice des Urfulines du Comté de Bourgogne, dont nous parlerons dans la suite, qui avoit fondé la premiere maison de son institut à Dole. Elle lui communiqua son dessein, & les contradictions qu'elle recevoit de ses parens; mais sa sœur lui conseilla de pe se point presser, & lui dit qu'elle ne sçavoit pas ce que

# HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX.

URSULI- Dieu désiroit d'elle. Son esprit se calma & elle résolut d'at-NES DE LA tendre avec patience que Dieu lui fit connoître quelles GATION DE Étoient ses volontés. Pendant qu'elle demeura avec sa sœur, elle gouta la maniere de vivre des Ursulines que la Mere Anne de Xaintonge gouvernoit sur le modele de celles d'Italie. Elle prit la resolution d'en faire de même à son retour à Dijon, & elle decouvrit son dessein à une de ses compagnes, ces deux saintes filles resolurent d'embrasser ensemble cette forme de vie consacrée au salut du prochain, & elles furent confirmées dans leur résolution par les Peres de la Compagnie de Jesus.

Monsieur de Xaintonge averti des pretentions de sa fille, s'y oppola d'abord; mais apprehendant d'agir contre la volonté de Dieu, il consulta quelques Docteurs & quelques personnes pieuses, ausquels il exposa le dessein de sa fille, & ils furent tous d'avis de la laisser agir, lui representant que ce seroit priver la Ville de Dijon d'un secours qui lui seroit très utile. Ces deux saintes filles aprés avoir encore obtenu le consentement de Madame de Xaintonge, commencerent à instruire les jeunes filles, à visiter les malades, & les pauvres, quelque tems facheux qu'il fît. Deux autres filles de la même Ville se joignirent à elles, & un autre vint exprés de Châtillon pour être la cinquiéme. Elles demeuroient chacane chez leurs parens, & lorsqu'elles vouloient conferer ensemble, le rendez vous étoit chez la sœur de Xaintonge jusqu'à ce qu'étant persecutées de toute part, leurs parens en conçurent un tel déplaisir, qu'ils resolurent de rompre entierement cette affaire qui étoit bien avancée, ne pouvant supporter les confusions qu'ils recevoient à leur sujet. La mere de la sœur de Xaintonge, retirant la permission qu'elle avoit donnée à sa fille, leur interdit l'entrée de sa maison, ce qui les obligea de se separer tout à fait du monde, & de vivre en Communauté. Elles chercherent une demeure où elles pussent avec liberté exercer les fonctions de leur institut. Quoiqu'elles n'eussent pas de quoi païer le louage d'une Maison, se fondant neanmoins sur la divine providence, elles en loüerent une à cinquante quatre livres par an, & y entrerent la nuit de Noël de l'an 1605, après avoir entendu la Messe dans l'Eglise des PP. Jesuites; ceque Monsseur de Xaintonge aïant appris, touché de l'amour paternel, il leur envoïa quelques

quelques aumônes, & sans ce secours elles étoient en danger URSULL-de faire un jeune rigoureux ce jour-là. Elles experimenterent NES DE LA CONGRE-de jour à autre les effets de la Providence, sur laquelle elles GATION DE avoient fondé toutes leurs esperances, plusieurs personnes charitables leur distribuerent aussi des aumônes, dont elles fai-soient part aux Pauvres. Leur joie étoit extreme lorsqu'elles se privoient du necessaire pour assister les membres de Jesus-Christ, & elles se contentoient le plus souvent de pain & d'eau pour leur reserver le surplus.

Elles s'adresserent à l'Evêque de Langres Charles Descares, pour obtenir la permission de vivre en Congregation; & de tenir des Classes ouvertes dans leur Maison, pour instruire les jeunes filles, ce que ce Prélat leur accorda le 4. Octobre 1607. Elles demanderent aussi la même permission aux Magistrats de la Ville, qui leur fut aussi accordée le 2. de Mai de l'année suivante, aprés quoi elles obtinrent du Roi Henri IV. des Lettres, par lesquelles Sa Majesté les prenoit sous sa protection, leur permettant de jouir des privileges qui avoient été accordés aux autres Communautés du Roïaume. Leurs Classes furent en peu de tems si remplies, qu'elles ne pouvoient contenir le grand nombre d'Ecolieres qui se presentoient. Elles n'étoient que cinq Maîtresses; mais le Pere de famille leur envoïa bien-tôt des ouvrieres pour les aider. Il y en eut beaucoup qui se presenterent; mais elles n'en recurent que trois. Elles observoient autant qu'il leur étoit possible la regle de la Bienheureuse Angele: elles avoient fait venir cette regle d'Italie, avec la vie de cette Fondatrice des Ursulines, asin de se former sur ses exemples & sous ses preceptes, & ces deux Livres sont gardés dans le Monastere de Dijon, comme l'origine d'où il a pris sa naissance.

Ces nouvelles Ursulines preparerent une Chapelle, & n'aïant pas dequoi orner l'Autel, des personnes charitables y pourvûrent en leur fournissant des ornemens, des Vases sacrés & du Linge. Cette Chapelle sut benite par l'Abbé General de Cisteaux, qui en avoit reçû commission de l'Evêque de Langres. Il y dit la Messe, communia les Sœurs qui prirent certains habits modestes & particuliers à cette Congregation, & firent les Vœux simples de pauvreté, de chasteté & d'obéissance. Elles étoient logées si étroitement, qu'elles étoient contraintes de tenir leurs Classes dans leur

Tome IV. Bb

194 HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

URSULI- Chapelle; mais Dieu inspira à un Gentilhomme qui se renNES DE LA dit Religieux, de leur laisser une somme d'argent pour l'aGONGREGATI N DE quisition de quelques Classes: par ce moien leur Chapelle
demeura libre pour y garder le S. Sacrement, qui leur sut
accordé par une grace speciale. Les premiers fruits que la
Ville de Dijon recueillit de cette Congregation, surent se
utiles que plusieurs autres Villes souhaiterent d'y participer:
il y eut des Sœurs qui allerent faire un établissement à Langres
l'an 1613. & à Pouligny l'an 1616. où six Demoiselles des prin-

cipales Maisons de la Ville se joignirent à elles.

La premiere Maison que ces Sœurs avoient aquise à Dijon > n'étant pas capable de tenir le grand nombre de Pensionaires, & d'Ecolieres qui leur venoient de toutes parts; elles la vendirent & en acheterent une plus ample, où l'on a bâti dans la suite le premier Monastere de cette Congregation. Elles en prirent possession avec beaucoup de pompe & de solemnité. Cent petites filles parurent d'abord vêtuës de blanc, marchant deux à deux, tenant chacune un cierge à la main, & chantant les Litanies de la Vierge. Elles étoienz fuivies de trois autres un peu plus grandes & richement parées, dont la premiere representoit la Bienheureuse Angele, & les deux autres, Sainte Marthe & la Madelaine, pour marquer que les filles de cet institut devoient joindre l'action à la contemplation. Après elles, marchoit le grand Prieur de Saint Benigne leur Superieur, portant le Saint Sacrement accompagné de plusieurs Ecclesiastiques, & de six jeunes entans vêtus en Ange, tenant en leurs mains des Flambeaux & des Encensoirs : derriere eux étoit un autre Ange, tenanz la palme de Sainte Ursule, puis une fille representant cette Sainte, tenant en sa main un cœur & deux seches comme les peintres la representent ordinairement. Elle étoit vêtuë magnifiquement, & son manteau semé de perles & de pierreries, étoit soutenu par quatre Anges qui l'accompagnoient. Onze filles aussi richement parées la suivoient de près, aïant chacune deux Anges à leurs côtez', & enfin marchoient les Ursulines, conduites chaqune par des Dames les plus qualifiées de la Ville, lesquelles avec des Flambeaux allumés, se rendirent à la Chapelle de leur nouvelle Maison, où le Saint Sacrement fut posé.

Quand elles entrerent dans cette nouvelle Maison, elles

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE. CHAP. XXVI. 195 n'avoient rien pour leur subsistance que la seule providence URSULTqui ne les avoit pas abandonnées jusqu'alors; mais les per-Congresonnes qui les avoit secourues dans leurs besoins, retran- Duon. cherent leurs aumônes les croïant hors de la necessité. & se persuadant qu'aïant acheté une Maison, elles avoient suffisamment dequoi vivre. Il leur falut encore souffrir pendant un tems les incommodités qui accompagnent la pauvreté; mais Madame de Sanzele Veuve de M. le Beau de Sanzelle. Maître des Requestes & fille de M. de Montholon Garde des Sceaux de France, aïant fait le voïage de Paris à Dijon, fur la parole que Mademoiselle Acarie, dont nous avons déja parlé, lui avoit donnée que Dieu desiroit se servir d'elle en cette ville, voulut être leur Fondatrice, & commença par leur donner la somme de seize mille livres. Dans le même tems elles obtinrent de l'Evêque de Langrés, Sebastien Zamet, qui avoit succedé à M. Descars, la confirmation de leur établissement le 5. Novembre 1615. après cela elles penserent à faire ériger leur Maison en Monastere, & à obtenir les permissions necessaires pour embrasser l'état Regulier. Elles consulterent leur Superieur & quelques sçavans Religieux, qui approuverent leur dessein, & leur conseillerent d'ajoûter aux trois vœux solemnels, le quatriéme d'instruire la jeunesse comme faisoient les Ursulines de la Congregation de Paris. Elles se pourvurent donc à Rome pour avoir une Bulle qui leur permît d'embrasser l'état Regulier, elles y envoïerent à cer effet leur Confesseur qui y

En vertu de cette Bulle, on prit jour pour faire les premiers vœux de Religion, & ce fut le 22. jour d'Août de la même année, dans l'Octave de la Sainte Vierge. La Mere de Xaintonge désirant que ses compagnes absentes au sujet des fondations; fissent aussi la même chose dans la Maison. de Dijon, appella celles qui pouvoient quitter le lieu où elles étoient, & avertit les autres de faire leur profession au jour marqué, afin qu'elles se sacrifiassent toutes ensemble à Dieu dans un même tems. L'Evêque de Langres officia pontificalement à cette ceremonie, & après la Messe, onze Bbij

trouva de grandes difficultés, & qui ne put obtenir qu'àprès huit mois de sollicitations la Bulle qu'elles souhaitoient. & qui leur fut accordée par le Pape Paul V. le 23. Mai

1619.

filles representant la compagnie de Sainte Ursule, pronon-NES DE LA cerent les trois vœux ordinaires, sous la Regle de Saint GATION DE Augustin, conformement à la Bulle, avec un quatriéme vœu de l'instruction de la jeunesse: & en se vétant de l'habit Religieux, elles quitterent tout ce qui étoit du siécle, même jusqu'à leur nom de Famille, & la Mere de Xain-

tonge prit celui de la Sainte Trinité.

Quelques années après le Pape Urbain VIII. fit expedier un Bref en leur faveur, par lequel entre autres choses il leur accorda de pouvoir faire choix d'un Directeur pour la conduite de leur Communauté, sous l'autorité & avec l'approbation de l'Evêque de Langres. La Congregation étant ainsi établie en état Religieux, plusieurs filles se presenterent. pour y être receuës, & l'on fit plusieurs établissemens. Celui de Langres avoit été fait dès l'an 1613, comme nous avons dit; mais cette Maison embrassa la Clôture & l'état Regulier en même tems que celle de Dijon. La même année il en sortit des Religieuses pour aller fonder un Monastere à Chaumont en Bassigny, elles y furent conduites par la Mere de Xaintonge, qui entira d'autres encore la même année, pour aller faire un nouvel établissement à Châtillon sur Seine. Neuf ans après elle envoïa encore des Religieuses à Bourg en Bresse, à Tonnerre, à Bar-sur-Seine pour faire d'autres. Fondations, & elle sortit de Châtillon pour aller faire un établissement à Troyes, qui sut le dernier qu'elle sit, étant morte dans ce Monastere le 4. Novembre 1639, jour de saine Charles, auquel elle avoit toûjours eu une singuliere devotion. Elle fur inhumée le lendemain par l'Evêque de cerre ville, René du Bellay.

Après sa mort sa Congregation s'augmenta. Else comprenoit autrefois trente-six Monasteres; mais neuf depuis leur établissement afant pris les Constitutions des Ursulines de la Congregation de Paris, celle de Dijon ne comprend plus que vingt-sept Monasteres, dont ceux de Melun & de Sens sont du nombre. Les Religieuses de cette Congregation entrerent. en Lorraine en 1646. & furent premierement établies à Ligny en Barrois par Charles Henry de Clermont Duc de Luxembourg, & Marguerite Charlotte de Luxembourg son épouse, en consideration de la Mere Charlotte de Clermont dite de Saint François, Professe du Couvent de Tonnerre, & qu'ils



Ursuline de la Congrégation de Tulles

45 \* en habit de Cérémonie Poile, Jun. 5-

SUITE DE LA TROISTEME PARTIE, CHAP. XXVII. 197 désiroient avoir auprès d'eux ; mais les Guerres qui désolerent Unsuers la Lorraine, les obligerent de sortir de Ligny. Cette ville aïant Congraété prise quatre fois, elles se refugierent dans un Château du GATION DE Duc de Luxembourg, & retournerent ensuite à Ligny, où elles ont reçu des marques de la protection de la Maison de Luxembourg en plusieurs occasions. L'on ne fait qu'une année de Noviciat dans cette Congregation, elles ont à peu près les mêmes observances & le même habillement que celles de la Congregation de Paris. Elles n'ont point de ceinture de cuir; mais seulement un cordon de laine.

Voyez les Chroniques des Ursulines.

## CHAPITRE XXVII.

Des Religieuses Ursulines de la Congregation de Tulles; avec la Vie de la Mere Antoinette Micolon, dite Colombe du Saint Esprit, leur Fondatrice.

A Mere Antoinette Micolon dite Colombe du saint Esprit, nâquit l'an 1592. en un petit Château nommé Deleicures en Auvergne, où son pere & sa mere demeuroient ordinairement, y vivant commodement dansume condition Bourgeoise. Si-tôt qu'elle sut née, elle demeura un jour entier sans mouvement & sans donner aucun signe de vie, &. on alloit la mettre en terre, si sa mere ne s'y fût opposée, ne pouvant se persuader qu'elle fût morte: enfin elle commença à remuer & reçut le batême. Sa mere qui l'aimoit tendrement, mourut lorsque cet enfant n'avoit encore que trois ans: son pere s'étant remarié peu de tems après, sa seconde femme sur à l'égard de la petite Antoinette, une vraye Maratre. Cette fille avoit l'esprit agréable & de très bonnes inclinations; mais on ne prit aucun soin de les cultiver: car on la laissa aux champs parmi les parsans jusqu'à l'age de douze ans, qu'on la fit venir à Ambert, où elle demeura jusqu'à quinze ans, vivant pendant tout ce tems là dans une si profonde ignorance qu'elle n'avoit aucune connoissance du Christianisme.

Mais Dieu qui se plast avec les simples, prit possession de Bbiii

URSULI- cette ame, & supléant à la negligence de ses parens, il fut NES DE LA lui-même son mastre, & lui inspira d'abord tant d'amour CATION DE pour l'humilité qu'elle en donnoit des marques en toutes occasions, dequoi sa belle-mere la reprenoit, attribuant ces actes d'humilité à bêtise & stupidité. Elle avoit du mépris pour les ajustemens, & ne pouvoit souffrir les jeux qui étoient tant soit peu immodestes, & même les plus innocens, lorsqu'il y avoit des hommes de la partie. Sa tendresse envers les pauvres étoit si grande, qu'elle leur donnoit tout ce qu'elle avoit; pardessus toutes choses on admiroit sa patience à supporter les insultes & les outrages de sa belle-mere, dont elle ne faisoit jamais la moindre plainte.

> 'Deux fois, le jour fut pris pour la fiancer toutes choses' étoient disposées pour cela; mais Jesus-Christ qui la vouloit pour épouse, permit qu'il s'y rencontrât à chaque fois des empêchemens qui firent rompre cette affaire. Un jour qu'elle entendit une de ses parentes, qui faisoit l'Eloge de la vie Religieuse, elle en fut d'autant plus touchée qu'elle n'en avoit jamais entendu parler, elle courut à l'église & se jetta à genoux devant une image de la sainte Vierge, où avec des paroles fort simples; mais proferées avec beaucoup d'affection de cœur, elle voua à Dieu sa virginité. Elle comprit avec le secours de la grace, ce que c'étoit que d'être Vierge & qu'elle devoir être Religieuse. Dès ce moment elle sortit de son ignorance, & eut une si grande connoissance de nos saints Mysteres qu'elle n'eut plus besoin de s'en instruire ailleurs.

> La Declaration qu'elle fit de vouloir être Religieuses, lui attira du mépris & des injures, & on la traita de folle : on ajoûta au mépris la raillerie, lorsqu'on vit qu'elle s'étoit coupé les cheveux, & on la mit pendant deux heures dans un étatfort ignominieux, Elle servit de divertissement aux valets de la Maison, aussi-bien qu'à ses parens, & elle essuya une infinité de moqueries des uns & des autres. Persistant neanmoins dans son dessein, elle quitta tous ses ajustemens & prit un habit fort simple. Sa belle-mere se radoucit un peu à son égard; mais son pere la menaça de lui faire souffrir tous les maux imaginables, si elle lui parloit davantage de vouloir être Religieuse. Trois ans se passerent ainsi pendant lesquels elle eut de rudes combats à soûtenir contre le Demon; mais elle fur souvent consolée par son époux, qui lui donna des forces sussi

Suite de la troisieme Partie, Chap. XXVII. 199

santes pour resister aux attaques du malin esprit.

Son pere consentit enfin qu'elle fût Religieuse, & elle en- Congretra à l'âge de dix-neuf ans dans un Monastere, où de nou- GATION DE TULLES. yeaux obstacles s'étant presentés, elle demeura deux ans sans y prendre l'habit; mais Dieu le permettoit ainsi, l'aïant choisie pour fonder un Monastere de Filles par son moïen, & il lui fit connoître ses intentions, dans ses Oraisons. Elle sortit donc de ce Monastere pour aller à Ambert dans le dessein d'y fonder ce Monastere; mais à la premiere proposition qu'elle en fit, on la regarda comme une extravagante: elle y fut raillée publiquement & elle n'osoit sortir de sa maison. Le Diable qui ne perdoit point d'occasion de lui nuire, lui voulut persuader qu'elle avoit eu tort de quitter son Couvent pour venir tenter l'impossible: elle s'apperçut de la tentation, & elle eut recours aux larmes & à la penitence; mais elle experimenta sa foiblesse, elle se laissa aller à elle-même, & pressée par la tentation, elle se relâcha de son assiduité à la priere. Elle se para pour plaire aux hommes: elle frequenta les compagnies, & chacun admiroit son esprit: tout le monde changea a son égard, & on fut surpris de la voir si bien faite, si sage, & si sçavante, parlant bien de toutes choses: mais Dien qui avoit permis qu'elle fût tombée dans ces vanités, sçut l'en relever en peu de tems. Elle devint tellement pleine de galle, que tout le monde la fuioit & ne la vouloit point approcher. Ce châtiment l'obligea d'avoir recours à Dieu, & de déplorer son égarement qui ne dura que cinq semaines. Elle recouvra la santé, & prit la resolution de ne plus vivre que pour Dieu.

Elle chercha ensuite les moiens d'executer les ordres qu'elle avoit reçus de Dieu, de fonder un Monastere. Elle engagea trois autres Demoiselles à être ses Compagnes, & aïant consulté les PP. de la Compagnie de Jesus, ils leur conseillerent d'embrasser l'Institut des Ursulines, & d'aller au Puy en Velay en apprendre les pratiques, chez les filles de la Congregation de Nôtre-Dame, qui étoient encore séculieres & dans l'emploi des Ursulines. Mille difficultés s'éleverent pour empêcher leur voïagesmais malgré la resistance de leursparens elles prirent la route du Puy. Cependant quelques amis qu'elles avoiens à Ambert tâchoient de leur trouver une maison pour y faire leur demeure à leur retour : une personne de la ville leur en donna une, & elles vinrent pour en prendre

URSULI- possession. La Sœur Antoinette sur éluë Superieure de cette NES DE LA petite Communauté, après qu'elles eurent fait les Vœux CONSRE- simples. En toute la maison il ne se trouva qu'un seul lit pour tous meubles. Quelques personnes charitables sournirent à leur subsistance, jusqu'à ce que leurs parens, s'étant un peu adoucis, leur donnerent à chacune deux cens écus, & les meublerent passablement. Elles obtinrent permission de chanter l'Office de Nôtre-Dame au Chœur, de faire toutes les fonctions d'Ursulines, & de recevoir les silles qui se presente-

roient pour entrer dans leur Communauté, ce qu'elles exe-

cuterent le jour de l'Ascension de l'année 1614.

La Sœur Antoinette fut appellée à Clermont par un de ses oncles qui y étoit Chanoine, pour y faire un Etablissement, elle y fut en 1616. & y trouva trois filles qui l'y attendoient. Sitôt que la maison qu'on leur avoit destinée fut un peu avancée, l'Evêque de Clermont Joachim d'Esteing voulut faire lui même la Ceremonie de leur donner le Voile de Religion. & recevoir leurs Vœux le jour de Pâques de la même année. Ce Prelat aïant celebré la Messe pontificalement dans l'Eglise des Carmes, donna après l'Epitre le Voile de Novice à la Mere Antoinette, & à deux de ses Compagnes; à la fin de la Messe il leur donna le Voile noir en leur faisant faire Profession, & en même tems quatre autres Sœurs recurent le Voile blanc. Elles retournerent après cette Ceremonie en leur Maison, qui fut dès lors en clôture: néanmoins comme elles n'avoient point de Bulle pour l'ériger en veritable Monastere, l'Evêque ne permit pas qu'elles fissent davantage de Professes. Elles solliciterent les Ursulines de Bordeaux pour leur communiquer leur Bulle & s'associer à elles, ce qui leur fut refusé. On procura pendant ce tems à la Mere Antoinette un autre Etablissement à Tulles: elle sortit de Clermont malgré la resistance des habitans qui firent tous leurs efforts pour la retenir, elle y arriva le 4. Septembre 1618. & recut des mains de l'Evêque le Sacrement de Confirmation, où elle prit le nom de Colombe du saint-Esprit.

Il n'y avoit plus que le défaut de Bulle qui empêchât de faire cet Etablissement: elle avoit desiré l'union de toutes les Ursulines, qui étoit fort aisée à faire dans ce tems-là; elle en prit encore les moiens, mais ils ne lui réussirent pas. Elle genta derechef d'avoir la communication de la Bulle des Ur-

**fulines** 

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XXVII. 201 sullines de Bordeaux; mais quoiqu'elle y sût elle-même, & URSULT-qu'elle demeurât pendant cinq semaimes chez elles, elle ne NES DE LA CONGRE-put l'obtenir. Ensin elle eut recours à Rome, & elle en obtint une l'an 1623. non seulement pour ériger le Monastere de Tulles; mais pour les autres qu'elle voudroit établir. En execution de cette Bulle, elle se soûmit au Noviciat & à l'habit que prescrit la Bulle: l'année de Noviciat étant sinie, elle renouvella ses Vœux, & de vingt-quatre Filles qu'elle avoit, plusieurs sirent Profession en même-tems.

Quand ellecommença les Bâtimens du Monastere de Tulles, elle n'avoit que quatre livres qu'elle donna au maçon qui mix la premiere pierre; mais les aumônes des Fidéles se trouverent si considerables, qu'elle sit bâtir un Monastere assez ample pour contenir plus de soixante-six Religieuses qu'elle y laissa lorsqu'elle en sortit pour faire d'autres Etablissemens. Elle dressa elle-même les Constitutions qui s'observent en cette Maison, & dans celles qui y sont unies; & après y avoir demeuré pendant quatorze ans, elle en sortit en 1632, pour aller faire une Fondation à Beaulieu au Diocese de Limoges. Elle n'établit ce Couvent que comme elle avoit fait les trois autres, sur la seule confiance qu'elle avoit en la divine Providence. Elle n'y demeura que six mois, aïant été obligée d'en sortir à la sollicitation de la Comtesse de Clermont de Lodeve, pour faire un Etablissement à Epalion. Elle prit en passant à Tulles six Religieuses qu'elle y conduisit en 1633. & trois ans après elle y vir vingt-six Religieuses. Elle y demeura dixsept ans, & fut ensuite appellée à Arlane pour un nouvel Etablissement par le même Evêque de Clermont, qui l'avoit reçuë dans sa ville Episcopale. Cet Etablissement se sit l'an 1650. & fut le dernier des six que sit cette Fondatrice, qui mourut dans ce Couvent le 11. Mars 1659. Des Religieuses du Couvent de Tulles étoient sorties dès l'an 1641, pour fonder aussi un monastere d'Ursulines à Ussel Capitale du Duché de Ventadour dans le Limousin, qui ont suivi pendant un tems les Constitutions de la Congregation de Tulles: mais l'Evêque de Limoges leur sit prendre celles des Ursulines de son Diocese qui sont presentement de la Congregation de Toulouse.

Ces Religieuses de la Congregation de Tulles suivent les Constitutions qui ont été dressées par leur Fondatrice, & qui Tome IV.

Digitized by Google

VRSULF furent approuvées l'an 1623, par l'Evêque de Clermont Jean

NES DE LA de Genouillac de Vaillac. Conformement à ces Constitu-GATION DE trons elles ne font qu'un an de Noviciat, après lequel elles ne font que les trois Vœux solemnels, de chasteté, de pauvreté, d'obéissance, & de clôture perpetuelle, ne s'engageant point par Vœu à l'Instruction de la jeunesse. Quatre fois l'année, scavoir, le Vendredi-Saint, & aux Fêtes de la Pentecôte, de saint Augustin, & de sainte Ursule, elles renouvellent leurs Vœux au Chapitre: voici la Formule de ces Vœux: Je, Saur N. N. en vôtre presence, mon Dieu, & de toute la Cour celeste, quoique trés-indigne de m'y presenter, me consiant en vôtre bonté, vous promets & vous vouë, & à la glorieuse Vierge Marie, au Bienheureux saint Augustin, à la Bienheureuse sainte Ursule, aux onze mille Vierges ses Compagnes, à vous Reverende Mere, & à celles qui vous succederant, panvreté, chasteté, obéissance, & clôture, selon le Concile de Trente, & de perseverer en ces miens Væux jusqu'à la mort, en la compagnie de sainte Ursule, suivant la Regle de saint Augustin, & les Constitutions de ce Monastere approuvées par Notre faint Pere le Pape Gregoire XV. priant Nôtre Seigneur de m'en faire le grace. Ainsi soit-il. Après avoir fait Profession, elles sont pendant un an sous la conduite d'une Maîtresse qui leur apprend les Observances Regulieres qu'elles n'auroient pu apprendre dans leur Noviciar. Deux ans après elles recommencent un second Noviciat d'un an, après lequel elles peuvent être emploiées dans toutes les Charges & les Offices de la Maison. Quoique les jeunes Professes soient dans ce second Noviciat, elles ne laissent pas d'avoir voix au Chapitre, car c'est dans cette année qu'elles commencent de l'avoir. Elles gardent les mêmes exercices que les autres de sa Communauté, excepté qu'elles ont une demi-heure d'Oraison de plus, qu'elles disent tous les Samedis le Rosaire de la sainte Vierge, que tous les mois elles font une Retraite d'un jour, & qu'elles font ce jour-là quatre heures d'Oraison.

Toutes les Religieuses disent au Chœur le grand Office de l'Eglise selon le Breviaire Romain. Les jours ouvriers elles le recitent en psalmodiant 3 mais les Dimanches & les Fêres. elles doivent chanter en Plein-chant Tierce, Vêpres, & Complies. Outre les jeunes ordonnés par l'Eglise, elles jeunent encare les veilles des Eères de la Nativité, de la Conception,



Ursuline de la Congrégation d'Arles.

Polly fun. f.

Suite de la troisieme Partie, Chap. XXVIII. 203 & de la Purification de la fainte Vierge, de fainte Ursule, URSULE. de saint Augustin, de sainte Monique, de saint Charles Bor- NES DE LA CONGRE romée, & tous les Vendredis de l'année, excepté dans le tems GATION Paschal; mais s'il arrive dans la semaine un jeune de prece- D'ARLES. pte ou de la Regle, elles sont dispensées de jeuner le Vendredi. Elles se levent en tout tems a quatre heures: à quatre heures & demie, elles font en commun l'Oraison Mentale qui dure julqu'à cinq heures & demie, après quoi elles difent Prime, Tierce, & Sexte. Les Dimanches & les Fêtes Tierce, & Sexte sont retardées, tous les jours après Complies, elles disent aussi en commun les Litanies & le Chapelet de la sainte Vierge. Les Matines se disent à huit heures du soir, & ellesi font ensuite un quart-d'heure d'examen de conscience, qu le fait aussi le matin avant le dîner. Quant à leur habille ment, il consiste en une robe de serge noire serrée d'une ceinture de cuir. A l'Office, allant à la Communion, & dans les Ceremonies, elles mettent un manteau noir, qui s'attache au cou: leurs habits de dessous sont blancs. Outre le Voile

loir qu'accompagnées d'une écoute. Voyez les Chroniques des Religieuses Vrsulines Part. III. & les Constitutions de celles du Monastere de Tulles approu-

noir ordinaire, elles en ont encore, en certaines occasions, un autre long de deux aunes, & elles ne vont jamais au Par-

vées par l'Evêque de Clermont l'an 1623.

### CHAPITRE XXVIII.

Des Religieuses Ursulines de la Congregation d'Arles avec la Vie de la Mere Jeanne de Rampale, dite de Jesus, leur Fondatrice.

Es Religieuses de la Congregation d'Arles reconnoissent pour Fondatrice la Mere Jeanne de Rampale, dite de fesse. Elle naquit à Saint Remy ville de Provence, & du Diocese d'Avignon, l'an 1583. Ses parens qui étoient d'une condition médiocre, la consacrerent à Dieu dès son enfance; & la suite sit connoître qu'ils ne s'étoient point trompés dans le choix qu'ils sirent d'elle, preferablement à deux autres enfans qu'ils avoient, pour en faire une offrande Cc ij

Digitized by Google

CONGRE-D'ARLES.

à Dieu. Elle étoit encore toute petite, lorsque la contagion MES DE LA étant entrée à Saint-Remy, on la mena à un Village voisin, où s'étant laissé tomber sur un rocher & fait une plaie profonde à la tête, elle commença à témoigner son courage, souffrant qu'on la pençât sans jetter une seule larme, & sans pousser le moindre soupir.

Ses parens allerent demeurer ensuite à Avignon, où, après avoir vêcu dans les pratiques continuelles de devotion, ils se séparerent quelque tems après pour passer le reste de leurs jours en perpetuelle continence, le mari s'étant retiré chez les PP. de la Compagnie de Jesus en Savoye, & la temme nommée Delphine Lanfreze étant entrée dans la Congregation de sainte Ursule d'Avignon, avec deux de ses filles Jeanne, & Catherine Rampale. Jeanne qui étoit encore jeune prit néanmoins dans le même tems le Voile des Sœurs de fainte Ursule, pour s'engager de bonne-heure au service de Dieu. Sa grande sagesse, & la maturité de son esprit la faisoient passer pour plus âgée qu'elle n'étoit; son adresse & son habileté, la firent exceller en beaucoup d'ouvrages, & lorsqu'elle y travailloit, elle les posoit sur une tête de mort, pour avoir toûjours dans la pensée ce qu'elle deviendroit un jour. Son travail n'interrompoit point l'Instruction des petites filles, elle leur enseignoit la Doctrine Chrétienne, & les conduisoit dans la pratique des vertus. Elle avoit beaucoup de douceur pour les autres; mais pour elle, elle n'avoit que des rigueurs extrêmes, & ses moindres austerités étoient de porter sur sa chair nuë, des Noms de Jesus, des Croix, & des Cœurs armés de pointes de fer.

L'an 1602. les Consuls d'Arles aïant demandé quelques Sours de sainte Ursule d'Avignon, pour instruire la jeunesse de la ville, on y envoïa la Mere Delphine Lanfreze avec ses deux filles, Jeanne & Catherine Rampale, & deux de ses nièces qui étoient aussi de cette Congregation. Elles y allerent, par loûmission au choix des Ursulines d'Avignon. On les logea fort pauvrement à Arles, ce qui n'empêcha pas qu'elles ne tinssent leurs Classes pour l'Instruction des jeunes filles. La Communauté s'augmenta notablement, & la Mere Delphine, après l'avoir gouvernée pendant quelque tems, fit tant d'instances auprès de l'Archevêque d'Arles pour être déchargée de la Superiorité, & pour mettre sa fille en sa places

Suite de la Troisieme Partie, Chap. XXVIII. 205 qu'on lui accorda sa demande: mais on eut bien de la peine à URSUAL y faire consentir Jeanne Rampale, que son humilité portoit NES DE LA à ne point accepter cette Charge, & il fallut lui faire un com- GATION mandement par sainte obedience. En vingt années qu'elle D'ARLES gouverna cette Maison, elle ne reçut qu'onze filles, & elle perdit sa mere & sa sœur; mais cette Communauté sit beaucoup de progrès, lorsqu'elle eut embrassé l'état Religieux. Pour y parvenir la Mere de Rampale se servit du credit de son frere, Docteur en Theologie, Chanoine & Theologal de l'Eglise d'Apt, qui obtint du Vice-Legat d'Avignon une Bulle l'an 1624, pour ériger la Maison de sainte Ursule d'Arles en vrai Monastere de Religieuses professant les trois Vœux solemnels, & elles joignirent à cette Bulle des Lettres Patentes du Roi pour cet Etablissement qui furent verissées au Parlement d'Aix le 25. Septembre de la même année.

Comme la Bulle étoit addressée à l'Archevêque d'Arles, le frere de la Mere de Rampale la lui presenta le 11. Octobre. Ce Prelat l'aïant acceptée & voulant la mettre en execution, il visita la Maison, & l'aïant trouvée en bon état, avec un fond suffisant pour l'entretien des Sœurs, il prit jour pour faire la Ceremonie de leur Vêture qu'il fixa au vingt-fix Ocbre Fête de sainte Ursule Patrone de cet Institut. Il se rendit ce jour-là à leur Maison, il dit la Messe pontisicalement, fit un Discours sur l'excellence de l'état Religieux, & ensuire envoia M. de Rampale donner le Voile blanc, & recevoir au Noviciat la Mere de Rampale sa sœur, qui étoit au lit malade. Ce Prelat donna lui-même le Voile aux autres Sœurs, & trois mois après, le 19. Janvier 1629, il reçut à la Profession les premieres Novices en confideration de la vie exemplaire qu'> elles avoient menée dans la Congregation. La Mere de Rampale prit à la Profession le nom de Jeanne de Jesus, & elle dressa les Constitutions qui s'observent encore dans cette Congregation, & dans les Monasteres qui lui sont associés.

Les premieres Ursulines qui demanderent cette associations furent celles de Vaulreas, ville du Comtat Venaissin; & elles envoierent l'an 1627, leurs principales silles pour prendre l'habit & faire Profession Religieuse sous la Mere Jeanne de Jesus. La ville d'Avignon desirant aussi avoir un Monastere de Religieuses Ursulines, cette même Fondatrice y envoïa de ses Religieuses l'an 1632. Cette absence ne diminua rien de la

Digitized by Google

Unsult tendresse qu'elle avoit pour elles. Elle les faisoit visiter deux

NES DE LA fois la semaine; elle pourvoïoit à leur entretien, leur fournissoit les provisions necessaires, les exhortoit, les consoloit. & les instruisoit par ses lettres. Non contente de leur parler par écrit, l'amour lui donnant une sainte impatience de les revoir, elle se transporta en personne à Avignon, avec la permission de son Prelat qui jugea ce voïage necessaire pour fortifier les Religieuses Ursulines d'Avignon, qui étoient déja éprouvées par beaucoup de difficultés. Ses infirmités qui étoient presque continuelles, s'étant augmentées dans le chemin, l'empêcherent d'arriver à Avignon aussi-tôt qu'elle l'auroit desiré: elle fut contrainte de rester un mois à Saint-Remy: & nonobstant la violence de ses maux, elle alla à Avignon, où elle arrêta, par sa prudence, tous les troubles que quelques personnes mal-intentionées avoient suscités dans son Monastere. Après qu'elle y eut demeuré quinze mois, on lui demanda encore de ses Religieuses, pour faire un autre Etablissement à Saint-Remy ville de sa naissance; elle en fit venir pour cet effet d'Arles, qui commencerent cette Fondation le jour de sainte Catherine de l'an 1634. Elle avoit encore promis d'entreprendre un Etablissement à Tarascon; mais cette Fondation ne fut executée qu'un peu après sa mort, qui arriva le 7. Juillet 1636. Dieu l'avoit éprouvée pendant plus de trente ans par des maladies frequentes qu'elle avoit souffertes avec une patience admirable, & quoique ce fût une assez grande mortification, elle ne laissoit pas encore d'affliger son corps par beaucoup d'austerités. Ce fut au Monastere d'Avignon qu'elle termina ses jours, & elle fut enterrée, comme elle l'avoir desiré par humilité, sous une montée vis-à-vis la porte du Chœur des Religieuses. Mais les Miracles qui se firent à son tombeau obligerent les Religieuses de l'ouvrir onze mois après, pour transporter son corps dans un lieu plus décent : il fut trouvé tout entier sans aucune corruption, & il se sit encore plusieurs Miracles à cette Translation.

> Cette Fondatrice recommanda en mourant à ses Filles l'établissement de Tarascon, qu'elle n'avoit pû faire à cause de sa maladie, Peu après sa mort toutes les permissions necessaires aïant été obtenuës, douze Religieuses, dont il y en avoit onze professes du Monastere d'Arles, & une de saint

Remy, commencerent cette Fondation l'an 1637. Tout le URSULUIZ Clergé Seculier & Regulier, accompagné des principaux de la NES DE LA Ville, les conduisirent processionnellement à l'Eglise de sainte PRESENTANTION.

Marthe, où le saint Sacrement avoit été exposé, & après quelques prieres, on les conduisit de même avec le saint Sacrement qui étoit porté par l'official, jusqu'à l'ancienne Eglise de saint Nicolas, qui se trouva dans l'enclos de la Maison qu'on seur avoit preparée, & ce Monastère a produit des

Filles de grande vertu.

Cette Congregation n'est pas fort considerable: elle ne comprend qu'environ huit Maisons. Ces Religieuses étoient toutes obligées à faire deux ans de Noviciat; mais quelques Monasteres se sont fait dispenser d'une année. Celles d'Avignon sont toûjours deux années de Noviciat. L'habillement des Religieuses de cette Congregation est assez semblable à celui des Ursulines de la Congregation de Bordeaux, quant à la robe qui est plissée; mais celles d'Arles portent au Chœur un manteau trasnant à terre, & leur voile est d'une étamine claire.

#### CHAPITRE XXIX.

Des Religieuses Ursulines dites de la Presentation, avec la Vie de la Mere Lucrece de Gastineau leur Fondatrice.

Ntre les Communautés de filles Ursulines Congregées, qui sont immediatement sorties de celle de l'Isle, dans le Comté Venaissin, où la premiere Communauté de cet institut a commencé par les soins de la Mere de Bermond, celle du Pont saint-Esprit a été une des plus considerables. Elle sur établie l'an 1610. & gouvernée long-tems par la Mere de Luynes, qui pour étendre davantage cet institut, envoia l'an 1623, à Avignon deux de ses silles pour y faire un nouvel établissement qui sur agreé, tant par le Vice-legat d'Avignon Guillaume du Broc de Nozet, que par l'Archevêque de la même ville Etienne Dulci, qui desirerent aussi que la Mere de Luynes y vint en personne. Elle leur obéit, & aïant en-

Digitized by Google

URSULI- core amené avec elle trois compagnes, cette Communauté sut PRES DE LA solidement établie la même année.

TION.

La Sœur Lucrece de Gastineau fut du nombre de celles qui furent choisses pour cet établissement par la Mere de Luynes. Elle nâquit vers l'an 1594. à Courteson, dans la Principauté d'Orange, de parens très considerables, qui étant morts peu de tems après sa naissance, la laisserent orpheline sous la conduite d'un de ses oncles. On ne pouvoit dire qui de son corps ou de son esprit avoit le plus d'avantages, l'un & l'autre étant prévenu de graces & de charmes : son visage avoit un air majestueux, & une certaine sierté, qui portoient ceux qui la voioient & l'entretenoient, à l'aimer & à la respecter. Elle fut long-tems assujettie à la vanité, son occupation n'étoit qu'à se parer & à chercher de nouveaux ajustemens, prevenant même les modes pour se faire regarder davantage dans toutes les assemblées & s'attirer des amans. Elle avoit tant de complaisance pour elle même, qu'on la pouvoit appeller une idole toute profane; mais depuis sa conversion, elle devint la victime de la grace. Ce fut dans le tems qu'elle étoit le plus fortement occupée de les vanités & dans sa vingttroisième année, qu'elle commença à connoître les perils où elle étoit exposée de perdre son ame. Les discours d'un Predicateur qui parla des dernieres fins de l'homme, sur lesquelles il sit mille reslexions touchantes, furent les puissans motifs dont Dieu se servit pour l'attirer à lui. E le avoit neanmoins de la peine à se résoudre à changer de vie, il se presentoit à son esprit plusieurs difficultés qui s'opposoient à ses bonnes intentions; mais par une sainte resolution, brisant tout d'un coup les liens qui tenoient son cœur dans l'esclavage, elle renonça aux vanités du monde, & reforma ses habits mondains. Demeurant pour lors avec un de ses oncles President au Parlement d'Orange, elle ne voulut pas se trouver à un Bal qui se donnoit chez lui; & pour se dégager des importunités qu'on lui faisoit, elle en sortit pour aller chez 'th' autre de ses parens. Cette premiere violence qu'elle se fit & cette premiere victoire qu'elle remporta sur elle même dans cette occasion, lui donnerent lieu de pratiquer la vertu, & elle consacra le tems qu'elle emploioit auparavant aux visites & aux vains amusemens, à soulager les malades, & à visiter les prisonniers & les miserables.

La

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XXIX. 209 La clôture lui ôta la pensée d'être Religieuse; non pasqu'elle URSULTressentate de la peine à ne point sortir; mais parce que che- PRESENTArissant ses oncles & les aimant avec beaucoup de tendresse, TION.

elle croïoit devoir à leurs foins beaucoup de reconnoissance, & elle vouloit être en liberté pour leur en donner des marques au moins dans leurs maladies. Elle eut quelque dessein d'entrer chez les filles de la Visitation, dont l'institution étoit encore toute recente, & qui ne gardoient pas pour lors la clôture. Mais une de ses parentes & intimes amies, l'engagea insensiblement à se retirer au Pont-saint-Esprit, dans la Maison de saint Ursule, où les filles sans être liées par des Vœux solemnels, vivoient neanmoins dans une grande regularité, & étoient gouvernées par la Mère de Luynes, qui passa par Orange dans ce tems-là. Dans un seul entretien que la Sœur de Gastineau eut avec elle, elle promit de la suivre, & ne voulant point le faire sans avoir communiqué sa resolution à ses parens, elle leur dit adieu, & se rendit ensuite dans l'Eglise des Capucins, où l'Evêque d'Orange l'attendoit avec la Mere de Luynes. Ce Prelat devant toute l'assemblée approuva sa résolution, & lui aïant donné sa benediction, il la remit entre les mains de la Mere de Luynes, qui l'emmena au Pont-saint-Esprit, où elle fut reçûë par toutes les filles de cette Congregation avec beaucoup de joie.

Dès le premier jour de son Noviciat, on la jugea capable de rous les emplois de la Maison. D'abord elle fut Infirmiere & exerça cet office avec tant de charité, que les Sœurs s'en trouverent beaucoup soulagées dans leurs infirmités. Jamais le monde ne lui parut si beau qu'après qu'elle l'eût quitté, jamais les compagnies ne lui semblerent plus agréables que lors qu'elle eût fait profession de ne converser qu'avec Dieu, & jamais les plaisirs de la vie, n'eurent pour elle de plus grands attraits, que lorsqu'elle se fut vouée à la Croix du Sauveur. Ce ne fut pas sans peine qu'elle resista à ces tentations, & elle emploïa pour cela les veilles, les oraisons, & les mortifications. Dans ce tems-là un de ses oncles qui tomba malade, l'envoïa solliciter de venir à Orange pour l'assirer dans sa maladie, suivant la promesse qu'elle lui en avoit faite en se separant de lui. Cette proposition paroissoit legitime: la tendresse qu'elle avoit pour ses parens la sollicitoit de rendre ce service à son oncle, elle s'y sentoit portée; mais

Tome IV.

elle voulut remporter une victoire sur elle-même dans cette MES DE LA occasion, & elle refusa d'y aller, s'excusant sur la maniere de vie qu'elle avoit embrassée.

> Peu de tems après elle consentit à sortir du Pont-saint-Esprit; mais ce ne fut que par obéissance, & pour rendre tervice à sa Congregation. Le nouvel établissement qu'on alloit faire à Avignon en fut la cause, & elle sur une des principales que la Superieure choisit pour y aller travailler, quoi qu'il n'y eut que trois ans qu'elle fut dans la Congregation. Elle y alla donc avec quelques compagnes l'an 1623. comme nous avons déja dit : elles se logerent d'abord dans une petite Maison; mais le grand nombre de filles qui se presenterent pour être reçûes, les obliges de changer de demeure, avant que l'année fut finie. Elles eurent une grande Maison qui avoit autrefois appartenu au Roy René, & c'est pour cette raison que les Ursulines qui y demeurent ont toûjours retenu le nom de Roïales. La Sœur Gastineau y fut d'abord Maîtresses des Novices, & eut ensuite la conduite de la

Maison en qualité de Superieure.

Il y avoit déja quinze ans qu'elles étoient établies en cette ville, & sept ans que la Sœur de Gastineau les gouvernoit, lorsqu'elle leur proposa de se consacrer à Dieu par les Vœux solemnels, en faisant ériger leur Maison en vrai Monastere, à l'exemple de quantité d'autres Ursulines. Elles y consentirent, & elles presenterent pour cet effet au nombre de vingtrois, une supplique au Pape Urbain VIII. qui leur accorda le 19. Février 1637: un Bref très-avantageux, leur permettant d'ériger leur Communauté en Monastere sous la Regle de saint Augustin, l'invocation de sainte Ursule & le uitre de la Presentation de Nôtre-Dame, qui est un titre particulier que ce Monastere choisit, & qui a été communiqué à ceux qui lui ont été associés pour honorer la sainte Vierge en ce Mistere. En execution de ce Bref, la Mere Lucrece de Gastineau, qui prit aussi pour lors le nom de la Presentation. fut reçue premiere Religieuse, & sit solemnellement ses vœux le dernier Mars de la même année, aïant été aussitôt confirmée Superieure par les députés de l'Archevêque d'Avignon; & conformément au Bref, les Sœurs commengerent un second Noviciat sous la conduite de la Mere des Gastineau, qui se considerant comme appartenant davantage:

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XXIX. 2171 à Jesus-Christ dans ce nouvel état Religieux, s'anima d'un URSULE. plus grand zele pour porter ses Sœurs à la perfection de leur NES DE LA vocation & de leur institut.

Son esprit étoit naturellement un peu imperieux; mais elle se proposa l'anéantissement d'elle même, concevant une si forte horreur de l'attachement qu'elle avoit eu au monde, qu'elle n'y pensoit que pour verser des torrens de larmes, & l'on ne vit jamais plus d'humilité que dans toutes ses actions. On ne peut exprimer la Charité qu'elle avoit pour ses filles : aprés le Chœur, l'infirmerie étoit le lieu de la Maison qu'elle frequentoit le plus souvent, s'y rendant presque à toute heure, pour voir si les Malades avoient tout ce qui leur étoit necessaire. Ce fut cet excés de charité & de tendresse qu'elle avoit pour ses Sœurs qui lui causa la mort; car un jour qu'il y avoit des maçons qui travailloient dans la Maison, voïant qu'il jettoient des pierres par la fenêtre d'une Chambre qu'ils netoïoient, & que les Religieuses qui alloient sortir du refectoire devoient passer par ce lieu là, elle y courut pour faire cesser les o vriers, dans l'apprehension que quelque Religieuse ne fut blessée; ais une de ces pierres tomba dans ce moment sur sa tête & sui donna un coup mortel. Cet accident sit sortir toutes les Religieuses du Refectoire pour lui donner secours. Elles la trouverent étendue par terre sans aucun mouvement les bras croilés sur sa poitrine & toute baignée dans son sang. Quoique les Chirurgiens jugeassent bien qu'elle n'en pouvoit pas revenir, on la trépanna neanmoins; elle reçût le soir l'Extrême Onction, & elle mourut le lendemain 30. Août 1657. agée de 63. ans, aprés avoir été quinze ans Superieure de cette Maison.

Les constitutions de cette Congregation furent dressées par par le R. P. Bourgoin troisiéme General de la Congregation des Prêtres de l'Oratoire, & elles ont été reçûes en plusieurs autres Monasteres qui se sont associés à cette Congregation d'Ursulines. Elle est composée d'environ vingt-deux Monasteres, dont la plûpart étoient des Maisons congregées comme celle de l'Isle dans le Comté Venaissin, où les premieres Ursulines de France ont commencé leur premier établissement, Apt, Martigue, Pertuits & plusieurs autres. Elles ont deux Monasteres à Avignon, & elles y ont été établies les premieres; mais celles de la Congregation d'Arles qui y ont aussi Dd ii

Digitized by

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX;

URSULI- une Maison, quoi qu'établies après elles, les ont devacées

NES DU dans l'état Regulier.

BOURGO-

En vertu de leurs constitutions, elles devroient faire deux ans de Noviciat dans tous les Monasteres; mais la plûpart se sont fait disperser d'une année, aussi-bien que quelques-unes de la Congregation d'Arles.

### CHAPITRE XXX.

Des Ursulines du Comté de Bourgogne avec la Vie de la Mere Anne de Xaintonge leur Fondatrise.

Es Ursulines du Comté de Bourgogne & en Suisse, prennent le titre de Religieuse; mais je croi qu'il peut leur etre contesté legitimement, puisqu'elles ne font que des vœux simples de pauvreté, de chasteté & d'obéissance, & que celui de stabilité qu'elles font aussi; ne les empêche pas de sortir de la Congregation, ou qu'on ne les oblige d'en fortir quand il y a des raisons pour le faire. La Mere Anne de Xaintonge fut leur Fondatrice, & nâquit à Dijon, l'an 1567, elle étoit sœur de la Mere Françoise de Xaintonge Fondatrice des Ursulines de la Congregation de Dijon : c'est pourquoi nous ne dirons rien de fes parens dont nous avons déja parlé au Chapitre XXVI. de ce volume. Elle mena pendant plufieurs années une vie particuliere & retirée; mais aïant entenduparler des Ursulines & du grand fruit qu'elles faisoient, elle voulut les imiter; elle commença par faire des Catechismes. dans les Eglises pour instruire les jeunes filles, & enfin elle prit la résolution d'assembler une Compagnie de Filles, pour instruire les personnes de leur sexe, à l'exemple des P. dela Compagnie de Jesus; dont l'institut est d'enseigner les hommes. Elle fut inspirée de Dieu d'alter faire cet établissement à Dole, ville du Comté de Bourgogne, pour lors sous la domination du Roi d'Espagne qui étoir en guerre avec la France, circonstance dont ses parens se servirent pour s'opposer à son entreprise, aussi-bien que de plusieurs autres raifons que la tendresse qu'ils avoient pour elle, leur suggeroit.. Le monde & le Démon n'oublierent rien pour la desour-



Ursuline du Comté de Bourgogne.

Poilly Jun. f.

- 47·

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAF. XXX. 21, ner d'un dessein qui devoit procurer beaucoup de gloire à URSULT-Dieu & faciliter le salut d'un grand nombre de filles, qui NES DU COMTE DE auroient toûjours vécu dans l'ignorance; mais enfin elle sur-Bourgo. monta toutes ces difficultés, & étant agée de trente-sept ans, sons elle commença sa Congregation à Dole, en aïant obtenu la permission de l'Evêque de Lausanne, Suffragant de l'Archevêque de Besançon, qui gouvernoit ce Diocese pendant la vacance du Siege. Le Parlement de cette ville s'y opposa d'abord; mais ensin il y donna aussi son consentement, le 16. Juin 1606.

La Mere de Xamtonge voïant sa Congregation établie, dressa les Regles pour y maintenir l'Observance, elle étoit la premiere à tous les exercices, & s'emploïa pendant vingtsept ans à l'Instruction de la jeunesse, prenant pour son partage les filles les plus mal-faires & les plus dégourantes, tachant sur tout de leur inspirer une grande devouon à la sainte Vierge. Elle fondoit toute la perfection sur une humilité sincere-Ses austerités étoient prodigieules, elle n'étoit pas contente, fi elle se retiroit le soir sans avoir remporté quelque victoire fur ses sens. Je ne parle point de son amour envers Dieu, de son zele pour le salut de son prochain de sa devotion envers le saint Sacrement, ni de ses autres verrus en particulier, cerabregé ne me permettant pas d'entrer dans un grand détail, on peut consulter sa Vie imprimée à Lyon l'an 1691. Elle eut la consolation de voir six Maisons de sa Compagnie établies encore à Vesoul, à Besançon, à Arbois, à Saint-Hippolyte, & à Porentru; & ce ne fut qu'après fa mort que la: Communauté de Vesoul prit la clôture, & fut unie à la Congregation des Ursulines de Lyon. Enfin après une maladie d'environ vingt un mois, pendant lesquels il sembloir que tous les maux se succedoient les uns aux autres pour tourmenter son corps, elle mourut d'apoplexie à Dole le 8. Juin-1621, étant âgée de cinquante-deux ans-

La fin particuliere de cet Institut est de sanctifier toutes les personnes qui le composent, par la pratique des Vœux simples de chasteté, de pauvreté, d'obéissance, & de stabilité, qui les engagent à demeurer dans la Compagnie. Il y a néanmoins de certains désauts pour lesquels on les met dehors, comme nous avons dit cy-dessus. Ces filles doivent aussi travailler à la sanctification des personnes de leur sexe. Cette

Dd iij

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX.

Unsuit obligation d'instruire & d'enseigner est si essentielle à cet In-NES DU COMTE'DE stitut, qu'aucun office n'en peut dispenser, pas même les an-Bourgo- ciennes. Leur habit est noir excepté le colet, & il est tel que le portoient autrefois les veuves de qualité qui vivoient dans la devotion. Elles ne portent point de Voile, mais elles ont un' bonet noir & par dessus comme une espece de chaperon: leur! robe est serrée d'une ceinture de laine noire. Elles font trois ans de Noviciat; elles sortent deux-à-deux de la Maison avec la permission de la Superieure, pour aller visiter les malades, pour rendre visite à leurs parens, lorsque la necessité, ou la charité les y oblige, & n'aïant point d'Eglise particuliere chez elles, elles vont dans les autres Eglises pour y entendre la Messe & la Prédication, & assister aux divins Offices.

> Quand leurs Maisons se trouvent dans une ville où il y a des Jesuites, il leur est ordonné de se confesser à ces PP. & il est libre à chacune de ces Ursulines de choisir parmi eux tel? Confesseur que bon lui semble. Dans les lieux où il n'y a point de Jesuites, elles choisssent du consentement de l'Ordinaire un Prêtre séculier, & dans les affaires importantes, elles consultent les Jesuites des villes voisines. La raison qui a obligé la Mere Anne de Xaintonge à recommander à ses Filles de choisir toûjours les Jesuites pour Directeurs, c'est parce qu'elle a formé la Compagnie de sainte Ursule sur le modele de la Compagnie de Jesus, qu'elle a tiré ses Regles! de celles de saint Ignace, & qu'elle avoit pendant sa vie donné toute confiance à ces RR. PP.

Elles se levent en tous tems à quatre heures, elles font le matin une heure d'Oraison Mentale dans leurs chambres, elles s'assemblent ensuite dans une Chapelle domestique pour y psalmodier l'Office de Nôtre-Dame, après quoi elles vont entendre la Messe. L'Instruction des jeunes filles commence à sept heures & demie & finit à dix, après laquelle elles font un quart-d'heure d'examen de conscience avant le repas, qui est suivi d'une heure de recreation qui se termine par les Litanies de la sainte Vierge, qu'elles recitent ensemble dans la Chapelle domestique. Elles gardent ensuite le silence en s'occupant à des ouvrages, selon l'ordre de la Superieure, jusqu'à deux heures, qu'elles retournent en Classe, laquelle étant finie, elles font une demi-heure de priere, pendant la-

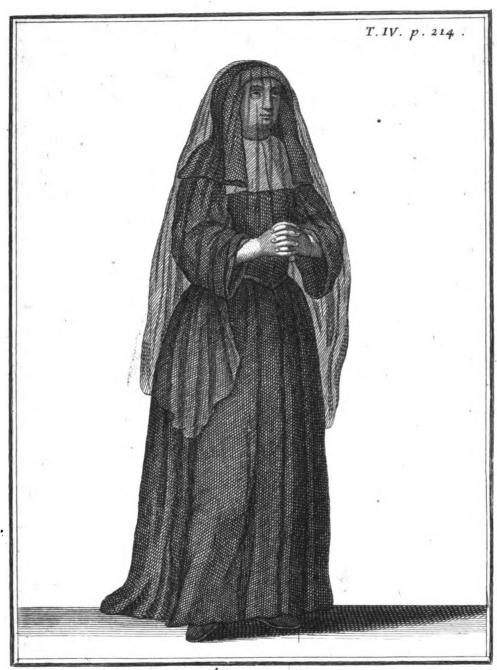

Ursuline en suisse.

Poilly Jun f.

Suite de la troisieme Partie, Chap. XXX. 214 quelle elles recitent le Chapelet en particulier, ensuite une Unsuit demi-heure de lecture spirituelle, & les Vêpres & Complies COMTE DE en commun. Enfin après le soupé, la recreation finit par les Bourgo-Litanies des Saints; on lit tout haut le sujet de la Méditation pour le lendemain: elles font l'examen de conscience en parsiculier, & elles se retirem dans leurs chambres à neuf heures.

Elles sont obligées tous les ans de faire les exercices spirituels de saint Ignace pendant huit jours. Elles renouvellent leurs Vœux le jour de la Conception de la fainte Vierge, après une Retraite de trois jours. Tous les Vendredis, elles font entre elles une Conference. spirituelle, elles jeunent toutes les veilles des Fêtes de la sainte Vierge, & de quelques autres Fêtes de l'année: elles jeunent aussi en quelque maniere le Vendredi, ce qu'elles appellent faire abstinence: elles communient deux fois la semaine, & tous les Dimanches & les Fêres, les filles & femmes de service de la ville, & même de la campagne, s'assemblent chez elles pour être instruites, soit en public ou en particulier, comme il est plus expedient.

L'Archevêque de Belançon & les autres Evêques qui avoient des Maisons de cet Institut dans leurs Dioceses, l'approuverent; mais celle de Besançon presenta une supplique au Pape Innocent X. pour en obtenir la confirmation du faint Siege, auffi-bien que leurs Statuts & Ordonnances, ce que le Pape accorda par un Bref du 6. May de l'an 1648. Quoique cette Approbation & cette confirmation fusient suffilantes pour les Maisons du même Institut; néanmoins elles presenterent une autre supplique à Innocent XI. pour avoir une Approbation generale qui s'étendit sur poutes ses Maisons d'Ursulines qui suivent les Regles de cet Institut. Ce Pape sit examiner la supplique par la Congregation du Concile qui écrivit à l'Archevêque de Besançon pour s'informer de l'Institut, & de la conduite de ces Filles, & sur le témoignage favorable que ce Prelat rendit le 26. Octobre 1677. on examina dans la Congregation du Concile, s'il étoit necessaire de donner une nouvelle Approbation à cet Institut : mais les Cardinaux jugeant qu'il n'en falloit point donner une nouvelle, le Cardinal Colomne, au nom de la Congregation, repondit le 30. Juillet 1678. qu'il s'en falloit tenir au Bref d'Innocent X. qui avoit été donné à la requisition des Ursulines HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

URSULI- de Belançon. Quoique les Ursulines de Suisse suivent les Constitutions qui ont été dressées par la Mere Anne de Xain-RUPINE A tonge pour celles du Comté de Bourgogne; elles sont néanmoins habillées diversement, comme on peut voir dans la sigure que nous en donnons. Le Pere Bonanni dit qu'elles font un quatrième Vœu d'aller en quelque partie du monde que ce soit, pour la plus grande gloire de Dieu, lorsque les Superieures leur en feront un commandement.

Voyez les Chroniques des Ursulines, la Vie de la Mere Anne de Xaintonge par le Pere Grosez de la Compagnie de Jesus, & Philipp. Bonanni Catalog. Ord. Relig. Part. II.

# CHAPITRE XXXI.

Des Ursulines vivant sans Clôture à Saintes Rusine Seconde à Rome.

"Udique ces Ursulines ne fassent pas Vœn de vivre en perpetuelle Clôture, à on plus que celles dont nous avons parlé dans le Chapitre precedent, & qu'elles sortent quelquetois pour aller à quelque lieu de devotion; elles pratiquent néanmoins dans leur Maison, qui est en forme de Monastere, les exercices Reguliers, & avec autant d'exactitude que ceux qui le pratiquent dans les veritables Monasteres. Elles eurent pour Fondatrices deux saintes Filles, l'une Françoise, & l'autre Flamande. La premiere qui se nommoit Françoise de Monjoux naquit à Paris vers l'an 1578, de parens nobles & opulens, qui sans son consentement voulurent l'engager dans le mariage; mais pour se delivrer de leurs poursuites, elle prit la resolution, n'aïant encore que quinze ans, de quitter la maison paternelle & d'aller en pelerinage à Jerusalem. Pour ce sujet elle se revêtit de l'habit des Religieuses de sainte Claire, sçavoir, d'une Tupique de gros drap brun, avec une corde blanche & un Voile blanc, & nuds pieds elle se mit en chemin pour executer la resolution. Elle s'arrêta dans plusieurs lieux de devotion, & avant que de s'embarquer pour la Terre sainte, elle voulut passer par Rome pour y visiter le Tombeau des SS. Apôtres, & recevoir la benedi-Aion du Souverain Pontife qui étoit alors Clement VIII.

Elle



Ursuline du Monastère des SS. Rufine et Seconde, aRome.

Suite de la troisieme Partie, Chap. XXXI. 217 Elle arriva dans cette Capitale de l'Univers le 23. Mars Univers 1598. & s'arrêta dans le Palais de la Comtesse de Sainte-Flore SAINTE qui étoit une Dame d'une singuliere pieté, & sous la direc- RUPINE A tion de saint Philippe de Nery: par son moien elle sut admise à l'audience du Pape, & baisa les pieds de sa Sainteré, qui, aïant appris le sujet de son voïage, & la resolution qu'elle avoit prise d'aller dans la Palestine, la jugea d'une complexion trop delicate pour essuier les fatigues d'un si long voïage, & lui conseilla de quitter ce dessein, & de regarder la ville de Rome comme une autre Jerusalem, où elle pourroit se sanctifier. Elle suivit le Conseil de ce Pontife & resolut de faire sa demeure à Rome, où elle porta continuellement le même habit, tant l'hyver que l'été & marcha toûtjours nudspieds, jusqu'à ce que le Pape Pape Paul V. aïant compassion de ses infirmités, lui commanda sur la fin de ses iours de se chausser.

L'autre Fondatrice se nommoit aussi Françoise & étoit de la poble famille de Gourcy en Flandres. Elle sut élevée dès ses plus tendres années dans un Monastere, & quoiqu'elle eût le desir de consacrer à Dieu sa Virginité, néanmoins pour obéir à ses parens, elle sut mariée à un Gentil-homme Flamand dont elle resta veuve dix-huit mois après. Se voïant pour lors libre & dégagée des liens du mariage, elle ne voulut plus avoir d'autre époux que Jesus-Christ, & pour être inconnuë aux hommes, & n'être plus connuë que de Dieu seul, elle alla en habit de Pelerine à Cologne, où elle demeura pendant cinq ans, travaillant de ses mains pour vivre, en donnant le superstu aux pauvres.

L'an 1600. que se sit l'ouverture du grand Jubilé, elle alla à Rome pour le gagner & en habit de penitente, elle entra à l'Hôpital de Pont-Sixte avec les autres Pelerins dans l'intention de retourner à Cologne, lorsqu'elle auroit satisfait à ses devotions: mais le Pere Antoine Riccioni de la Compagnie de Jesus, à qui elle se confessa, reconnoissant les grands talens de cette sainte sille, lui persuada de demeurer à Rome, & de se joindre à la Sœur Françoise de Montjoux. Elle y resista d'abord, dans la resolution où elle étoit de retourner à Cologne; mais n'aïant pu resuser une conference qu'il lui demandoit avec cette sainte sille, elle sut si édissée de ses discours, de sa pieté, de sa modestie, & de sa vie penitente &

Tome IV. Ee

218 Histoire des Ordres Religieux,

URSULI- retirée: que changeant tout d'un coup de volonté, elle se dé-BES DE termina de vivre avec elle, & de ne la point quitter qu'à la RUFINE A MORT.

> Ces deux saintes Filles s'étant donc unies ensemble du lien de la charité Chrêtienne, prirent le dessein de retirer les jeunes filles, qui, ne voulant pas s'engager à une perpetuelle Clôture, ni faire des Vœux solemnels, vouloient vivre néanmoins retirées du monde, & des dangers où on y est exposé, & en former une Congregation sous la protection de sainte Ursule, à l'imitation d'un grand nombre de Filles, qui, dans le Diocese de Milan & dans plusieurs autres lieux de l'Italie, sous la protection de sainte Ursule, fournissoient aux personnes de leur sexe les moïens faciles de tendre à la perfection, & de se donner au service de Dieu. Elles acheterent autant de maifons derriere l'Eglise des saintes Rusine & Seconde, qu'elles erurent necessaires pour pouvoir faire un bâtiment assez ample & spacieux, pour recevoir le plus de filles qu'elles pourroient; & comme l'Eglise de ces saintes Martyres qui étoit autrefois une Paroisse qui avoit été unie à celle de sainte Marie au delà du Tybre, étoit abandonnée, elles l'obtinrent du Pape Paul V. l'an 1602, ce qui fut confirmé par le Pape Urbain VIII. le 5. Mars 1611. qui approuva aussi les Constitutions qui avoient été dressées pour cette Maison & Congregation, qu'il exemta de la jurisdiction du Curé de la Paroisse. Par les soins des deux Fondatrices, les aumônes augmenterent dans la suite & en même tems le nombre des Filles. La Mere Françoise de Montjoux étoit si estimée du Pape Paul V. qu'il lui donnoit souvent audience, & lui accordoit tout ce qu'elle lui demandoit en consideration de son éminente vertu, & cette bonne Mere aïant ainsi établi cette Congregation, mourut le 29. Février 1628. âgée cinquante ans; après fa mort, la Mere Françoise de Gourcy gouverna seule cette Communauté, & mourut en odeur de sainteté le 5. Août

Les Constitutions de cette Congregation furent reformées & approuvées par Alfonse Sacrato Vice-Regent le 11. Février 1643. Ces Filles ne font aucun Vœu, leurs Regles ne les obligent ni à peché mortel, ni à peché veniel, excepté ce qui est de Precepte divin. Elles sont immediatement soûmifes au Cardinal Vicaire ou au Vice-Regent. Les silles qu'on:

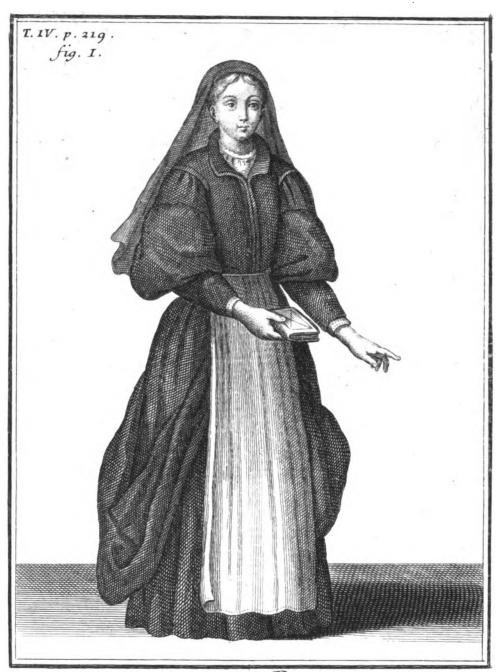

Ursuline de Parme, en habit ordinaire dans la maison

50.

Priling June &

Digitized by Google

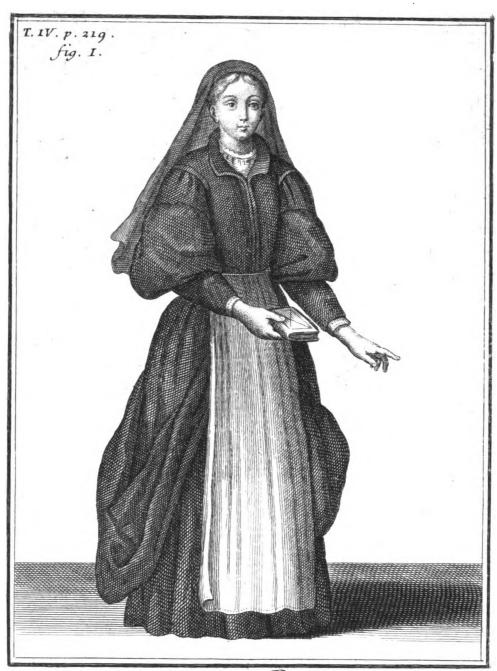

Ursuline de Parme, en habit ordinaire dans la maison.

Prilly Jun &



Ursuline de Parme,

onfor F

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XXXII. 219
reçoit dans cette Congregation, doivent être saines de corps, Urstile, nées de legitime mariage, de bonne réputation, & n'avoir Parme, pas moins d: quinze ans, ni plus de vingt cinq. Elles doivent faire un an de Noviciat en habit séculier. L'habillement de la Congregation consiste en une Tunique de laine bleuë obscure; une robe de serge noire ceinte d'une ceinture de cuir: lorsqu'elles vont à la Communion, elles mettent un manteau noir qui descend jusqu'à mi jambe. Elles ont un Voile blanc dans la Maison, & lorsqu'elles sortent, elles mettent un grand Voile qui les couvre depuis la tête jusqu'aux pieds: il leur est permis de sortir quelques toutes ensemble pour visiter quelque lieu de devotion. Elles celebrent avec grande solemnité la Fête des Saintes Rusine & Seconde Titulaires de leur Eglise, & celle de sainte Ursule Patrone de leur Congregation.

Voyez l'Abbé Piazza, Eusevolog. Rom. Trattat. 5. cap. 34. & Phil pp. Bonanni, Catalog. Ord. Religios. Part. II. pag. 103.

#### CHAPITRE XXXII.

## Des Ursulines de Parme, & de Foligny.

Es Ursulines aïant été instituées à Bresse l'an 1537, par la Bienheureuse Angele, & leur principal engagement étant d'enseigner gratuitement les pauvres filles, cet Institut fut trouvé d'une si grande utilité, qu'il se répandit bien tôt dans toutes les Provinces de la Chrêtienté: & saint Charles en aïant fait venir à Milan : ces Ursulines s'y multiplierent en peu de tems jusqu'au nombre de quatre cens: elles ne vivoient pas en communauté dans les commencemens, elles demeuroient seulement chez leurs parens, & se contentoient d'élire une Superieure à laquelle elles obéilsoient. L'une des premieres Communautés d'Ursulines sut établie à Parme l'an 1375, par le Duc de Parme Ranuce Farnele. Il assembla quarante filles des premieres familles de ses Etats, ausquelles il donna des Reglemens, & le nom d'Ursulines; voulant qu'à l'imitation de celles qui avoient été instituées par la Bienheureule Angele de Bresse, elles enseignassent aux filles à lire, à écrire, & à faire les ouvrages qui conviennent à leur sexe.

Histoire des Ordres Religieux;

URSULI-NES DE PARME. Il voulut que leur nombre fût fixé à quarante; c'est pourquoi on n'en reçoit aucune qu'il n'y ait des places vacantes. Quand elles sont reçuës, elles sont une oblation à Dieu de leur personne, en cette maniere: Dieu trés-clement, Moy N. quoiqu'indigne de paroître en vôtre presence, me consiant néanmoi is dans vôtre divine bonté & clemence, & poussée par un saint desir de vous servir, en presence de la trés-sainte Vierge, de sainte Ursule, & de sa sainte Compagnie, fais Vœu de chasteté perpetuelle, & de vivre & mourir dans set Institut. Je demande donc à vôtre immense bonté & clemence, par le Sang précieux de Nêtre-Seigneur Jesus-Christ, qu'elle veuille bien me recevoir pour une de ses servantes, & comme elle m'a fait la grace de m'inspirer ce desir, elle me la donne aussi pour l'accomplir.

L'habillement de ces Ursulines consiste en une robe noire faite en la maniere qu'elle est representée dans la figure que nous en donnons: quand elles sont dans la Maison, elles one un Voile noir assez clair, pour couvrir leur tête, & ont toûjours un tablier blanc : lorsqu'elles sortent, elles mettent un manteau bleu qui les couvre depuis la tête jusqu'aux pieds; & elles en relevent les extremités qu'elles attâchent à leur ceinture. Le Duc de Parme en les instituant voulur aussi que le nombre des Sœurs Converses, ou de service, fût fixé à vingt. On les appelle le Bianche, les Blanches, à cause qu'elles portent un Voile blanc, & que quand elles sortent, elles en ont aussi un qui les couvre depuis la tête jusqu'aux pieds. Ranuce Pico dit que ces Ursulines sont sous la conduite d'une Prieure qu'elles élisent, & qui exerce cet Office sa vie durant, qu'elles ne forteat que plusieurs ensemble pour aller à l'Eglise de saint Roch qui est proche de leur Maison, sous la conduite des PP. de la Compagnie de Jesus, qu'elles sont exemtes de la Jurisdiction des Evêques, & ne reconnoissent point d'autre Superieur & Protecteur, que le Duc Parme. Il y a aussi une pareille Communauté à Plaisance fondée par Laure Mass, & Isabelle Lampagnani, qui étoient toutes deux sorties de la Communauté de Parme, pour faire cet Etablissement. Elles ont le même habillement, & les mêmes Observances. C'est à l'occasion de ces Ursulines de Parme que le P. Bonanni de la Compagnie de Jesus dans son Catalogue des Ordres Religieux, dit que ce fut l'an 1516, que la Bien-

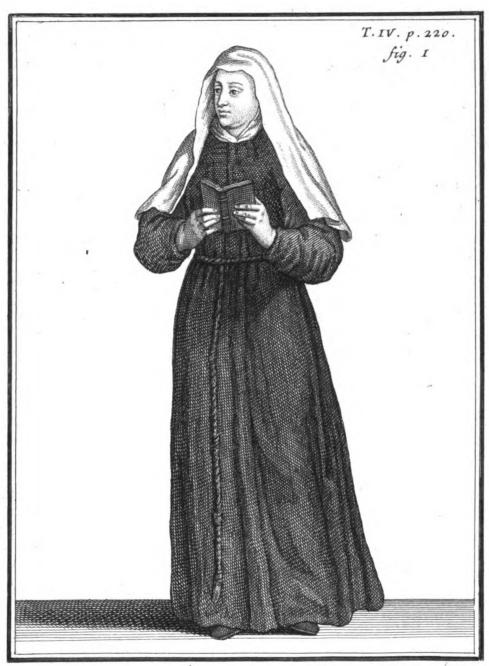

Ursuline de Foligny, en habit ordinaire dans la maison.

Policy jun . f =



Ursuline de Foligny, allant par la ville.

53.

Print jun . f.

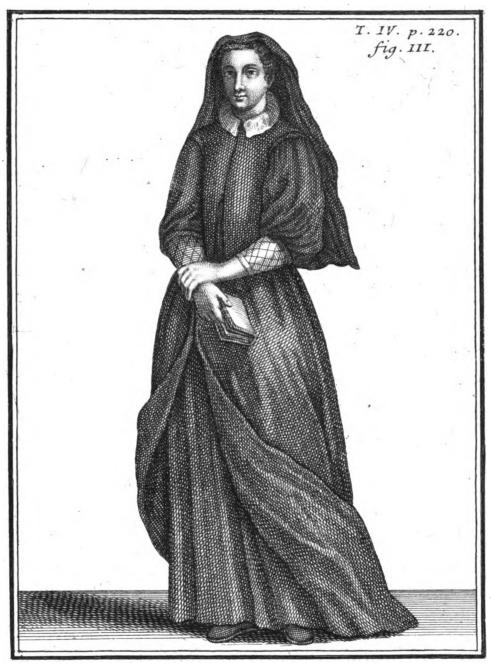

Ursuline en quelques villes d'Italie

54

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XXXII. 221 heureuse Angele de Bresse institua les Ursulines, ce qui ne URSULTE peut être, puisqu'elle n'avoit pour lors que cinq ans, étan PARME ET née l'an 1511. ainsi ce ne fut pas en 1516. mais bien en 1537. GHY. comme nous avons dit ailleurs, cette sainte fille aïant pour lors vingt-fix ans.

Philipp. Bonanni, Catalog. Ord. Relig. Part II. & Ranuc. Pico, Theatro de SS. & BB. della Cita di Parma.

A l'exemple des Ursulines de Bresse & de Parme la Sœur Paule Foligny, ainsi nommée parce qu'elle prit naissance dans cette Ville Capitale de l'Ombrie le 25. Janvier 1561. fonda aussi dans la même ville de Foligny une Congregation de Filles de sainte Ursule l'an du grand Jubilé 1600. L'Evêque de Foligny, N. Bizzoni fit d'abord difficulté d'approuver cet Etablissement; mais en aïant été sollicité par le Cardinal Baronius qui voulut être Protecteur de cette nouvelle Congregation; non seulement ce Prelat approuva la Congregation des Ursulines de Foligny; mais il voulut contribuer par ses liberalités à l'edifice de l'Oratoire & de la Maison; & le 29. Juin, Fêtes des Apôtres S. Pierre & S. Paul, il benit l'Eglise ou Oratoire, y dit la premiere Messe & donna l'habit de la Congregation à la Fondatrice, à Camille Barnabei, & à Baptiste Cialdelli, qui furent les premieres Filles de cette Congregation. Paule fut éluë Superieure de cette petite Communauté, qui fut augmentée peu de jours après par trois autres filles qui reçurent aussi l'habit des mains de l'Evêque de Foligny, qui permir à ces Filles d'avoir dans leur Oratoire le saint Sacrement, & de l'exposer publiquement aux Fêtes solemnelles; & peu de tems après le nombre des Sœurs augmenta jusqu'à cinquante.

L'on ne reçoit dans cette Congregation que des filles nobles, ou qui aïent du bien suffisamment pour vivre, sans être obligées de vivre de leur travail. La plûpart restent dans leurs maisons particulieres. On ne leur permet pas d'aller souvent par la ville, si ce n'est à leur Oratoire, non pas même d'aller par devotion aux autres Eglises. Le Confesseur de la Congregation leur permet seulement d'aller quelquefois par dévotion à Nôtre-Dame de Lorette, ou à Nôtre-Dame de la Portioncule, ou à Rome pendant l'Année sainte, pourvu qu'elles foient accompagnées de personnes de probité, & qui puissent répondre de leur conduite. Il n'y a que la Superieure & sept autres qui demeurent sous Clôture, avec quelques sez-

Ee iii

### HITSOIRE DES ORDRES RELIGIEUX.

URSULI- vantes dans une maison proche l'Oratoire. Ces Sœurs sont PARME ET choisies par toutes les Filles de la Congregation: elles ne par-DE FOLI- lent jamais à personne qu'au travers d'une grille; elles n'ont pas même communication avec les autres dans l'Oratoire, étant separées par une grille. Personne n'entre aussi dans la Maison, non pas même les plus proches parentes des Sœurs sous pretexte de les voir pendant leur maladie : il n'y a que le Confesseur, le Medecin & le Chirugien qui y puissent entrer au cas de necessité.

> Leur principal Institut est d'enseigner gratuitement à lire, à écrire, & le Catechisme aux jeunes filles, & d'appliquer continuellement leurs prieres pour le bien de l'Eglise, & pour tous les Ordres Ecclesiastiques. La Mere Paule de Foligny par Ordre de N. Feliciani Evêque de cette ville, fit l'an 1621. un pareil Etablissement à Vescia, lieu peu éloigné de Foligny: peu de tems après, elle en fit encore un autre à Pergala dans le Duché d'Urbin. Les Sœurs de ces deux Congregations reconnoissent aussi pour leur Superieure celle de Foligny, qui est comme la Generale de ces Congregations, qui ont toutes trois les mêmes Regles & le même habillement.

> Le Pape Urbain VIII. étoit si persuadé de la saintété de la Mere Paule de Foligny, que les Monasteres des Filles de cette ville, aiant besoin de réforme, il lui permit l'an 1638. d'entrer dans ces Monasteres, & de demeurer dans chacun pendant deux jours entiers avec deux Compagnes, afin que les Religieuses de ces Monasteres pussent profiter des bons exemples, & des vertus de cette Fondatrice qui mourut le 20. Juillet de l'an 1647, dans sa soixante-seizième année. L'an 1650, l'Evêque de Foligny, sur les instances des Ursulines & des Bourgeois de cette ville, fit faire des informations juridiques de la vie & des vertus de cette sainte Fille, pour servir un jour au procés de sa Béatification. L'habillement de ces Ursulines consiste en une robe ou soutane noire fermée par devant avec des agraphes, aïant des manches étroites par le poignet, & ceinte d'un cordon de laine rouge. Dans la Maison elles ont un Voile blanc, & quand elles sortent elles en mettent un noir par dessus le blanc qui descend jusqu'à la ceinture. Il y a aussi dans quelques villes d'Italie des Ursulines qui sont habillées de noir, avec une espece de manteau qui se trousse par derriere, une juppe dessous, & qui pour coëffureont un pe-



Clerc Regulier Somasque.

55.

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XXXIII. 213\_
zit voile sur leurs cheveux, comme on peut voir dans la figure. Clercs
Michel Angelo Marcelli, Vita della Madre Paola da Foli- Somas QUISno Fondatrice della Compagnia & Oratorio di S. Orsola di detta
Cita.

#### CHAPITRE XXXIII.

De la Congregation des Clercs Reguliers de S. Mayeul, appellés communement Somasques, avec la Vie du V. Pere Emilien leur Fondaseur.

N parlant de la Congregation des Théatins, nous avons déja touché quelque chose de celle des Somasques qui y tu. unie l'an 1546. & qui en fut ensuite separée l'an 1555 nous parlerons dans le Chapitre suivant d'une autre union que ces-Somasques firent avec les Peres de la Doctrine Chrétienne en France, & qui n'a pas non plus subsisté. Dans la premiere union qu'ils firent avec les Théatins, ils étoient sommis aux Superieurs Generaux de cette Congregation, & dans la seconde union qu'ils firent avec les Peres de la Doctrine Chrétienne, ceuxcy étoient au contraire foûmis aux Superieurs Generaux des Somasques; mais il n'étoit pas necessaire que les Somasques eussent recours à des secours étrangers pour se maintenir, leur Congregation se maintient assez d'elle même avec éclat, & est assez florissante en Italie où elle a pris naissance. Elle reconnoit pour Fondateur le Pere Jerôme Emilien, que les Italiens appellent Miani, & à qui Ferrarius dans son Caralogue des Saints d'Italie donne le titre de Bienheureux.

Il naquit à Venise l'an 1481. & eut pour pere Ange Emilien, & pour mere Eleonore Morocini, tous deux issus de maisons nobles, qui ont donné à l'Eglise plusieurs Prelats, & à la République des Procurateurs de Saint-Marc, des Senateurs & de grands Capitaines: son pere même étoit actuellement Senateur, lorsqu'il vint au monde. Jerôme sit paroître dans son jeune âge beaucoup d'inclination pour la vertu, il s'addonna à l'étude des Lettres humaines, & il sit même assez de progrès jusqu'à l'âge de quinze ans, que le bruit des armes interrompit le cours de ses études, & reveilla en lui le courage martial que quelques-uns de ses ancêtres avoient sair pavoître. HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

CLERCS

Les grands progrès que Charles VIII. Roi de France avoit SONASQUES faits en Italie sur la fin du quinzième siècle, donnerent de la jalousie aux Venitiens, ils formerent contre ce Prince une ligue dans laquelle le Pape, l'Empereur, le Roi de Castille, le Roi de Naples, le Duc de Milan, & le Marquis de Mantoue devoient entrer. Ils eurent d'abord de la peine à s'accorder; mais enfin elle fut concluë sur la fin du Carême de l'année 1495. Les Venitiens leverent des troupes & Jerôme Emilien s'engagea dans cette milice, sans avoir aucun égard aux pleurs de sa Mére, qui aïant perdu son mari depuis peu de tems, recevoit de nouveaux chagrins par l'éloignement de Jerôme qu'elle regardoit comme l'unique consolation qui lui restât dans son veuvage, quoiqu'il fût le dernier de ses enfans, apprehendant de le perdre dans la profession qu'il embrassoit, à cause des dangers où les gens de guerre sont tous

les jours expolés.

Ce fut donc à l'âge de quinze ans, que Jerôme prit le parti des armes, & il se laissa bien tôt entraîner au torrent des dissolutions, qui regnent parmi la plûpart des personnes de cette profession. Les troupes de Charles VIII. aïant repassé en France, les Venitiens mirent bas les armes, & Jerôme retourna chez lui. Mais l'an 1508, il servit de nouveau dans l'armée que les Venitiens leverent pour s'opposer aux Princes qui s'étoient ligués contre eux, par un traité fait à Cambrai, dans lequel le Roit Louis XII. étoit entré. Le Senat de Venise, commit à Emilien la defense de Castelnovo sur les confins de Trevise, & il entra avec quelques troupes dans ce Château, dont le Gouverneur se voïant fortement pressé, les murailles ruinées par l'effet de l'Artillerie, les ennemis prêts à donner un assaut general, & apprehendant de tomber entre leurs mains, se retira la nuit secretement, laissant l'épouvante parmi la garnison. Emilien pour reparer la lâcheté de ce Gouverneur, sit refaire les brêches & prit la résolution de defendre la place jusqu'à la derniere extremité. Il soûtint plusieurs assauts; mais enfin le Château fut forcé, la plûpart de la Garnison fut passée au sil de l'Epée, & Emilien fut jetté dans une obscure prison. Les Allemans lui mirent les fers aux pieds, & aux mains, ne lui donnerent pour toute nourriture que du pain & de l'eau, & lui firent mille outrages. Rien ne lui sembloit plus affreux que la mort qu'il attendoit

SUITE DE LA TROISTEME PARTIE, CH. XXXIII. 257
à tous momens de la part de ses ememis; & faisant restexion Recultural sur les désordres de sa vie passée; il pleura amerement ses sonaisures pêchés, & prit la résolution de changer de vie, si Dieu le délivroit du danger où il étoit. Il eut recours à la sainte Vierge qu'il prit pour son Avocate, & sa Mediatrice auprès de Dieu; & l'on prétend que par le moien de cette Reine des miserie cordes, les portes de sa prison surent ouvertes, ses Chasness se rompirent, & que par une autre faveur qu'il en reçut, il passa au milieu de l'armée des Imperiaux sans être arrêté, qu'il se trouva à Trevise, qu'il alla dans l'Eglise où l'on revere une image miraculeuse de la sainte Vierge; pour la remercier des graces qu'elle lui avoit accordées; & que l'on

y voit encore une partie des Chaînes dont il étoit garroté;

& qui furent rompuës miraculeusement.

Après que l'Italie eut été agitée de guerre & de troubles pendant quatre ans, la paix y ramena le calme & la tranquillité. Les villes qui avoient été prises sur les Venitiens leur aïant été renduës, ils n'eurent pas plûtôt reçu Castelnovo, que le Senat pour reconnoître la generosité d'Emilien qui avoit si courageusement defendu cette place, dont on lui avoit commis la defense, donna ce Château à sa famille pour en jouir pendant trente ans, & Emilien en fut fair Podesta ou Chef de la sustice; mais il n'exerca pas cer emplot long-tems, l'aïant quitté après la mort de son frère pour aller à Venise prendre la Tutelle de ses neveux. En faisant profiter leurs biens, il eut un grand soin de les faire élever dans la pieté: il leur servoit lui-même d'exemple; car depuis qu'il eur quitté la Charge de Podesta, il s'aquita des promesses qu'il avoir faires à Dieu de changer enrièrement de Vie; & ne voulant rien faire sans l'avis d'un sage directeur, de peur que marchant seul dans le chemin de la vertu, il ne s'égarât; il choisit un Chanoine Regulier de la Congregation de Latran, qui joignoit beaucoup de pieré à un profond sçavoir, il s'abandonna entierement à la conduite de ce faint Religieux qui lui sit fouler aux pieds, tout ce qui ressentoit la vanité & le luxe.

Emilien renonça à toutes les douceurs & les commodités de la vie. Il n'eut plus d'autres sentimens de lui même que ceux qu'une humilité profonde lui pouvoit inspirer. Il oublia la noblesse & les dignités de sa Maison, & ne retint de Tome IV.

Histoire des Ordres Religieux,

1

Caercs tous les avantages de la naissance, qu'une certaine honéteté SOMASQUES & une politesse qui est comme naturelle aux personnes de condition, & qui lui servit à gagner dans la suite beaucoup de monde à Dieu. Il affligeoit son corps par des jeunes & des macerations extraordinaires, il n'accordoit à son corps que quelque peu d'heures de sommeil, passant le reste de la nuit à la priere & à l'oraison. Ses occupations pendant la journée, écoient de visiter les Eglises & les Hôpitaux, procurant aux Malades tous les secours spirituels & temporels, dont ils avoient besoin. Ses liberalités ne s'étendoient pas seulement sur les pauvres des Hôpitaux, & les indigens qu'il trouvoit dans les ruës; mais lorsqu'il prevoïoit que quelques filles étoient en danger de prostituer leur honneur, il seur procuroit des dotes & des partis avantageux pour les pourvoir-

Tout le monde fut surpris de ce changement; mais Emilien l'étoit encore davantage lui-même, sorsqu'il consideroit qu'il avoit été si long tems, sans ressentir la pesanteur des chasnes & de toutes les horreurs de l'esclavage dont Dieu l'avoit delivré, & il ne pouvoit penser aux desordres de sa vie passée, qu'il ne versat des torrens de larmes. Plus il avançoir dans le chemin de la vertu, puis il se sentoit embrasé de l'amour de Dieu, & sa charité envers le prochain augmensoit aussi à proportion. Il eut occasion d'exercer cette vertu dans une famine generale dont l'Italie se ressentit l'an 1728. Les peuples de la campagne faute de pain, étoient obligés de manger jusqu'aux animaux les plus sales, ou de se contenter de quelque pen de racines pour conserver leur vie qui n'étoit que languissante au milieu des maux qu'ils enduroient. La mort en enlevoit tous les jours, & laissoit sur le visage de reux qui reftoient, de tristes marques qui leur faisoient croire que la mort ne les avoit épargnés que pour un peu de tems. Les Prefets de l'Annone ou Provediteurs alle Biave de la Republique de Venise, sçurent d'abord par leurs soins remedier à la disette, en faisant venir à Venise des Bleds de plusieurs endroits; mais cette espece d'abondance qu'ils avoient proeurée à Venise, y sit venir de toutes parts une si grande quantité de monde, que la disette recommença bien-tôr. Émilien plus que tous les autres eut compassion de tant de miserables, il vendit jusqu'à ses meubles pour les soulager,

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CH. XXXIII. 227 & sa Maison devint comme un Hôpital où il les recevoit, CLERCS & leur procuroit tous les secours qu'il pouvoit leur rendre REGULIERS en cette occasion.

Une espece de Maladie contagieuse aïant succedé à cette famine, Jerôme Emilien en fut attaqué, & fut réduit à une telle extrêmité qu'aprés avoir reçû tous ses Sacremens, il n'attendoit que le moment de la mort; mais apprehendant qu'il n'eût pas assez satisfait à ses pechés par la penitence, il demanda à Dieu la santé pour faire en ce monde une plus longue penitence & pour être en état d'executer cequ'il jugeroit à propos de lui ordonner de plus utile pour le salut du prochain. Sa priete fut exaucée, & ses forces étant revenuës, il continua ses exercices de pieté avec encore plus de zele qu'il n'avoit fait: voulant s'aquiter des promesses qu'il avoit faites à Dieu en recouvrant la santé, il rendit compte à ses neveux de l'administration de leur bien, & s'étant ensuite dépouillé de la robe Venitiene qui n'est permise qu'aux nobles, il se revetit d'un habit vil qui se trouva par hazard chez lui, & qu'il avoit sans doute acheté pour quelque pauvre, il prit de méchans souliers, & n'eut point de honte de paroître en cet état dans les ruës de Venise, faisant peu de compte des rilées & des mépris du peuple, qui en le voiant en cet état, le regardoit comme un homme qui avoit perdu l'esprit.

La famine, & la maladie contagieuse dont elle avoit été suivie, aïant enlevé un grand nombre de personnes, tant dans les Villes que dans la Campagne; l'on trouvoit par tout plusieurs Orphelins, qui privés de leurs parens & des secours qu'ils en auroient pû esperer, étoient réduits à la mendicité sans aucune éducation, & exposés à tous les vices, dont la jeunesse prend facilement les impressions. Emilien se sentit inspiré de Dieu de leur servir de pere. Il disposa une Maison à Venise, proche l'église de saint Roch, pour recevoir ces pauvres miserables. Il alloit par les ruës les chercher, & il les affistoit avec une œconomie, une activité & une prévoïance

qui fut suivie d'un succès qui étonna toute la ville. Tel fut le commencement de la Congregation des Religieux Somasques qui se fit environ l'an 1528. & qui ont été ainsi

nommés à cause qu'ils établirent le Chef de leur Ordre à Somasque, village situé entre Milan & Bergame, commé

### HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

CLERCS nous dirons dans la suite; mais ils firent encore auparavant Recentiers d'autres établissemens. Emilien aïant pourvû à celui de Venise, & en aïant confié le soin à quelques uns de ses amis, alla l'an 131. à Verone, où il n'eut point de honte de se mettre parmi les pauvres, & d'aller avec eux demander son pain de porte en porte, se servant de cette occasion pour les instruire des verités de la Religion Chrétienne, & l'on pretend que ce fut par son moien que l'Hôpital de cette ville sut bâti. De Vérone il passa à Brescia, où il fonda une seconde Maison pour retirer les Orphelins. Un riche Bourgeois de cette ville voulut en mourant le faire son legataire universel; mais il refula sa succession, & persuada à cet homme de donner son bien au Grand Hôpital, à condition qu'il seroit obligé de fournir les Orphelins de médicamens, lorsqu'ils seroient malades, de donner des Ornemens à leur Eglise, & de faire bâtir leur Maison; ce que saint Charles Borromée, faisant la visite à Brescia en qualité de Visiteur Apostolique, sit executer par les Administrateurs de cet Hôpital.

De Brescia Emilien alla à Bergame, & il trouva aux environs de cette ville dequoi exercer sa Charité. Le tems de la moisson étoit venu; mais la plûpart des Grains déperissoient sur pied faute d'ouvriers, & il n'y avoit que les personnes riches & opulentes, qui par le moien de leur argent, trouvoient le moien de faire leur recolte. Emilien nonobstant l'ardeur du Soleil & les chaleurs insuportables de l'Italie en cette faison, alla lui-même à la Campagne scier les Bleds de ceux que la maladie & la pauvreté empêchoient d'aller eux-mêmes les recüeillir, ou de le faire faire par d'autres. Il assembla quelques personnes charitables qui voulurent seconder son zele, & pendant qu'ils prenoient leurs repas & leur subsistance, il emploioit ce tems là à la priere, se contentant pour toute nourriture, d'un peu de pain & d'eau, & après avoir fait paroître sa charité à la Campagne, il retourna à la Ville, où il sit deux établissemens pour les Orphelins, l'un pour recevoir les garçons, & l'autre pour les filles. Comme sa charité s'étendoit sur toutes sortes de personnes indifféremment, il en sit un troisième en l'année 1532, car allant dans les lieux publics pour en retirer les filles & les femmes débauchées & travailler à leur conversion, il retira du desordre plusieurs de ces prostituées & leur procura une Maison, où elle pussens: SUITE DE LA TROISIEME PARTIE. CH. XXXIII. 219 faire penitence de leur vie passée & pourvut à leur subsissance pour leur ôter l'occasion de tomber dans le vice.

CLERCS REGULSERS SOMA: QUES

Jusques-là, ceux qui s'étoient joints à Emilien pour travailler avec lui au salut du prochain & à des œuvres de charité,
n'étoient que laïques; mais après l'établissement de Bergame,
il y eut deux Saints prêtres qui s'associerent à eux, dont
l'un se nommoit Alexandre Bezulio & l'autre Augustin Bariso,
qui étoient fort riches & qui distribuerent tous leurs biens aux
pauvres pour mener avec Emilien une vie pauvre. Il les reçut
dans sa Congregation qui fut encore augmentée de deux nouveaux établissemens qui se sirent à Cosme, l'un dans la ville sous
le titre de S. Leonard, l'autre dans le Fauxbourg sous le nom
de S. Godard, ausquels Bernard Odescalchi, qui entra aussi
dans la Congregation, contribua beaucoup par ses liberalités.

Aprés ces deux fondations, Emilien assembla ses confreres pour deliberer du lieu où ils établiroient le chef de leur Congregation. Ils ne vouloient point le mettre dans des villes; mais dans quelque lieu retiré qui pût servir de Seminaire aux personnes qui entreroient dans la Congregation. Somasque scitué entre Bergame & Milan, leur parut favorable pour cela. Ils y allerent, & après avoir cherché une Maison commode pour y recevoir les pauvres Orphelins, ils y firem leur demeure, & Emilien commença à y prescrire les premiers regleglemens pour le maintien de sa Congregation. La pauvreté y paroissoit sur toutes choses, tant dans les habits que dans les meubles. Les mets délicats étoient bannis de leur table & ils se contentoient de la nourriture des païsans & des pauvres gens. On y faisoit la lecture pendant le repas. Le silence y étoit exactement observé & les austerités fort frequentes. Il y avoit entre eux une sainte émulation à qui pratiqueroit le plus de mortification, & Emilien étoit le premier à exciter les autres à la penitence par son exemple. Ils joignoient à la mortification une prompte obeissance & beaucoup d'humilité. Ils emploïoient une parrie de la nuir à l'oraison, pendant le jour ils conferoient ensemble des choses saintes, où ils s'occupoient à quelque travail manuel, & ils alloient dans les lieux des environs, pour y instruire les pauvres gens de la Campagne. Tels étoient les exercices qui se pratiquoient dans cette Maison de Somasque, lorsqu'Emilien en partit pour aller à Milan & à Pavie faire d'autres établissemens, ausquels F fin

Histoire Des Ordres Religieux,

CLERCS François Sforze Duc de Milan contribua beaucoup. Il re-REGULIERS tourna ensuite à Somasque, d'où il alla encore à Venise; mais il n'y fit pas grand sejour; car le desir de la solitude le fit venir à Somasque, où étant tombé malade peu de tems après, il y mourut le 8. Février de l'année 1537. étant agé de cinquante-six ans. Plusieurs Auteurs lui donnent le titre de Bienheureux; mais l'Eglise n'a encore rien de terminé sur sa Sainteté.

Après la mort d'Emilien, il y eut plusieurs personnes qui voulurent quitter sa Congregation; Ange Marc Gambarana sit si bien neanmoins par ses exhortations, qu'il leur persuada de perseverer toute leur vie dans l'institut qu'ils avoient embrassé. Mais cette Congregation trouva des adversaires qui vouloient empêcher le progrés qu'elle faisoit, sur ce qu'elle n'avoit pas été approuvée par le saint Siege. Le même Gambarana fut deputé pour aller à Rome demander cette aprobation qu'il obtint du Pape Paul III. l'an 1540. elle fut confirmée l'an 1563.

par Pie IV. qui lui accorda beaucoup de privileges.

Gambarana non content de cela, & voulant affermir davantage cette Congregation, obtint le consentement de ses confreres pour la faire ériger en vraïe Religion, avec permission d'y faire des Vœux solemnels. Le soin en fut commis à Louis Baldonio, qui étant allé pour cet effet à Rome, obtint du Pape Pie V. un Bref le 6. Decembre 1568. par lequel ce Pontife mettoit cette Congregation au nombre des Ordres Religieux & sous la regle de saint Augustin, permettant à ceux qui y étoient entrés, de faire les trois Vœux solemnels, & il donna à cette Congregation le nom de Clercs Reguliers de saint Maïeul ou des Somasques, à cause que depuis peu ils avoient obtenu de saint Charles Borromée, l'Eglise de saint Maïeul à Pavie, à laquelle il avoit joint un celebre College dont il avoit donné la direction à ces Peres.

En vertu de ce Bref, six des premiers de cette Congregation firent les Vœux solemnels, l'an 1569, entre les mains de l'Evêque de Tortonne, Cesar Gambara, auquel le Pape en avoit donné commission. Les autres les firent ensuite à l'exception de Prime de Conti, qui avoit été l'un des premiers compagnons d'Emilien & qui ne voulut point s'engager par des Vœux solemnels à cause de ses grandes infirmités, quoi qu'il demeurât toûjours dans la Congregation, où il mourut

étant agé de quatre-vingt-quinze ans.

## Suite de la troisieme Partie, Ch. XXXIII. 231

Aprés que ces Religieux eurent prononcé les Vœux so-Cleres lemnels, ils s'assemblerent pour élire un Chef, & le sort tomba REGULIER SOMASQUES sur Ange Marc Gambarana, qui sut le premier General de cette Congregation, à laquelle les Souverains Pontises ont accordé dans la suite beaucoup de privileges. Sixte V. l'an 1585, les exemta de la jurisdiction des Evêques. Clement VIII. approuva leurs constitutions l'an 1594. Paul V. confirma tous leurs privileges, l'an 1605. Il les sit participans de ceux des Ordres Mandians par un Bref de l'an 1607. & par un autre de l'an 1614. il leur permit d'administrer les Sacremens, & de donner sepulture à ceux qui decederoient dans leurs Collèges.

Ces Religieux ont plusieurs Maisons en Italie, comme à Rome, à Milan, à Venise, à Genes, à Pavie, à Bergame, à Brescia, à Cremone & en d'autres Villes. Il ont encore des Colleges dans la plûpart des Villes où ils ont des Maisons, dont les plus celebres sont ceux de Rome & de Pavie. Celui de Rome fut fondé par le Pape Clement V 1 II. l'an 1595. pour les Esclavons, dont il donna le soin à ces Religieux; mais quoique ces Esclavons aïent été transferés par ordre d'Urbain VIII. à Lorette l'an 1627. Le College Clementin de Rome, ainsi nomme à cause de son Fondateur, n'a pas laissé de subsister toûjours avec éclat, & l'on n'y reçoit que des personnes nobles, ausquelles on enseigne non-seulement toutes les Lettres saintes & profanes; mais encore tous les exercices qui conviennent à la noblesse, & que l'on apprend ordinairement dans les Académies. Il y avoit en 3696. cinq Cardinaux qui y avoient fait leurs études & un très grand nombre de Prélats de la Cour Romaine.

L'an 1661. le Pape Alexandre VII. divisa cette Congregation en trois Provinces, sçavoir de Lombardie, de Venise & de Rome : la province de Lombardie comprend toutes les Maisons qu'elle possede dans les Duchés de Milan, de Savoye, de Mantouë & de Parme, aussi bien que celles qui se trouvent dans la Suisse : la province de Venise comprend toutes les Maisons qu'elle a sur les terres de la Republique & dans la Principauté de Trente; & celle de Rome, les Maisons qui sont dans tout le reste de l'Italie. Sa Sainteté ordonna encore que dans chacune de ces provinces, il y auroit un Noviciat, & que le General seroit élû alternative.

Digitized by Google

ment, de l'une de ces Provinces, que personne ne pouroit être Superieur dans une Province à moins qu'il ne fût pro-GHAESTI- fés de cette même Province, & que leur Superiorité ne dureroit que trois ans. Cequi commença à se pratiquer dans le Chapitre General qui se tint l'an 1662.

> L'Habillement de ces Clercs Reguliers est semblable à celui des Ecclesiastiques; ils ont seulement un petit collet large d'un pouce, comme les Peres de la Doctrine Chrétienne en France. Ils ont pour armes Nôtre-Seigneur portant sa Croix,

avec ces mots pour devile: Onus meum leve.

Voyez Augustin Turtur. Vit. Hieromini Æmiliani. Bolland. Tom. 2. Februarii. August. Barbos. de fur Eccles. cap. 41. num. 160. Ascang. Tambur. de Jur. abbat. Tom. 2. disput. 24. quest. 4. num. 86. Silvest. Maurolic. Mar. Ocean di tut. li Relig. lib. 5. Paolo Morigia, Hist. de l'Orig. di tutte le Relig. lib. 1. cap. 68. Hermant, Etablissement des Ordres Relig. Bull. & Privileg, Congrey. Somasch. Pontisicia & Diplom. à divers. Pontif. Clericis, Regul. Congreg. Somasch. concess. authore Hierom. Rubeo, Compend. Privileg. ejusdem Congr. & Constitusiones.

## CHAPITRE XXXIV.

Des Prêtres de la Doctrine Chrêtienne en France, avec la Vie du Venerable Pere Cesar de Bus leur Fondateur.

A Congregation des Prêtres de la Doctrine Chrêtienne en France a d'abord été établie en qualité de Congregation Seculiere, elle devint dans la suite Reguliere par l'union qu'elle fit avec celle des Somasques, dont nous avons parlé dans le Chapitre precedent; mais après avoir demeuré dans cet état Regulier pendant près de quarante ans, elle est retournée dans son premier état par autorité du Saint Siège, comme nous le dirons dans la suite. Ainsi l'union qu'elle fit avec les Somasques & l'état Regulier où elle est demeurée pendant un tems considerable, nous oblige de la mettre au nombre des Congregations qui ont suivi la Regle de Saint Augustin.

Le



Prêtre de la Doctrine Chrétienne, en France.

ville junis-

Suite de la troisieme Partie, Ch. XXXIV. 233.

Le Bienheureux Cesar de Bus, Fondateur de cette Con- PRESTRES gregation, nâquit à Cavaillon, Ville Episcopale du Comté, TRINE Venaissin, le troisième Février de l'an 1544. Son pere Jean-Chres-Baptiste de Bus & sa mere Anne de la Marc, étoient re- France. commandables par leur pieté & par leur Noblesse, sur tout Jean Baptiste qui descendoit d'une famille illustre de Cosme dans le Milanois, laquelle compte au nombre de ses Ancêtres sainte Françoise Romaine veuve, dont nous aurons sujet de parler dans la suite comme Fondatrice des Oblates qui portent son nom. Dieu qui destinoit Cesar de Bus à de grandes choses, le prevint dès sa plus tendre jeunesse. Dès-lors il s'appliquoit à l'Oraison, mortifioit sa chair par des abstinences, jeunoit des Carêmes entiers & tous les Vendredis de l'année, & étoit ravi lorsqu'il trouvoit occasion de faire du bien aux pauvres, se privant de son déjeuner pour le leur donner secretement. Il étoit sur tout si jaloux de la pureté, qu'il fuïoit comme un grand mal tout ce qui étoit capable d'y donner quelque atteinte.

Aprés ses études, il s'entretint encore quelque tems dans ces saintes dispositions. Son occupation la plus agréable étoit de parer les Autels, & étant entré dans la Compagnie des Penitens noirs, il prit le soin de la Chapelle où les Confreres s'assembloient, afin de pouvoir l'embellir & l'orner. Son humeur douce, complaisante & agréable, le faisoit aimer & respecter de tout le monde, on étoit ravi de l'avoir dans la conversation où sa modestie retenoit les plus licencieux, qui en sa presence n'osoient rien faire ny dire qui fût hors de propos. A l'âge de dix-huit ans, s'étant engagé dans le parti des armes à l'exemple de deux de ses freres qui avoient des emplois considerables, l'un dans l'armée du Pape, l'autre dans celle du Roi; il servit comme Volontaire dans les troupes du Comte de Tende Lieutenant pour le Roi en Provence, qui par ordre de sa Majesté, levoit quelques compagnies de Cavalerie & d'Infanterie pour s'opposer aux Heretiques, & ce fut par une espece de miracle, que Cesar de Bus nonobstant la licence de la Guerre, sçut conserver la même innocence & la même modestie qu'il avoit gardée dans la maison de les parens.

L'Edit de pacification lui aïant fait mettre bas les armes, il resourna chez lui, où pour éviter l'oisiveté il s'appliqua

Tome IV.

Gg

Digitized by Google

à la Poësie & à la Peinture; mais ne trouvant pas ces occupations dignes de son courage, il en alla chercher de plus CHRES-TIENNE EN nobles à Bordeaux, où son frere Alexandre de Bus étoit arrivé pour commander un Vaisseau de l'Armée navale qui se disposoit pour le Siege de la Rochelle. La maladie qui lui survint l'empêcha d'executer son dessein, & aprés que sa fanté fut retablie, il alla à Paris; mais ce voïage lui fut fatal: car la frequentation de quelques libertins lui fit perdre le trefor qu'il avoit conservé jusques-là avec tant de soin, & il se laissa entraîner aisément à la débauche.

> Aprés trois ans de séjour en cette ville, il retourna à Cavaillon, où à peine fut-il arrivé que son pere mourut, & peu de tems après, l'un de ses freres qui étoit Chanoine de Salon. Comme celui-ci laissa par sa mort quelques Benefices à simple tonsure, Cesar de Bus s'en chargea selon la Coûtume, ou plûtôt selon l'abus de ce tems-là, sans avoir eu dessein de s'engager dans l'état Ecclesiastique, pensant au contraire à se marier; mais Dieu qui sçait tirer le bien du mal, se servit de ce moien pour le détacher insensiblement des emplois seculiers, & faire revivre en lui l'inclination qu'il avoit euë dans son jeune âge pour les fonctions & les ministeres Ecclesiastiques. Il suscita aussi deux personnes, peu confiderables aux yeux des hommes; mais trés-considerées de sa divine Majesté, pour travailler à sa conversion, l'une fut une bonne Veuve de la Campagne, & l'autre un simple Clerc de Cavaillon, qui servoit de Sacristain dans une Eglise de cette ville. Tous les deux d'intelligence pour ramener cette brebis egarée au bercail, ne cessoient d'offrir à Dieu leurs vœux & leurs prieres pour qu'il amolît la dureté du cœur de Cesar de Bus.

> Insensible à toutes seurs remontrances, il en faisoit peu de cas & s'en moquoit; mais un jour qu'ils lui presenterent la vie des Saints, il ouvrit ce livre par complaisance & en aïant lû quelque chose, il fut si touché en lisant les actions des Saints où il trouva la condamnation de ses débauches: qu'il resolut de changer de vie & de quitter entierement le desordre. Il eut encore beaucoup à combatre avant que de remporter la victoire sur ses passions; mais enfin il triompha il fit une Confession generale, & s'exerça dans les pratiques d'humilité, de mortification, & de misericorde envem les

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XXXIV. 234 affligés, visitant souvent les malades de l'Hôpital, les assi- PRESTRES stant spirituellement & corporellement, & failant de gran- BELA DOGdes aumônes aux pauvres.

Comme ses voiages & ses divertissemens lui avoient fait France. oublier ce qu'il avoit appris de latin dans ses Classes, sçachant que la science lui étoit necessaire pour rendre à Dieu les services qu'il attendoit de son zele, il se remit aux études. & réüssit si bien, qu'en peu de tems il fut capable de la Philosophie. Il y étudia quelques mois, & y fit de grands progrès. après quoi il se donna entierement au service du prochain. Son Evêque persuadé de sa vertu & de sa capacité, le pourvut d'un Canonicat de sa Cathedrale. D'abord il gagna six personnes du Chapitre avec lesquelles il s'assembloit tous les Dimanches dans la Chapelle de l'Evêque, pour vacquer à plusieurs exercices spirituels. Après avoir reçu la Prêtrise & dit sa premiere Messe, il s'appliqua à la Prédication, aux Confessions & à tous les autres exercices qui peuvent servir à sauver les ames. On ne peut assez admirer l'assiduité, la patience, la feryeur, & la generosité avec lesquelles il s'acquittoit de tous ces ministeres. Rien n'étoit capable de le rebuter; il passoit quelquefois les jours entiers, & une partie de la nuit dans les Hôpitaux à consoler les malades, sans que ni la pourriture de leurs plaïes, ni la puanteur, & l'infection de leur corps, l'empêchassent de s'approcher d'eux, & de recevoir leurs derniers soupirs.

Sa charité toûjours active pour la gloire de Dieu, le porta à travailler à la Réforme des Religieuses Benedictines de Cavaillon qui vivoient sans Clôture, sans régularité, & avec beaucoup de licence. Il en fit les premieres propositions à la Mere Catherine de la Croix que l'on reconnoit pour la Réformatrice de ce Monastere. Elle avoit dessein d'entrer chez les Religieuses de sainte Claire d'Avignon, où l'Observance réguliere étoit mieux gardée; mais il lui persuada de prendre l'habit chez les Benedictines de Cavaillon, & d'y faire Profession selon la rigueur de la Regle de saint Benoît. Elle eut en peu de tems des Compagnes qui suivirent son exemple, les anciennes Religieuses qui s'étoient le plus opposées à la Clôture, touchées de l'esprit divin, embrasserent aussi la Réforme, & cette Maison s'est toûjours maintenuë depuis ce tems-là

dans une grande régularité.

Ggij

La lecture qu'il fit du Catechisme du Concile de Trente, suf PLLA Doc- fit concevoir le dessein d'établir une Congregation de Prêtres & de Clercs, dont la fonction fût d'enseigner la Doctrine Chretienne. Ce Catechisme du Concile de Trente étant divisé en quatre Parties, qui sont le Symbole, l'Oraison Dominicale, le Décalogue, & les Sacremens; Le Pere de Bus reduisit ces quatre Parties à trois differentes Instructions qu'il appelloit, petite, moienne, & grande Doctrine. Cinq ou six jeunes Ecclesiastiques de famille se joignirent à lui, & après les avoir instruits de la maniere de faire la petite Doctrine, ils les envoïoit dans les carrefours de la ville & à la campagne, pour catechiser tous ceux qu'ils rencontreroient: pour lui il enseignoit dans les Eglises, & en particulier dans les maisons, la moienne Doctrine, & ensuite la grande; afin d'attirer les sçavans qui se glorisient dans la science, & ignorent celle du salut. Cette façon d'enseigner la Doctrine Chrétienne étant nouvelle, souffrit au commencement de la contradiction & on s'en moqua d'abord; mais elle fut à la fin approuvée de tout de monde.

Dieu envoia, peu de tems après, au Pere de Bus des Compagnons, afin qu'ils s'emploiassent à ce saint exercice. Michel Pinelli Chanoine de l'Eglise de saint Agricole d'Avignon, Jean Baptiste Romillon Chanoine de l'Eglise Collegiale de l'Isle, Jacques-Thomas & Gabriel Michel, furent les premiers qui vinrent se joindre au nouveau Corps que le Pere de Bus formoit. Il les assembla tous à l'Isse dans le Comté Venaissin l'an 1592, le 29. Septembre, Fête de l'Archange saint Michel. Le sujet de leur Assemblée fut pour déliberer des moiens qu'il falloit prendre pour établir l'exercice de la Dodrine Chrétienne dans le Comté Vennissen. Ils conclurent qu'il falloit jetter les premiers fondemens de cet Institut dans Avignon comme dans la Ville Capitale, & demander au Pape permission d'établir cet exercice de la Doctrine Chrêtienne dans l'Eglise de sainte Praxede, où il n'y avoit point encore de Religieuses. Ils envoierent à Rome pour cer effer, & le Pape Clement VIII. qui gouvernoit pour lors l'Eglise, répondirà leur supplique, que le nouvel Archeveque d'Avignon qui venoit d'être nommé par sa Sainteté & qui étoit Marie Taurusius, satisferoit à leur demande, lorsqu'il seroit arrivé À Avignon:

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XXXIV. 237

Ce Prelat y étant venu l'an 1593: envoïa querir le Pere de PRESTRES Bus, & après avoir conferé avec lui de l'Etablissement de la TRINE Doctrine Chrétienne, il lui donna permission de l'enseigner Chresdans l'Eglise de sainte Praxede: c'est ainsi que fut érigée cette FRANCE. Congregation, qui fut confirmée quatre ans après, l'an 1597. par le même Pape Clement VIII. Le Pere de Bus entra le 21. Septembre de la même année 1593. dans sainte Praxede, & commença des le lendemain ses instructions. Il y enseigna premierement la petite Doctrine, & le Dimanche suivant la grande. Cette maniere d'enseigner fut reçuë avec applaudisfement, & l'exemple de l'Archevêque d'Avignon attiroit beaucoup de personnes à ces instructions familieres. Dans le commencement cette Congregation ne fut composée que de douze personnes, sçavoir, de quatre Pretres, de quatre Clercs, & de quatre Coadjuteurs; & le Pere de Bus fut élu Superieur de cette nouvelle Congregation. Ils quitterent peu de tems après la Maison de sainte Praxede, pour aller à saint Jean le Vieux, & les Religieuses desaint Dominique qui v demeuroient, laisserent aux Peres Doctrinaires la Maison de saint Jean qu'ils ont toûjours conservée depuis.

Le Pere de Bus aïant proposé à ses Confreres dans la suite de se lier par un Vœu simple d'obéissance, pour attacher en quelque façon ceux qui entreroient dans la Congregation, le P. Romillon ne fut pas de cet avis, pretendant que le lien de la charité suffisoit. Le Pere de Bus persistant à vouloir que l'on sit ce Vœu d'obéissance, le Pere Romillon, avec quelquesautres qu'il avoit attirés de son côté, quitta le Fondateur, & fit un Corps à part qui depuis fut uni à celui de l'Oratoire de France, perdant le nom de la Doctrine Chrétienne, qui est demeuré par un Bref de Paul V. à ceux qui sont descendus du Pere Celar de Bus, & qui ont fait avec lui le Vœu d'obéissance; & lui-même déclara par un acte public que tous les biens de ses Maisons devoient appartenir à ceux qui avoient fait Vœu avec lui. Cette séparation lui fut sensible; néanmoins il la souffrit avec beucoup de résignation aux ordres de la divine Providence. Il fit pour la conduite de sa Congregation quelques Reglemens qu'il gardoit exactement, étant Le premier à tous les exercices. Il avoit beaucoup de douceur pour les autres, & beaucoup de severité pour lui-même, mortifiant son corps par des jeunes & des austerités continuelles.

Gg iij,

Dieu voulant encore éprouver sa patience, permit qu'il fût DE LA Doc! privé de la vuë à l'âge de quarante-neuf ans. Il souffrit cette affliction avec une constance admirable, il refusa même tous les remedes que l'on voulur appliquer sur ses yeux, étant tréscontent de l'état où Dieu l'avoit reduit; il lui en rendoit continuellement des actions de graces, se réjouissant d'être délivré ( à ce qu'il disoit) de deux de ses plus grands ennemis qui l'avoient si souvent engagé dans le peché, qui étoient ses deux yeux. Ce qui lui pouvoit faire de la peine dans cet état, c'étoit d'être privé de la consolation de pouvoir celebrer la sainte Messe, ce qu'il tâchoit de récompenser en communiant tous

les jours.

Cette affliction ne l'empêchoit pas de vacquer continuellement aux exercices de la Doctrine Chrétienne. Il n'y eut que les grands maux qui le rendirent comme un homme de douleur, à l'imitation de son divin Maître, & qui arriverent dix-huit mois avant sa mort, qui furent capables d'interrompre ses exercices. Enfin après avoir été éprouvé par les souffrances. pendant plusieurs années, il mourut le 15. Avril de l'an 1607. étant âgé de 63. ans; on l'enterra dans l'Eglise de saint Jean le Vieux en presence d'une infinité de monde qui l'honoroit commme un Saint. Les Miracles qui se firent à son tombeau, obligerent les Doctrinaires, quatorze mois après sa mort, de le lever de terre, avec la permission de l'Archevêque d'Avignon, pour le transporter dans la Sacristie, ce qui se sit avec beaucoup de solemnité; & son Corps fut trouvé tout entier & sans aucune corruption. On l'a mis depuis dans une Chapelle, où il est exposé à la Veneration des Fidéles; ce qui a sans doute obligé M. du Saussay à inserer son nom dans le Martyrologe des Saints de France.

Avant que de recevoir l'Extréme-Onction, le Pere de Bus voulut être déchargé de la Superiorité; & fit de fortes instances aux Peres pour s'assembler, afin de proceder à l'élection d'un nouveau Superieur, ce qu'ils ne firent qu'avec peine, & le sort tomba sur le Perc Sisoine qui fut élu Superieur en la place du saint Fondateur; mais il ne se passa rien de considerable de son tems dans la Congregation. Le Pere Vigier lui aïant succedé, & la Congregation aïant déja trois Maisons, une à Avignon, une à Toulouse, & l'autre à Brive dans le Limousin, il obtint des Lettres Patentes du Roi le 29. Septembre

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XXXIV. 239 1610. qui en permettoient l'Etablissement en France, lesquel- PRESTRES les Lettres furent verifiées aux Parlemens de Bordeaux, de DE LA Doc-Toulouse, d'Aix, & de Grenoble.

Le Pere Vigier pour affermir davantage la Congregation, FRANCE. & engager ceux qui y entreroient par des Vœux solemnels, concut le dessein de la faire ériger en vraie Religion, il le communiqua aux Peres Doctrinaires, qui après plusieurs déliberations, resolurent d'embrasser l'état Regulier, & à cet effet passerent dans toutes leurs Maisons des procurations spéciales au Pere Vigier l'an 1614, pour demander cet état au saint Siège, soit par union, soit par une nouvelle érection, ou par telle autre voie qu'il plairoit au Pape. En 1614, sa Sainteté aïant fait dire au Pere Vigier qu'il convînt avec quelque Congregation Reguliere déja établie, il eut sur cela quelques Conferences avec les PP. Barnabites: l'on donna une seconde Procuration à ce Pere par abondance de pouvoir, faisant mention de celle de 1614. & la confirmant de nouveau, s'il étoit besoin de cette confirmation pour s'unir avec les Barnabites. Le Pere Vigier n'aïant pu néanmoins s'accorder avec eux, traitta l'an 1616, avec les Peres Somasques en vertu des procurations de 1614. qui subsistoient toûjours : le Pape Paul V. par un Bref de la même année 1616. confirma ce Traité qui avoit été approuvé par la Congregation des Reguliers, & unit la Congregation des PP. de la Doctrine Chrêtienne avec celle des PP. Somasques, reglant le Noviciat du Pere Vigier par dispense à quatre mois seulement.

Il étoit entre autres choses stipulé par ce Traité que les PP. de France garderoient toûjours leur Institut d'enseigner la Doctrine Chrétienne, & reconnoîtroient pour leur Fondateur le Pere Cesar de Bus, qu'ils s'appelleroient en France les Peres de la Doctrine Chrétienne de la Congregation des Somasques, qu'ils vivroient sous d'obéissance du Superieur General des Somasques, qui les visiteroit, ou par lui, ou par d'autres, une fois tous les trois ans. Le P. Vigier après ce Traité fut reçu au Noviciat en la Maison de saint Blaise des Peres Somasques à Rome. Le Bref d'union fut reçu dans un Chapitre General de cet Ordre qui se tint la même année, & le Pere Vigier étant de retour à Avignon le 25. Juillet fit sa Profession entre les mains du P. Bonet, Somasque, député à cet effet par le Pere Boscoli, pour lors General de cet Ordre. Le Pere

Vigier étant Profés, le Traité qu'il avoit fait avec les Somasques, & qui avoit été autorisé par le Bref de 16:6. fut ra-CHRES- tissé premierement à Avignon, ensuite à Toulouse, & à Brive, par tous les Peres & les Freres de la Congregation de la Doctrine Chrêtienne, & en vertu du Bref du Pape Paul V. après être entré au Noviciat, ils firent tous Profession au bout de l'an, entre les mains du Pere Vigier qui avoit le titre de Provincial, ou en celles d'autres Superieurs qu'il avoit députés; les Peres de Maison de Toulouse firent d'abord difficulté de recevoir la ceinture de Novice; mais ils firent l'année de probation comme les autres, après laquelle ils firent aussi Profession solemnelle. Le Roi accorda des Lettres Patentes en 1617, par lesquelles il confirmoit leur union avec les Somasques, & les recevoir comme Religieux en France, & ces Lettres furent verifiées en quatre differens Parlemens. Les Doctrinaires firent ensuite plusieurs Etablissemens, & ils furent reçus à Paris en 1625, du consentement de Jean François de Gondy, pour lors Archevêque, qui, après avoir pris communication du Bref & des Lettres Patentes du Roi, les reçut comme Religieux dans son Diocese, & leur permit de s'établir dans leur Maison de saint Charles au Faux-bourg saint Marcel dans laquelle depuis ils reçurent plusieurs Novices à la Profession Religieuse.

> Les Doctrinaires ne furent jamais bien d'accord avec les Somasques; ceux-cy aïant voulu contraindre les Doctrinaires de recevoir leurs nouvelles Constitutions qui avoient été approuvées par le saint Siege en 1626. le Chapitre Provincial des Doctrinaires qui se tint à Gimont l'an 1627, refusa de les accepter, il resolut qu'on observeroit toûjours les anciennes, quoiqu'elles ne fussent pas approuvées du Pape, & entre autres Reglemens qui y furent faits, il fut ordonné que l'on feroit un Vœu particulier d'enseigner la Doctrine Chrétienne. Mais le Chapitre General des Somasques tenu l'an 1628. refusa la permission que les Doctrinaires avoient demandée de faire imprimer de nouveau les Constitutions anciennes, au nom de la Province de France, & leur défendit de faire aucun Vœu d'enseigner la Doctrine Chrétienne. Il n'y eut gueres de Chapitre en France où il n'y survint quelques contestations touchant cette union entre les Doctrinaires & les Somasques, ce qui fit prendre la resolution aux Doctrinaires de s'en séparer

entierement

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XXXIV. 241 entierement, & le Pere Vigier qui le premier avoit fortement PRESTRES sollicité l'union avec les Somasques, fut aussi le premier à demander la séparation, & il se forma trois partis parmi les Do-Chresctrinaires: les uns ne vouloient point de séparation, les autres FRANCE. la demandoient; mais pretendoient toûjours vivre dans l'état Regulier, comme Clercs, sous la Regle de saint Augustin, & il y en avoit d'autres qui pretendant qu'il y avoit plusieurs causes de nullité dans l'Acte d'union, vouloient quela Congregation ne fût point sortie de l'état Séculier où elle avoit d'abord été, & que par consequent les Vœux qu'ils avoient faits dans la Congregation de la Doctrine Chrêtienne ne les engageoient à rien. De ce nombre étoit un Gentil-homme de Bretagne, allié aux meilleures Maisons de la Province, qui étant entré parmi les Doctrinaires en 1636. & y aïant fait un an de Noviciat dans la Maison de saint Charles à Paris, avoit ensuite fait Profession solemnelleentre les mains du Pere Vigier comme député du Provincial. L'an 1640, ce Gentil-homme dégouté de son état, sortit de la Congregation & se maria en 1643. avec une Demoiselle de Bretagne. La Cause fut portée au Parlement de Paris en 1644. & il y eut en 1645, un celebre Arrêt rendu entre les parens de ce Gentil-homme Breton appellans comme d'abus de son pretendu mariage, ce Religieux qui s'étoit marié, intimé, les Religieux Clercs de la Doctrine Chrétienne Ordre de saint Augustin (c'est ainsi que porte l'Arrêt) défendeurs, & entre les mêmes Religieux de la Do-Arine Chrétienne demandeurs en Requête par eux presentée à la Cour, pour être reçus parties intervenantes ausdites appellations avec les parens de ce Religieux marié, pour soûtenir qu'il étoit leur Religieux Profés & qu'il leur devoit être rendu, le même Religieux défendeur d'autre part, & encore le même, appellant comme d'abus du Bref portant érection de la Congregation de la Doctrine Chrêtienne en Religion, & son union avec les Somasques & c. & encore entre les Peres Clercs & Freres de la Congregation de la Doctrine Chrétienne des Maisons de Paris, demandeurs en Requête par eux presentée à la Cour tendante afin d'être reçus parties intervenantes ausdites appellations & demander qu'il leur fût donné Acte de ce qu'ils désavouoient la poursuite faite au nom de toute la Congregation par le Provincial de cet Ordre, de l'enregistrement des Lettres Patentes obtenuës au nom de leur HhTome 1V.

TENNE EN

Parstress'Ordre, en ce qu'elles portoient confirmation de l'union & dépendance des Peres Somasques d'Italie, & faisant droit sur le tout, ordonner qu'ils se pourvoiroient par devant N. S. P. le Pape pour obtenir un Bref, pour vivre suivant la Regle des Clercs de saint Augustin de laquelle ils faisoient Profession, sous un General François, & pour avoir des Commissaires en France pour l'execution dudit Bref. Et encore Gabriël de Tregouin, Claude Boucairan, François Vuidot, & Laurent Lesperieres cy-devant Religieux de ladite Congregation des Peres & Clercs de la Doctrine Chrétienne, demandeurs en Requête, tendante, afin d'être reçus parties intervenantes, & oppona res à l'enterinement des Lettres Patentes du Roi, portant

sement de la Maison de la Doctrine. Chrétienne à Paris, a raire exercice de Religion en France, en vertu du Bref ae l'union avec les Somasques, &c. Après plusieurs Audiences, la Cour déclara le mariage de ce Gentil-homme Bre ton non valablement contracté, ordonna qu'il rentreroit dans le Monastere des Religieux de la Doctrine Chrétienne pour y vivre suivant la Regle, & faisant droit sur les Conclusions du Procureur General du Roi, qu'il seroit incessamment procedé à la verification des Lettres obtenues par les Doctrinaires, si faire se devoit, & cependant leur sit désense d'admettre aucun à Profession & d'envoïer leurs Religieux hors le Roïaume, ni de recevoir en leurs Maisons des Superieurs étrangers sans permission du Roi.

Peu avant cet Arrêt qui est du 18. May 1645. l'Archevêque de Paris Jean François de Gondy avoit déja ordonné dès le 10. du même mois, que les Doctrinaires se pourvoiroient à Rome dans un an, & leur avoit fait défense d'admettre aucun, ni au Noviciat, ni à la Profession. Après l'Arrêt rendu, le Roi par un Arrêt du Conseil du 22. May 1646. leur donna des Commissaires qui furent les Archevêques de Toulouse & d'Arles, le Chancelier de l'Université de Paris, le Curé de saint Nicolas du Chardonet, le grand Pénitencier de Nôtre-Dame, & le sieur du Val Docteur de Sorbonne, pour aviser aux moiens propres & convenables pour terminer leurs differens. Ces Commissaires après avoir vu les Actes capitulaires des Maisons de Paris, de Toulouse, de Narbonne, de Ville-Franche, de Brive, de Baucaire, de Lectoure, de Nerac, de Tuder, de Cadillac, même celui du Chapitre Provincial

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XXXIV. 249 assemblé à Toulouse le 6. Septembre 1643. par lesquels les Peres PRESTRES Doctrinaires avoient resolu de demander & procurer par tou- DELA Doctes les voïes legitimes & raisonnables, leur séparation d'avec Chres. les Somasques, après avoir aussi vu l'Ordonnance de l'Ar- FRANCE. chevêque de Paris, & l'Arrêt du Parlement dont nous avons parlé cy-dessus, & en avoir fait le raport au Roi, Sa Majethé étant en son Conseil, revoqua toutes les Lettres Patentes qu'il avoit cy-devant accordées pour l'union des Doctrinaires avec les Somasques, comme faite avec des étrangers sans permission de Sa Majesté, leur sit défense de reconnoître le General des Somasques, ni recevoir aucun Superieur de sa part, communiquer, ni avoir aucune participation avec eux; & ordonna qu'ils se pourvoiroient vers le Pape pour obtenir la décission de leur Appel, & des autres differens concernans la validité de l'érection de leur Congregation en Religion, & des Professions qui avoient été faites, leur enjoignant de vivre chacun sous l'obéissance des Superieurs de chaque Maison, 1elon leurs anciennes Constitutions; & s'il arrivoit quelques difficultés extraordinaires, d'avoir recours aux Evêques dans les Dioceses desquels leurs Maisons sont établies, pour recevoir d'eux par provision, les Reglemens qui leur seroient necessaires, leur permit l'Assemblée & tenuë de leur Chapitre Provincial assigné à Narbonne au mois de Septembre, pour y élire un Provincial & des Superieurs qui exerceroient leurs Charges par Provision, jusqu'à ce que sa Sainteté y eût pourvu, à la charge que l'Archevêque de Narbonne & l'Evêque d'Alet y présideroient, & Sa Majesté leur défendit de recevoir au Noviciat, ni à la Profession, ni même d'envoier aucun aux Ordres Sacrés pour être promu sous le titre de pauvreté.

Les Doctrinaires s'étant donc pourvus à Rome; le Pape Innocent X. après avoir pris l'avis d'une Congregation de Cardinaux & de Prelats qu'il avoit aussi commis pour la connoissance de cetteaffaire, cassa par un Bref du 30 Juillet 1647. le Bref d'union des Doctrinaires avec les Somasques, soûmit les Doctrinaires aux Ordinaires des lieux où sont situées leurs Maisons, & rétablit la Congregation de la Doctrine Chrêtienne en son premier état, tel qu'il avoit été établi par le Pape Clement VIII. lequel étoit purement séculier; & pour accommoder les parties sur leurs differens, sa Sainteté va-

FRANCE.

Prestres lida l'union pour le passé, & les Professions qui avoient été faites pendant ce tems là, & obligea ceux qui les avoient faites THENNE EN Cy-devant, de perseverer toute leur vie dans la Congregation, sans pouvoir en sortir d'eux-mêmes, ni être renvoiés par les

Superieurs.

Le Pere Hercules Haudifret qui prenoit le titre de General de la Congregation, surprit des Lettres Patentes du Roi sur le Bref d'Innocent X. pretendant qu'il donnoit le titre & la qualité de Religion à leur Congregation pour le passé & pour l'avenir, & voïant qu'on avoit formé opposition à l'enregiftrement de ces Lettres, sur ce que les opposans pretendoient au contraire, que le Bref ne lui donnoit le titre de Reguliere que pour le passé, & non pas pour l'avenir. Ce General, sur sa simple supplique, & s'étant adressé à la Daterie, au lieu d'avoir recours à la Congregation des Cardinaux qui avoit été commise par le Pape pour connoître des differens de cette Congregation, obtint une Bulle le 27. Janvier 1651, qui déclaroit la Congregation de la Doctrine Chrétienne Reguliere tant pour le passé que pour l'avenir. Elle fut examinée à Paris par ordre de l'Archevêque le 17. Avril de la même année dans une Assemblée de Docteurs qui la déclarerent nulle, & le Pape sur l'avis de la Congregation des Cardinaux qu'il avoit commise, déclara par un nouveau Bref du 30. Août 1652. que cette Bulle du 27. Janvier 1651. étoit nulle, comme étant contraire à son precedent Bref de 1647. & aïant été obtenuë par fraude; déclarant que son intention étoit de rétablir la Congregation de la Doctrine Chrêtienne en son premier état séculier, conformément à son institution, & d'obliger à y demeurer pendant leur vie, comme veritables Religieux, & sous l'obéissance des Ordinaires, ceux qui avoient fair Profession pendant l'union avec les Somasques; & déclara séculiers tous ceux qui y entreroient à l'avenir, cassant & annulant en consequence toutes les Professions qui avoient été faites dans cette Congregation, depuis l'expedition du Bref du 30. Juillet 1647. & toutes les choses qui avoient été faites depuis, contre la forme & teneur.

Il y eut de nouvelles contestations sur ce dernier Bref. Il y avoit des Peres dans la Congregation qui ne pouvoient la voir reduite à l'état séculier pour l'avenir, & d'autres qui ne ponvoient souffrir qu'elle fût déclaré Reguliere pour le passé:

Suite de la Troisieme Partie, Ch. XXXIV. 245 ainsi il falut encore retourner à Rome, dont l'on n'obtint PRESTRES autre chose par un Bref de 1654. que ce qui avoit été declare TRINE. par le Bref precedent de 1652, que le Pape vouloit que l'on CHRESexecutât.

En 16,7. Les Peres de la Doctrine Chrétienne eurent encore recours à Rome, en consequence d'un Ariet de renvoi du Parlement de Paris de 1653, sur l'enregistrement des Lettres Patentes qu'ils avoient obtenuës pour le bref de 1647. Le Pape Alexandre VII. deputa le Cardinal Grimaldi Archevêque d'Aix, pour presider au Chapitre General de toute la Congregation à Avignon, & confirma le Bref de 1647. ce Chapitre General fut celebré; toutes les contestations y furent reglées & assoupies, & les Brefs des années 1647. 1652. & 1654. y furent de nouveau reçûs dans toute leur teneur. Ils s'adresserent encore au Pape pour l'affermissement de leur Congregation, & sa Sainteté par un Bref de l'an 1659. confirmatif de celui de 1647, pour l'execution duquel l'Archevêque de Paris étoit Commissaire Apostolique, leur donna permission de faire faire aprés une année de Noviciar, les trois Vœux simples de chasteté, de pauvreté & d'obéissance, &un quatriéme de perpetuelle stabilité, dispensables seulement par le Souverain Pontife, on par le Chapitre, ou par le Diffinitoire General de la Congregation.

Voilà comme la Congregation des Peres de la Doctrine Chrétienne, de Seculiere est devenuë Reguliere, & de Reguliere, Seculiere. Elle est presentement divisée en trois Provinces; sçavoir, d'Avignon, de Paris & de Toulouse. La premiere a sept Maisons & dix Colleges, la Province de Paris à quatre Maisons, dont deux à Paris & trois Colleges, & celle de Toulouse à quatre Maisons & treize Colleges. Ces Peres sont habillés comme les Prestres seculiers & ont seulement un petit collet large de deux doigts, ils ont pour armes une Croix avec la lance, l'éponge & des fouets.

Voyez les PP. de Beauvais & du Mas, Vie du P. Cesar de Bus. G. de Tregoiin, Recuëil des nullités survenues dans l'inssitution pretenduë Reguliere de la Doctrine Chrêtienne en France. Constitut. Cleri or. Congreg. Doctrine Christiana. Memoires, Factums, Arrests & pieces concernans cette Congregation.

Hh iig

PRESTRES DE LADOC-TRINE CHRES-TIEN NE FN TTALLE.

## XXXV. CHAPITRE

De la Congregation des Peres de la Doctrine Chrétienne en Italie.

'Union qu'il y a eu entre les Sommasques & les Peres de la , DoctrineChrétienne en France nous a obligé de parler de ces derniers avant les Peres de la Doctrine Chrétienne en Italie dont l'institution est plus ancienne & que l'on peut mettre au nombre des Reguliers, quoiqu'ils ne fassent pas de Vœux solemnels; mais la stabilité à laquelle ils s'engagent dans cette congregation, les y lie de telle maniere; que le Pape Urbain VIII. a ordonné que ceux qui en sortiroient seroient traités comme Apostats & encoureroient les mêmes peines, que celles qui sont portées par sa constitution du 20. Septembre 1627, contre les fugitifs & Apostats des Ordres Reguliers. Quoique nous les rangions sous la Regle de S. Augustin, ils ne la suivent pas neanmoins; mais nous ne parlons d'eux ici, qu'à cause que nous avons parlé dans le Chapitre précedent de la Congregation, qui porte le même nom en France, & qui a veritablement suivi la Regle de S. Augustin pendant un tems assez considerable.

Cette Congregation des Peres de la Doctrine Chrétienne en Italie commença d'abord par une espece de Confrairie, dans laquelle quelques Prestres & Laïques entrerent sous le Pontificat de I ie IV. & qui s'unirent ensemble pour enseigner le Catéchisme aux Enfans & aux ignorans, non-seulement les jours ouvrables dans les Maisons particulieres; mais encore les Fêtes & Dimanches, afin que les gens de métier qui ne pouvoient quitter leur travail les autres jours, pussent les Fêtes, profirer de leurs instructions. Le premier à qui Dieu inspira une si sainte œuvre, fut un Gentilhomme Milanois, nommé Marc de Sadis Cusani, qui aïant abandonné ses biens & sa patrie vint à Rome l'an 1560. & s'associa un nombre de personnes charitables pour travailler avec lui à

ces sortes d'instructions.

L'Eglise de saint Apollinaire à Rome fut le lieu où ils commencerent d'enseigner publiquement la Doctrine Chrêtienne, & un des premiers ouvriers qui s'emploïa à ce saint



Prêtre de la Doctrine Chrétienne, en Italie.

Suite de la troisieme Partie, Ch. XXXV. 247 exercice fut le celebre Cesar Baronius, qui fut depuis Car-PRESTRES dinal. Cette confrairie s'augmentant de jour en jour le Pape TRINE Pie V. accorda l'an 1567. des Indulgences à ceux qui y en- Chrestreroient, & l'année suivante, le Cardinal Savelli nomma Italie. pour Superieur de toutes les écoles de Rome, le l'. Henry Petra de Plaisance, l'un des premiers compagnons de saint Philipes de Nery. Ceux qui s'engageoient à cette œuvre charitable se divisoient par bande pour aller faire les mêmes fonctions dans les villages qui sont aux environs de Rome. Quelques uns abandonneren: ensuite leurs propres Maisons pour aller demeurer ensemble dans une Maison, vers le Pont-Sixte sous la conduite du P. Marc Cusani qui l'an 1586. fut ordonné Prêtre en vertu d'un Bref du Pape Sixte V. & à la persuasion du P. Henry Petra, qui lui commanda d'obéir.

Le Pape Pie V. voïant le grand fruit que ces personnes charitables faisoient, & voulant faire observer le decret du Concile de Trente, touchant ces sortes d'instructions, ordonna par une Bulle du 6. Octobre 1571, que dans tous les Dioceses, les Curés de chaque Paroisse établiroient de pareilles Confrairies de la Doctrine Chrêtienne, & accorda beaucoup d'indulgences à ceux qui y entreroient. Gregoire XIII. augmenta encore ces indulgences & donna aux Peres de la Doctrine Chrétienne, l'Eglise de sainte Agathe à Rome audelà du Tibre, où la Confrairie fut aussi transferée. Comme les uns & les autres n'avoient qu'un même esprit & ne tendoient qu'à l'instruction de la jeunesse & des ignorans & qu'ils faisoient d'abord leurs assemblées en commun; ils jugerent à propos d'élire entre eux quelques personnes qui eussent non-Teulement l'Intendance des Ecoles; mais encore le soin de maintenir l'union & la paix entre eux : C'est pourquoi ils en choisirent quatre, ausquels ils donnerent le nom de Defininiteurs, dont il y en eut deux qui furent choisis entre les Peres, & deux entre les Confreres.

Les Ecoles se multipliant aussi bien que le nombre des ouvriers, ils demanderent un Potecteur au Pape Clement VIII. qui leur donna le Cardinal Alexandre de Medicis qui fut ensuite Pape sous le nom de Leon XI. & peu de tems après le P. Marc Cusani, Fondateur de cette Societé, mourut le 17. Septembre 1595. Les Definiteurs gouvernerent la Congregation & la Confrairie pendant un tems assez considerable,

PRESTRES
DE LA DOCTRINE
CHRESTIENNE EN
ITALIE.

& ils faisoient leurs Assemblées dans l'Oratoire de l'Eglise de saint Jerôme de la Charité; mais les Peres de la Doctrine Chrêtienne & les Confreres se voïant en grand nombre élurent chacun un chef pour leur corps. Les Peres donnerent à leur chef le titre de Prevôt & les Confreres à leur chef celui de President, & ils élurent aussi d'autres Officiers ausquels ils donnerent différentes qualités comme de Conseillers, Visiteurs &c. Ce qui se sit l'an 1596, du consentement du Cardinal Delmonte pour lors Vice protecteur en l'absence

du Cardinal Medicis, qui étoir Legat en France.

Le Pape afin d'exciter les uns & les autres à se comporter avec encore plus de zele dans les fonctions de l'institut qu'ils avoient embrassé, & voïant que l'Eglise de sainte Agathe qui avoit été accordée aux Peres de la Doctrine Chrêtienne, étoit trop petite pour y faire leurs sonctions, & pour assembler leurs Confreres, leur donna encore celle de saint Martin du Mont de Pieté, au quartier de la Regola, où ils ont toûjours tenu depuis ce tems-là leurs Assemblées generales & particulieres, & le Pape supprima le titre de Paroisse que cette Eglise avoit, afin qu'elle sût plus libre. Ce Pontise souhaitant de plus que l'instruction de la Doctrine sût par tout uniforme, donna ordre au Pere Bellarmin de la Compagnie de Jesus, qui sut ensuite Cardinal, de composer un petit Catechisme que l'on devoit enseigner dans toutes les Ecoles.

Leon XI. aïant succedé à Clement VIII. Antoine Cisoni qui étoit pour lors President de la Confraternité & qui sut ensuire Evêque d'Oppido, & le Prevost des Peres de la Doctrine Chrêtienne, allerent trouver ce nouveau Pontife pour le prier de leur accorder un Protecteur; mais il leur déclara qu'il vouloit être lui même leur Protecteur, ce qui ne dura pas long tems, puisque ce Pontife mourut vingt-sept jours après son élection. Les Peres & les Confreres se rassemblerent après sa mort pour faire élection d'un autre Protecteur, & choisirent le Cardinal Borghese alors Vicaire de Rome, qui aïant été fait Pape quelque jours après, sous le nom de Paul V. & voulant favoriser cette Confraternité, l'érigea en Archiconfraternité dans l'Eglise de saint Pierre, voulant que les Eglises de sainte Agathe & de saint Martin du Mont de Pieté restassent toûjours aux Peres de la Doctrine Chrêtienne & aux Confreres, & qu'à l'avenir les Cardinaux Vicaires fusfent

Suite de la troisieme Partie, Ch. XXXV. 249 sent leurs Protecteurs. Il accorda encore à cette Archicon-PRISTRES fraternité la permission de pouvoir aggreger telles autres Con- DE LADOCfraternités dans le monde, qu'ils voudroient, & par grace CHRESspeciale de pouvoir délivrer tous les ans deux prisonniers, TIENNEEN pour crimes, voulant de plus qu'un pauvre Confrere de cette Archiconfraternité fût toûjours du nombre des douze pauvres, ausquels sa Sainteté lave les pieds le Jeudi saint.

Les Papes Urbain VIII. Innocent X. & Clement X. ont encore accordé beaucoup d'Indulgences à ces Confreres, & Innocent XI. au commencement de son Pontificat, sit paroître son zele pour l'avancement de cet institut, le regardant comme très necessaire pour maintenir & étendre la foi Catholique. Pour ce sujet il renouvella les Elections de douze députés de la même Congregation & Archiconfraternité; -sçavoir six Gentilshommes, & six Ecclesiastiques d'une vertu & d'une pieté exemplaire, ausquels il donna pour President M. Ange de la Noce, Archevêque de Rossane, Il sit réimprimer les Constitutions & les Statuts de cette Archiconfraternité qui avoient été autrefois dressés par les Cardinaux Baronius, Taurugi & Bellarmin, par ordre de Clement VIII. il voulut que la Congregation se tînt tous les huit jours, & accorda de nouvelles indulgences & de nouveaux privileges aux Confreres.

Quoi que les Peres de la Doctrine Chrêtienne fassent une Congregation separée de cette Archiconfraternité, & qu'ils aïent neuf Maisons en differentes Provinces, ils sont toûjours neanmoins unis ensemble en ce qui regarde l'instruction de la jeunesse & jouissent des mêmes graces & des mêmes privileges. Le Pere Jean-Baptiste Serafini d'Orviete, étant General de cette Congregation, dressa l'an 1603. des Constitutions pour y maintenir l'observance Reguliere: elles furent approuvées par le Cardinal Vicaire, par ordre du Pape Gregoire XIII. & imprimées à Rome l'an 1604. Elles sont divilées en deux parties; la premiere qui contient 22. Chapitres regarde les Officiers & Superieurs de la Congregation, & traite de leurs élections; la seconde de 44. Chapitres traite des Observances & regarde la Congregation en particulier.

Les Officiers Generaux & Superieurs qui gouvernent toute 11 Congregation, sont le Prevôt General qui en est le chef, le Vice Prevôt, trois Definiteurs, un Chancelier, deux V1-Tome IV.

CHRES.

PRESTRES siteurs & un Compotiste. Les Subalternes sont les Recteurs De La Doc des Maisons, Sacristains, Infirmiers, Maîtres des Novices, Depositaires, Communiers, Provediteurs & Dépensiers. TIENNE EN. Tous les ans l'on tient la Congregation generale ; tous les mois il s'en tient aussi une particuliere dans la Maison de Rome, en presence du General, où en son absence, du Vice Prevôt, ou au moins de deux Definiteurs: toutes les semaines dans chaque Maison, il y a une autre Congregation en presence du Recteur.

Dans la Congregation generale, tous les Receurs des Maisons doivent s'y trouver avec un deputé de chaque Maison, lorsqu'on doit faire Election d'un General, & sorsque l'on n'en doit point faire, la Congregation est seulement composée des Officiers Generaux qui élisent les Subalternes : le Recteur de Rome envoie les Fêtes & Dimanches, les Freres dans les Ecoles pour enseigner le Catéchisme qui est la premiere

En de cet institut.

Toutes choses sont communes dans la Congregation, personne n'aïant rien en propre, & les Chambres ne doivent point fermer à clef. Lorsque quelqu'un doit être promû aux Ordres, sacrés, les Superieurs obtiennent un Bref du Pape, pour faire recevoir sous le titre de la Congregation ceux qui en sont jugés capables. Afin que la vie commune puisse se maintenir dans cette Congregation, elle possede des rentes & des fonds pour l'entretien des Freres: c'est pourquoi ils ne reçoivent aucun établissement qu'il n'y ait en même tems des fonds suffisans pour le pouvoir entretenir, asin qu'ils ne soient point detournés des fonctions de leur Institut, qui est d'enseigner la Doctrine Chrétienne, ce qui pourroit arriver s'ils évoient obligés d'aller mendier les choses necessaires à la vie. Le fond necessaire pour commencer un établissement doit être au moins suffisant pour entretenir six personnes. L'uniformité devant être dans toutes leurs Maisons, elles doivent être par tout, aussi-bien que leurs Eglises, de même. Aructure & de même grandeur autant que faire se peut.

Ils ne disent point l'Office en commun, si ce n'est aux Festes principales de l'année & des patrons de leurs Eglises, les autres jours ceux qui sont Prêtres recitent en particulier l'Office du Breviaire Romain: ceux qui ne sont pas dans les Ordres sacrés, & les laics sont seulement exhortés à recirer le petit Office de la Vierge & ceux qui ne sçavent point lire doivent dire le Chapelet. Ils ont deux heures d'Oraison par trine jour, s'une le matin & l'autre le soir : ils prennent la Dischape cipline tous les Mercredis & Vendredis de l'année, & encore tallent tous les Lundis de l'Avent & du Carême, & tous les jours de la Semaine sainte : ils jeûnent pendant l'Avent & tous les Vendredis de l'année. Une fois la semaine ils reconnoissent leur sautes devant le Recteur, ils sont tous les jours une conference de cas de conscience, & il y a un Maître qui enseigne la maniere d'enseigner le Catechisme. Ils ne peuvent écrire ny recevoir aucune lettre sans l'avoir montrée auparavant au Superieur qui ne leur doit jamais permettre de parler ny d'écrire à aucune Religieuse, & ils ne peuvent sortir sans sa permission, & sans un compagnon qu'il leur doit donner.

Quant à l'habillement, les Prêtres & les Clercs portent l'habit Ecclesiastique avec un petit rabat large d'un doigt autour du collet, & les Clercs ne peuvent porter le bonet quarré que lorsqu'ils sont dans les Ordres sacrés, les laics ont un habit plus court & portent dans la Maison une calotte au

lieu de bonet quarré.

Il leur étoit autrefois permis de sortir de la Congregation quand bon leur sembloit. Après l'année de Noviciat, le General à qui il appartient de recevoir avec ses Definiteurs ceux qui se presentent pour entrer dans la Congregation, demandoit à celui qui vouloit s'engager, s'il avoit connoissance des constitutions, de leur maniere de vivre, de leurs observances, des fatigues qu'il falloit supporter, & s'il avoit des forces suffisances pour cela; qu'il lui étoit permis de sortir; mais que s'il vouloit rester il falloit qu'il observat la vie commune & enseignât la Doctrine Chrétienne avec un ferme propos de perseverer toute sa vie dans la Congregation, & qu'après cette resolution, il ne lui seroit plus permis d'en sortir. Si le Novice consentoit à rester, le General l'avertissoit que passé cinq ans, il auroit voix active & passive dans le Chapitre & même plùtôt s'il se comportoit bien, s'il vivoit regulierement & s'il donnoit des marques d'une plus grande stabilité comme si volontairement il juroit & faisoit vœu de cette stabilité & de vouloir perseverer dans cette Congregation. Voilà de quelle maniere se faisoit leur engagement; cependant il y avoit des raisons pour lesquelles on pouvoit les renvoier

Histoire des Ordres Religieux, REQUIERS après s'être engagés à la Congregation, qui sont marquées dans le Chapitre septi eme des Constitutions. Si ceux qui étoient sortis de la Congregation, soit qu'ils eussent été renvoiés, ou qu'ils fussent sortis volontairement, y rentroient, ils devoient recommencerl'année de Noviciat: mais l'an 1609 il fut ordonné dans leur Chapitre general, qu'après l'année de Noviciat l'on feroit Vœu, de demeurer dans la Congregation. Le Pape Gregoire XV. par un Bref de l'an 1621. reserva aux Souterains Pontifes, le pouvoir de dispenser de ce Vœu & Urbain VIII. comme nous avons dit, ordonna que ceux qui fortiroient de la Congregation, seroient traités comme Apostats: & encoureroient les mêmes peines que les Apostats & les Fugitifs des Ordres Religieux, conformément au Concile de Trente & à la Constitution de ce Pape, du 20. Septembr 1627. Le Pape Clement VIII. dès l'an 1596. avoit exemté de la Jurisdiction des Curés, tant pour les Sacremens, que pour la Sepulture, les Peres de cette Congregation, & les avoit mis sous celle du Cardinal Vicaire. Ils ont pour armes trois Montagnes surmontées d'une Croix, avec la Lance, l'Eponge & des Foilles qui pendent de chaque côté de la Croix.

> Memoires envoiés de Rome en 1707. Carl. Barthol. Piazza, Eusevolog. Rom. t. 5. c. 37. & t. 6. c. 19. L'on peut cousulter aussi les Constitutions de cette Congregation, celles de l'Archiconfraternité. Le Bullaire Romain. & Philipp. Bonnani, Catalog. ord. Relig. part. 3.

## CHAPITRE XXXVI.

De la Congregation des Clercs Reguliers de la Mere de Dieu de Lucques, avec la Vie du Venerable Pere Jean Leonardi leur Fondateur.

T Oici une Congregation de Clercs Reguliers dont la prin-V cipale fin est aussi d'enseigner la Doctrine Chrétienne, & qui ont eu pour Fondateur le Venerable Pere Jean Leonardi, qui dans le tems que Dieu suscita à Rome, comme nous avons dit dans le Chapitre precedent, des personnes



Clerc Regulier de la Mere de Dieu, de Lucques.

Suite de la Troisieme Partie, Ch. XXXVI. 253 pieuses pour s'emploier gratuitement à l'instruction des jeunes CLERCO gens & leur donner les premieres teintures du Christianis-REGULIERS me, fur aussi inspiré de faire les mêmes fonctions à Lucques Mure de Ville & Republique d'Italie, dans le Duché de Toscane. DIEU DR. LUCQUES. Il nâquit à Decimo bourg des dépendances de cette Republique, l'an 1581. Ses parens vivoient de leur bien, & eurent soin de cultiver les heureuses dispositions à la vertu qu'ils remarquerent dans leur fils, qui dès ses plus tendres années ne sit rien paroître dans ses actions qui tînt de l'enfance. Ils l'envoïerent dans un autre bourg de la même Republique, appellé Villa Basilica, pour y étudier sous un saint Prêtre, qui en étoit Curé, & avec lequel il fit plus de progrès dans la vie spirituelle que dans les sciences, & déja il emploïoit la plus grande partie du jour à la priere & à l'Oraison & mortifioit son corps par de grandes austerités.

Son pere ne se souciant pas de l'avancer dans l'étude, & Leonardiaïant une obéissance aveugle & une grande soumission aux ordres de ses parens, alla selon leur volonté à Lucques pour y apprendre la profession d'Aporiquaire, quoi que s'il est suivi son inclination, il seroit entré dans quelque Maison Religieuse pour s'y consacrer à Dieu; mais il ne laissa pas de mener chez son Maître une vie très retirée qu'il accompagnoit de beaucoup d'austerités. Ne croiant pas neanmoins satisfaire par cè moien à l'ardent desir qu'il avoit de se donner à Dieu, il se sit inscrire dans une Confrairie semblable à celle que saint Jean Colombin avoit établie à Sienne, & que pour ce sujet on appelloit la Confrairie des Colombins. Il ne quitta pas pour cela son Maître, il demeura quelques années avec lui jusques à ce qu'il eût suffilamment appris sa profession, & il se retira ensuite chez un saint homme qui étoit comme le chef des Colombins & chez lequel les Confreres s'assembloient pour faire leurs Prieres, leurs Oraisons, leurs conferences spirituelles, & pourvoir aux necessités de la Compagnie. Ce Chef des Colombins n'étoit qu'un pauvre Artisan qui faisoit des Draps, & qui de son travail nourissoit une infinité de pauvres, de Religieux & de Pelerins, ausquels sa Maison servoit d'hospice.

Ils menerent d'abord une vie plus Angelique qu'humaine, cequi porta plusieurs de leurs Confreres à suivre leur exemple en se retirant avec eux dans la même Maison: il y en eut

ki iii,

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

CLERCS même quelques-uns qui étoient distingués par leur naissance DE LA ME comme le Seigneur Bonviso Bonvisi, qui fut fait Cardinal par le Pape Clement VIII. & qui n'a pas été le seul de

Lucques. cette famille qui ait été revêtu de cette dignité.

Leonardi aprés avoir demeuré dix ans dans cette focieté & aspirant à une plus grande perfection, voulut embrasser l'état Religieux pour se separer entierement du monde & s'engager à Dieu par des Vœux solemnels. Il demanda d'être reçu dans l'Ordre de saint François; mais Dieu qui l'avoit choisi pour être le Fondateur d'une Congregation Religieuse, permit qu'il se rencontrât des obstacles qui empêcherent sa reception dans cet Ordre, & par l'avis de son Confesseur, il reprit ses études. Comme il n'en avoit eu que de foibles teintures, il commença de nouveau par les premiers rudimens de la Grammaire, & n'eut point de honte à l'âge de vingt-sept ans, d'aller au College & de se trouver dans les plus basses classes avec des enfans. Il fit en peu de tems de grands progrés dans les Humanités & il étudia ensuite en Philosophie & en Théologie, à l'âge de 30. ans. Il prit les Ordres sacrés, aïant receu le Soudiaconat, l'an 1570. & peu de tems aprés le Diaconat. Au mois de Decembre de l'année suivante, il fut promû à la Prêtrise & acheva ensuite son cours de Théologie.

Plusieurs personnes de la ville imitant son exemple, s'adonnerent à la viespirituelle, entre lesquels il y en eut quelquesuns qui furent ses premiers Compagnons lorsqu'il commença sa Congregation. Les Fêtes & les Dimanches ils s'assembloient dans le Couvent de S. Romain, de l'Ordre de S. Dominique, où un Religieux leur faisoit des Conferences spirituelles : il interrogeoit les uns & les autres, & il étoit libre à un chacun, soit Ecclesiastique, soit Laïque; de dire son sentiment. Ces sortes de Conferences attirerent un si grand nombre de personnes, que le lieu où ils s'assembloient se trouvant trop petit pour pouvoir contenir tant de monde, on leur accorda l'Oratoire de Chironcelle proche l'Eglise de ce Couvent de saint Romain: ils y changerent la methode de leurs Conferences, & il y fut resolu qu'à l'avenir il n'y auroit plus que les Ecclesiastiques qui parleroient. Comme il y en avoit peu & que le nombre des Laïques étoit plus grand, Leonardisse trouvoit le plus souvent seul pour entretenir la Compagnie,

Suite de la Troisieme Partie, Ch. XXXVI. 28 il étoit même en si grande estime, que quoiqu'il n'est alors que CLERCE rente-trois ans, les Ecclesiastiques d'un âge plus avancé qui Reguliers s'y trouvoient quelquesois, lui déseroient l'honneur de faire RE DE les Conferences.

Lucques.

Sur ces entrefaites on lui donna la desserte de l'Eglise de faint Jean de la Magione qui étoit une Commanderie de Malte, à condition qu'il y demeureroit, & qu'il auroit le soin du temporel de cette Commanderie. Il ne laissoit pas de se trouver toûjours aux Conferences spirituelles qui se tenoient dans l'Oratoire de Chironcelle; mais comme plusieurs personnes qui étoient de ces Conferences, le vinrent trouver dans son Eglise, il fut obligé d'y introduire les mêmes exercices, & afin d'artirer les jeunes gens à Dieu, il y établit aussi des disputes de Philosophie.

Son zele ne se borna pas à ces sortes de personnes, il voulut encore étendre sa charité jusques sur les petits enfans. Il faisoit assembler ceux de son voisinage pour leur enseigner le Catechisme, & l'Evêque en aïant eu connoissance, non seulement il approuva ces sortes d'Assemblées qui se faisoient dans l'Eglise de saint Jean de la Magione : mais il permit encore à Leonardi d'aller avec quelques personnes, à son choix, dans les Eglises & les Paroisses de la ville pour y enseigner aussi le Catechisme. Il s'acquitta de cet emploi avec joie; & il distribua dans ces Eglises les garçons & les filles en plusieurs Classes, ausquelles il assigna des Maîtres & des Maîtresses; & pour la commodité de ceux qui enseignoient, il sit imprimer un Catechisme, dont ont se serr encore dans le Diocese de Lucques.

Leonardi ne pouvant suffire seul à tant d'occupations, Dieu lui envoïa deux Compagnons qui furent Georges Arrighini & Jean Baptiste Cioni, avec lesquels ils jetta les premiers fondemens de sa Congregation l'an 1574 & ils obtinrent une ancienne Eglise de Nôtre-Dame de la Rose, avec une maison joignante qui leur fut donnée à louage pour neuf ans, ce qui ne se sit pas sans beaucoup de contradictions de la part de quelques personnes mal-intentionées. A ces deux Compagnons il y en eut deux autres qui se joignirent aussi peu de tems après, qui furent Cesar & Jules Franciotti. Leonardi soumit d'abordi cette petite famille sous l'obéissance & direction des Religieux de l'Ordrede S. Dominique qui leur assignerent deux Religieux:

CLERCS pour les gouverner & être leurs Directeurs; mais ces Religieux DE LA ME. alant reconnu les grands talens du Pere Leonardi, voulurent que comme Fondateur de cette Congregation, il en fût aussi

Lucques. le Superieur.

Leur nombre s'étant augmenté, ils prierent Leornardi de leur écrire des Regles: afin que chacun sçût ce qu'il devoit observer; mais ce saint Fondateur n'écrivit sur un papier que ce mot, Obéissance, qu'il fit attacher dans un lieu public, leur disant, que c'étoit la Regle qu'ils avoient demandée, & que pour le present elle suffisoit. Avec cette obéissance il leur demandoit encore beaucoup de recueillement interieur, l'assiduité à l'Oraison, & une pauvreté exacte. Quoiqu'ils ne s'y engageassent point par Vœu, tout étoit en commun parmi eux; personne ne possedoit rien en propre, & pour les accoûtumer à un entier renoncement à toutes choses, il leur commandoit souvent de changer de chambre sans en rien emporter. Le silence étoit observé exactement à certaines heures, & toujours pendant le repas. Il leur faisoit pratiquer l'humilité, les envoiant avec des habits tout rapiecés. demander l'aumône par la ville. C'étoit là les moïens dont il se servoit pour les conduire à la perfection; mais le principal étoit l'exemple qu'il donnoit lui-même de toutes sortes de vertus qu'il pratiquoit dans un degré éminent, principalement celle de l'humilité.

Après les avoir ainsi éprouvés, il les emploïa aux exercices qui regardoient le salut du prochain, qui étoit le principal Institut de sa nouvelle Congregation. Pour les encourager, il s'appliqua à ces fonctions avec encore plus de ferveur qu'il n'avoit fait jusqu'alors. Non content d'enseigner le Catechilme dans les Eglises de la ville, il alloit encore dans les villages circonvoisins, afin que les gens de la campagne prositassent aussi de ses Instructions, & afin d'exciter d'autres personnes à suivre son exemple, il fit ériger par l'Evêque de Lucques une Confraternité sous le titre de la Doctrine Chrê. tienne, dont l'obligation des Confreres étoit de s'emploïer à enseigner aussi aux enfans le Catéchisme.

La plûpart des Bourgeois de Lucques crurent que le Pere Leonardi n'assembloit des jeunes gens avec lui, que pour les élever dans la pieté, & leur apprendre les sciences humaines; mais lorsqu'ils entendirent parler de Congregation, de Vocation.

Digitized by Google

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CH. XXXVI. 257 Vocation, de Retraite, ils apprehenderent que leurs enfans CLERCS ne s'engageassent avec ce saint Fondateur. Les parens sur Reguliere tout de Cioni & des deux freres Franciotti qui étoient des RE DE meilleures maisons de la République, firent tout leur possible Lucques. pour les détacher du Pere Leonardi, & pour les obliger à l'abandonner; mais voïant que tous leurs efforts étoient inutiles, & qu'ils étoient dans la resolution de ne point abandonner la Congregation, & d'y perseverer jusqu'à la mort : ils crurent les pouvoir contraindre à en sortir, en leur refusant les alimens & l'entretien qu'ils leur avoient donnés jusqu'alors, sachant bien que les biens que le Fondateur avoit eus de patrimoine, n'étoient point suffisans pour les entretenir tous; mais Il n'y en eut aucun qui se rebuta; & se voïant abandonnés de leurs proches, il allerent de porte-en-porte par la ville pour recevoir les aumônes des personnes charitables, ce qu'ils continuerent pendant près de six ans.

Un orage plus furieux s'éleva à quelque-tems de là contre cette Congregation naissante. La République vouloit absolument chasser Leonardi & ses Compagnons hors de ses terres, & la chose seroit arrivée, si le Senateur Nicolas Narducci n'avoit pris leur défense, il témoigna même dans la suite l'affection qu'il portoit à cette Congregation; car étant mort dans le tems qu'il exerçoit la Charge de Gonfalonier de cette République, il ne voulut point être enterré avec les marques de sa dignité; mais il ordonna qu'on l'ensevesît avec l'habit des Freres Laics de cette Congregation, & qu'on le mît dans

la sépulture des Peres de cettte même Congregation.

Toutes ces persecutions n'empêchoient pas le Pere Leonardi de travailler avec un zele infatigable au salut du prochain, & voïant que plusieurs silles de la ville, soit par pauvreté ou par la négligence de leurs parens, couroient risque de perdre leur chasteté, il obtint une maison qui avoit autresois appartenu à des Religieuses, où d'abord il mit trois pauvres silles qu'il y entretint par les aumônes de quelques personnes charitables; mais le nombre des pauvres silles s'augmenta de telle sorte dans la suite, que l'on sut contraint de les transferer dans une maison plus ample & plus étenduë, où elles commencerent à pratiquer la vie Reguliere, aïant embrassé la troisséme Regle de saint François. Leonardi leur dressa des Constitutions qui surent approuvées par l'Evêque de Luc-

Tome IV. Kk

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

DIEU DE

CLERCS ques, & l'an 1628. à la follicitation du Pere Dominique Tucci REGULIERS qui étoit pour lors Recteur General de la Congregation des Clercs Reguliers de la Mere de Dieu, elles obtinrent permission du Pape Urbain VIII. de faire des Vœux solemnels.

Après que Leonardi eur rendu un si bon service à sa patrie, il sembloit que les habitans de Lucques ne dussent avoir pour lui que des sentimens de tendresse & de reconnoissance; mais tout au contraire ils renouvellerent leurs persecutions contre ce saint Fondateur & ses Compagnons, & ils firent sortir de la Congregation un Prêtre qui y étoit fort utile, y enseignant la Theologie: ils empêcherent même que les Religieux de saint Dominique, ausquels Leonardi s'étoit addressé pour avoir un autre Lecteur en Theologie en la place de ce Prêtre', ne leur en donnassent un, & non contens de cela, ils les obligerent à abandonner Nôtre-Dame de la Rose qu'ils n'avoient que par emprunt. Mais Dieu permit que dans le même tems le Curé de Nôtre-Dame de Cortelandini à Lucques, ceda son Eglise en faveur de la Congregation. Il y eut d'abord quelques difficultés entre le Curé & les Peres, qui furent levées en peu de tems. La Cure fut cedée sous le nom de Jean Baptiste Cioni, & les Peres s'en mirent en possession l'an 1580, cette affaire sut maniée si secretement, que les Bourgeois de Lucques ne sçurent rien de ce changement que lorsqu'ils virent les Peres en possession de cette Cure.

Leonardi voiant que quoique sa Congregation sût considerablement augmentée, elle ne pouvoit subsister, si elle n'avoit une maison en propre, il demanda en Cour de Rome l'union de cette Cure à toute la Congregation, à quoi Jean-Baptiste Cioni, qui en étoit revêtu, consentit. Le Pape Sixte V. accorda cette union; mais il ordonna que ce ne seroit qu'après que l'Evêque de Lucques auroit érigé canoniquement cette Congregation, ce que ce Prelat fit le 8. Mars 1583. aïant donné à cette Congregation le titre de Clercs Séculiers de la B. Vierge: il leur permit de dresser des Constitutions, d'élire un Superieur, & de recevoir ceux qui se presenteroient pour

entrer dans la Congregation.

Après cette Approbation, ils tinrent leur premier Chapitre la même année 1583, où le Pere Leonardi fut élu premier Superieur sous le nom de Recteur, que les Superieurs ont toûjours pris dans la suite. Il proposa de dresser des Constitutions pour

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XXXVI. 259 le maintien de l'Observance Reguliere dans leur Congrega. tion. Il vouloit que le Chapitre les dressat; mais toute l'As-Regulters semblée lui défera cet honneur comme au Fondateur. Il y RE DE travailla donc, & après qu'elles eurent été achevées, il les Lucques. presenta aux Peres de la Congregation, qui n'y voulurent rien changer, sinon qu'en ce qui regardoit l'Election du Superieur, ils voulurent que le Pere Leonardi fût toûjours reconnu pour Recteur & Superieur perpetuel de la Congregation, & elles furent ensuite approuvées par l'Evêque de Lucques en vertu du pouvoir que le Pape lui en avoit donné.

Ce saint Fondateur sut obligé quelque-tems après d'aller à Rome pour des affaires concernant sa Congregation, & il fut obligé d'y demeurer presque toûjours jusqu'à sa mort, afin que sa presence à Lucques n'excitat point de nouveau les esprits des Lucquois qui avoient conçu une haine mortelle contre lui, & s'il fut obligé d'aller quelquefois à Lucques, il n'y resta pas long tems, comme nous le dirons dans la suite. Dès le tems de son premier voïage à Rome, le Senat donna un Decret qui portoit que l'on procureroit que le Pere Leonardi ne retournat point à Lucques, pour assurer le repos & la tranquilité de la Ville: l'on mit même des Gardes aux portes pour l'empêcher d'y entrer, & en effet y étant venu, on le contraignit aussi-tôt d'en sortir & de retourner à Rome.

Mais tandis que dans son propre païs il étoit si peu consideré, l'on avoit au contraire à Rome une trés-grande estime pour lui, & on étoit si convaincu de la sainteté de sa vie, dont on avoit fait une recherche particuliere, que le Pape l'envoïa en qualité de Commissaire Apostolique à Naples l'an 1592, pour terminer quelques differens qui étoient survenus au sujet de l'E. glise de Nôtre-Dame de l'Arc, dont il lui donna l'Administration. Etant de retour à Rome, & aïant rendu compte de sa commission, il songea à l'affermissement de sa Congregation. Pour ce sujet il ordonna aux Peres qui étoient à Lucques de revoir de nouveau les Constitutions pour y faire les changemens qu'ils jugeroient à propos, eu égard au tems present. Il fit le même de son côté, & après s'être accordé avec les Peres de sa Congregation, il presenta ses Constitutions au Pape Clement VIII. qui les approuva, comme aussi la Congregation à laquelle il accorda des Privileges, entre autres l'exemtion de la jurisdiction des Ordinaires, la soûmettant

Kk ii

ELERCS immédiatement au saint Siege par un Bref du 13. Octobre REGULIERS 1595.

RE DE DIEU DE Lucques.

Étant necessaire qu'il allât après cela à Lucques pour les assaires de sa Congregation, les Cardinaux Alexandrin & Aldobrandin écrivirent en sa faveur au Senat de Lucques qui leur sit réponse que Leonardi pouvoit venir. En esset il y sur reçu savorablement, mais après trois ou quatre mois de séjour qu'il avoit fait en cette ville, il reçut un Bref du Pape du 29. Mars 1596, par lequel sa Sainteté le nomma Commissaire Apostolique pour faire la Résorme de l'Ordre des Moines du Mont-Vierge, ce qui nous donnera encore lieu de parler de ce saint Fondateur lorsque nous rapporterons l'Origine de cet Ordre, aussi bien que de celui de Vallombreuse qu'il résorma aussi l'an 1601.

Aïant fini la Réforme de l'Ordre du Mont-Vierge l'an 1597. & étant encore à Rome, il fut de nouveau élu Recteur par les. Peres de sa Congregation à Lucques, mais on n'eut pas plûtôt sçu son Election dans la ville, qu'il se fit une émeute generale; on obligea les Peres à revoquer l'Election. On les regarda comme des ennemis de la patrie : on leur ôta les Ecoles, & à peine se trouvoit-il quelqu'un qui leur voulût parler, non pas même l'Evêque qui avoit toûjours été leur Protecteur, & qui ne vouloit plus entendre parler d'eux depuis que le Pape Clement VIII. les avoit soustraits de sa Ju-

risdiction, & les avoit soûmis au saint Siege.

Leonardi ne songeoit plus à retourner à Lucques; mais le Pape voulut qu'il y allât pour visiter sa Congregation en qualité de Visiteur Apostolique: il obéit, & il lui fallut essur le refus qu'on lui avoit fait d'y entrer, quoiqu'il n'en fût qu'à une lieuë, il retourna sur ses pas pour se rendre à Rome; & il étoit arrivé à Sienne, lorsqu'il apprit que le Senat, sur les lettres qui lui avoient été écrites de la part du Pape par le Cardinal Aldobrandin, vouloit bien lui permettre d'entrer dans Lúcques. Il y alla donc, & visita sa Congregation en qualité de Visiteur Apostolique, & entre les Decrets qu'il sit, il ordonna qu'après l'année de Noviciat, on feroit trois Vœux simples, de perseverance, de chasteté, & d'obéissance. Quoique toute la ville sût soûlevée contre la Congregation, cela n'empêcha pas Alexandre Bernardini qui étois

Suite de la troisieme Partie, Ch. XXXVI. 261 Archiprêtre de la Cathedrale de renoncer à toutes les pre-REGULIERS tentions du monde pour venir se joindre au Pere Leonardi DE LA auquel il succeda dans la charge de Recteur general.

Leonardi demeura cinq mois à Lucques, après lesquels il Lucques. retourna à Rome, d'où il alla encore au Mont-Vierge pour mettre la derniere main à la reforme de cet Ordre. Il resta à Averla à son retour, pendant huit mois, où il gouverna ce Diocese en l'absence de l'Evêque qui l'avoit fait son grand Vicaire pendant ce tems là. Il alla ensuite pour la troisième fois au Mont-Vierge pour y tenir le Chapitre general de cet Ordre, & étant retourné à Rome, il y obtint un établissement pour sa Congregation, & le Pape lui accorda l'Eglise de sainte Gale dans laquelle on conservoit une image miraculeuse de la sainte Vierge, honorée sous le nom de Nôtre-Dame in Poriscu. Il alla encore l'an 1601, par ordre du Cardinal Justinien Protecteur de l'Ordre de Vallombreuse, pour visiter les Monasteres de cet Ordre & corriger les abus qui s'y étoient glissés. Il visita aussi par ordre du Grand Duc de Toscane, le Mont Senaire qui est le chef d'Ordre des Servites. A son retour à Rome, on lui consia encore d'autres emplois; mais il ne negligeoit pas pour cela sa Congregation à laquelle il fit donner pour Protecteur, le Cardinal Baronius, qui peu de tems après sit Leonardi Recteur General de sa Congregation. Cette Protection du Cardinal Baronius, & l'autorité qu'il avoit donnée à Leonardi, en qualité de General exciterent de nouveaux troubles dans la Ville de Lucques & renouvellerent la haine des habitans contre ce Fondateur qui tint le premier Chapitre General de sa Congregation à Rome l'an 1605. & l'on y reçut les Constitutions qui avoient été de nouveau corrigées & augmentées en ce qui regardoit l'office du General.

Comme par ces Constitutions il étoit ordonné que le General feroit tous les ans en personne, la visite des Maisons de la Congregation, il alla à Lucques pour y visiter la Maison de sa Congregation; mais ce ne fut qu'après que le Senat, à la sollicitation du Pape, eut ordonné par un decret qu'il y pouvoir venir. A peine y fut-il arrivé que le peuple se souleva encore contre lui, sur ce que quelques personnes mal-intentionées avoient fait courir le bruit qu'il étoit envoié par le Pape pour établir à Lucques l'Inquisition; mais le peuple

KKIII

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX.

Merede Lucques.

CLERCS aïant été persuadé du contraire, s'appaisa pour un peu de tems; il renouvella ensuite ses querelles contre Leonardi, sur ce qu'il avoit consenti à un établissement à Sienne pour sa Congregation, les Sienois & les Lucquois n'étant pas pour lors en bonne intelligence: ainsi cet établissement échoua pour cette raison. Il tint un second Chapitre general à Rome l'an 1608. après lequel il emploïa le peu de tems qui lui resta de vie à affermir de plus en plus sa Congregation: mais l'année 1609. il y eut une espece de maladie contagieuse à Rome dont il fut attaqué & qui lui causa la mort le 8. Octobre étant âgé de soixante & neuf ans. Il fut enterré dans l'Eglise de sainte Galle; mais dans la suite son corps fut transfere dans l'Eglise que les Magistrats du Peuple Romain firent bâtir, l'an 1656. sous le Pontificat d'Alexandre VII. avec beaucoup de magnificence dans la place appellée in campitelli où l'on porta en grande ceremonie l'image miraculeuse de Nôtre-Dame in Porticu qui a donné son nom à cette Eglise: on l'accorda aux Religieux de cette Congregation qui quitterent celle de sainte Galle.

Après la mort du Pere Leonardi, sa Congregation sit d'autres établissemens, comme à Naples où ils ont deux Maisons aussi bien qu'en d'autres lieux. Paul V. leur donna l'an 4614. le soin des Ecoles pieuses de Rome, & voulut qu'à l'avenir leur Congregation s'appellât la Congregation des Clercs de la Mere de Dieu: mais lorsque le Pape eut érigé une Congregation particuliere pour avoir soin de ces Ecoles, comme nous dirons dans la suite, les Clercs de la Mere de Dieu les abandonnerent l'an 1617. Le même Pontife par un Bref du 30. Juillet 1615. leur permit d'ajoûter le Vœu de pauvreté aux trois Vœux simples qu'ils faisoient. Par un autre Bref de l'an 1619, il accorda aux Superieurs la permission de changer les Constitutions, pour ce qui regardoit seulement le Vœu de pauvreté sans toucher aux autres choses qui avoient été déja approuvées; & enfin le Pape Gregoire XV. ordonna qu'ils feroient à l'avenir des Vœux solemnels & approuva leur Congregation comme Reguliere, par un Bref du 3. Novembre 1621.

Leur habillement est presque semblable à celui des Peres Jesuites, & ils ont pour armes une Assomption de Nôtre-Dame. Le Pere Leonardi par ses Constitutions, les a obligés



Clerc Régulier, Ministre des Infirmes

SUITE DE LA TROISIÈME PARTIE, CH. XXXVII. 263 à reciter les Litanies de la Vierge, tous les jours après le REGULIERS dîner. Ils jeûnent toutes les veilles de ses Fêtes & renou-MINISTRE vellent leurs Vœux à celle de l'Assomption.

DES IN-FIRMES.

Voyez Ludovico Marracci, Vita. del V. P. Giouani Leonardi. Cesar Franciott. Vit. SS. quorum Corp. in civitate Luce requiescunt. Joseph. Matrar. Hist. miracul. Imag. S. M. in Port. Augustin. Barb. de Jur. Eccles. lib. 1. cap. 41. num. 162. Ascag. Tambur. de Jur. abb. Disp. 24. quaft. 8. num. 5. Bull. Rom. Tom. 3. & Philip. Bonnani, Catalog. ord. Relig. p. 1.

## CHAPITRE XXXVII.

Des Clercs Reguliers Ministres des Insirmes appellés aussi du Bien mourir, avec la Vie du Venerable Pere Camille de Lellis leur Fondateur.

Oici un Ordre dont la fin, selon l'intention du Fondateur, étoit de rendre au prochain toute sorte d'offices de misericorde, tant corporels que spirituels. Les Religieux de cet Ordre ont même pendant quelque tems, eu le soin des Hôpitaux, donnant aux malades toute forte d'assissances en leur administrant leurs besoins, leur donnant à manger, faisant leurs lits, les nettoïant & faisant à leur égard les fonctions de serviteurs. Mais les differens qu'ils ont eu avec les Administrateurs des Hôpitaux dont ils avoient le soin, & dont le plus souvent ils voioient emploier les revenus à d'autres usages qu'aux besoins des malades, leur ont fait abandonner le soin des Hôpitaux pour s'appliquer uniquement à la visite des malades, s'obligeant par un quatriéme Vœu de leur donner toute sorte d'assistances spirituelles & de les assister à la mort, même dans le tems de peste, ce qui leur a fait donner le nom de Ministres des Infirmes ou du bien mourir. comme on les appelle en Italie.

Camille de Lellis fut l'Instituteur de ce saint Ordre. Il nâquit à Bucchianico, petit bourg de la Province de l'Abruze dans le Roïaume de Naples & du Diocese de Theate, le 25. Mai 1550. Son pere qui étoit homme d'armée negligea l'éducation de son fils, dont la naissance avoit été en quelque fa-

CLERCS con miraculeuse; puisque sa mere ne l'avoit mis au monde MINISTRES que dans une extrême vieillesse, & lorsqu'il n'y avoit aucune apparence qu'elle dût avoir d'enfans; plusieurs années s'étant même écoulées depuis qu'elle avoit encore mis au monde un autre garçon, qui mourut dans son bas âge. A la verité Camille fut envoié aux écoles, mais tout le progrés qu'il y sit, sut d'apprendre à peine à lire & à écrire, ne s'appliquant qu'à jouer continuellement aux Cartes & aux

> A l'âge de dix-huit ans, il suivit la profession des armes commeson pere, qui voulut lui faire faire sa premiere Campagne au service des Venitiens, qui étoient en Guerre pour lors avec les Turcs. Comme ils étoient à Ancône sur le point de s'embarquer pour passer à Venise, ils tomberent tous deux dangereusement malades, ce qui leur sit abandonner ce dessein; & lorsqu'ils commencerent à se mieux porter, ils prirent la résolution de recourner chez eux; mais à peine furent-ils arrivés à saint Lupidien proche Laurette, que le Pere de Camille se sentant plus mal, ne put passer plus avant & mourut quelques jours aprés, ne laissant pour tout bien à Camille que l'épée & la cape (comme l'on dit ordinairement.) Sa mere étoit morte aussi quelques années auparavant, ce qui augmentoit son chagrin, & pour comble de malheur, il lui vint un ulcere à la jambe gauche, qui fut à peine gueri, qu'un autre plus grand & qu'il porta toute sa vie, parût à la jambe droite. Il continua neanmoins son chemin & passa par Fermo, où il sit quelque sejour à cause d'une petite siévre, dont il fut travaillé pendant quelques jours.

Ce fut dans cette Ville que Dieu qui vouloit attirer Camille à lui, commença à lui faire concevoir du dégoût pour le monde. La rencontre qu'il sit de quelques Religieux de l'Ordre de saint François, fut ce qui y donna lieu. Il fut si édifié de leur maniere humble, modeste & retenuë, qui n'inspiroit que de la devotion & de la pieté, qu'il résolut d'entrer dans leur Ordre & de renoncer entierement au siécle. Il fut pour ce sujet à Aquila, où un de ses Oncles étoit Gardien du Couvent de saint Bonaventure: il lui communiqua son dessein & lui demanda l'habit de son Ordre; mais soit à cause de ses incommodités, soit que ce Pere ne lui trouvât pas une vocation assez forte; il ne voulut pas lui accorder Suite de la Troisieme Partie, Ch. XXXVII. 265 sa demande: en effet le tems de sa conversion n'étoit pas encore arrivé.

CLERCE
REGULIERS
MINISTRES
DES INFIRMES.

Il demeura quelque tems à Aquila d'où il alla à Rome pour se faire guérir de son ulcere, & aïant apris que dans l'Hôpital de saint Jaques des Incurables, il y avoit d'habiles Chirurgiens, il se presenta pour y être reçû au nombre de ceux qui ont soin des malades, dans l'esperance qu'en même tems on auroit soin de sa plaïe: mais après y avoir demeuré quelques mois, il sut mis dehors par l'œconome, à cause de son humeur querelleuse, & de son inclination pour le jeu, qui étoit si grande, que quittant souvent le service des malades, il sortoit de l'Hôpital pour aller joüer. Il y resta neanmoins sur les promesses qu'il sit de se rendre plus assidu à son devoir; mais le Maître de l'Hôpital lui aïant trouvé des cartes sous le chevet de son lit, il sut renvoïé & on n'eut plus d'égard aux promesses qu'il sit, qu'il seroit plus exact à remplir ses devoirs.

Comme la Guerre que les Venitiens avoient avec les Turcs n'étoit pas encore terminée, & qu'ils faisoient de nouvelles troupes, Camille s'enrôla à leur service, l'an 1569. Mais cette Guerre étant finie & les troupes aïant été licenciées, il eut le même sort que les autres soldats qui s'en retournent les mains vuides. Comme c'estoit en Hyver, que le froid étoit rude, qu'il étoit presque nud, & qu'il n'avoit point d'argent, il se vit réduit dans une grande misere. Les Capucins de la Ville de Manfredonia ausquels il demanda la charité, en aïant eu compassion, lui donnerem quelque morceau de drap de la couleur de leurs habits pour le revêtir; & comme ils faisoient travailler à la construction de quelques édifices, Camille s'engagea à y servir de manœuvre, dans l'esperance de gagner quelque argent, pour se mettre un peu à l'abri des rigeurs de la saison, & retourner ensuite à la Guerre au Primtems, si l'occasion s'en presentoit, sans perdre l'inclination du jeu, qui étoit si forte qu'il joua un jour jusqu'à La chemile.

Le séjour que Camille sit chez les Capucins, sut un effet de la Providence divine qui vouloit le faire rentrer en lui même, & l'attirer à son service. L'hyver ne se passans qu'il sit restexion sur sa vie passée, il en sut vivement toushé, & sit vœu d'entrer dans l'Ordre de saint François, pour Tome 1V.

Digitized by Google

TIRMES.

REGULIERS y faire penitence de ses fautes: il demanda avec tant d'instan-MINISTRE Ces l'habit aux Peres Capucins qu'ils le lui accorderent, & ils le reçurent en qualité de Frere laïc; mais son ulcere s'étant rouvert, on le renvoia. Comme il avoit été guéri de cette plaïe à l'Hôpital de saint Jacques des incurables à Rome, il y retourna pour y servir encore les malades. Il s'y comporta d'une autre maniere qu'il n'avoit pas fait la premiere fois. Il avoit entierement changé de vie. Il étoit devenu un autre homme, & il fur pendant le séjour qu'il sit dans cet Hôpital l'exemple des autres serviteurs.

> Après y avoir demeuré quatre mois & sa plaie s'étant refermée, il retourna à Manfredonia pour reprendre l'habit chez les P. P. Capucins qui le lui donnerent pour la seconde fois & le renvoïerent aussi quelque tems après, voïant que sa plaie s'étoit encore rouverte. Camille voiant donc qu'il ne pouvoit être reçu dans cet Ordre, prit la résolution de se consacrer entierement au service des malades. Il retourna pour cet effet à Rome, il rentra dans l'Hôpital de saint Jacques; & comme il n'y avoit pas long-tems que l'oconome en étoit forti, & que les Administrateurs avoient experimenté quelle étoit la vertu de Camille la seconde fois qu'il étoit entré,

ils lui donnerent cet emploi-

Le vœu qu'il avoit fait d'être de l'Ordre de S. François lui donnoit du scrupule, son esprit n'étoit point en repost c'est pourquoi il se presenta pour la troisiéme fois aux Capucius afin d'être reçu parmi eux; mais son ulcere fut encore un obstacle à sa demande. Un an après il postula chez les Cordeliers, au Convent d'Aracœli à Rome, & la même raison aïant aussi empêché sa reception, il ne songea plus à l'Ordre. de saint François. Il lui vint en pensée de former une Congregation de quelques personnes seculieres, qui s'unissent ensemble pour s'emploier au service des malades. Ce fut l'an 1582. que cinq personnes se joignirent à lui pour cet effer. Ils s'assembloient tous les jours dans un petit Oratoire qu'ils avoient dressé dans un lieu retiré de cet Hôpital, où ils se rendoient tous les jours, pour faire ensemble leurs prieres & leurs oraisons. Ils ne changerent point pour celaileurs habits seculiers; mais le Demon prévoiant le progrès que cette Congregation naissante feroit un jour, & de quelle ntilité elle seroit pour le salue des ames, tâcha de la détruire

Suite de la troisieme Partie, Ch. XXXVII. 267 dans son commencement. Ceux qui présidoient au Gouver-REGULIERS nement de cet Hôpital, n'aïant pas assez examiné les inten-Ministres tions de Camille de Lellis, & regardant ce qu'il avoit fait DES INcomme une nouveauté, firent ôter l'Oratoire; mais la nuit suivante Dieu consola ce saint Fondateur, l'aïant exhorté à perseverer dans son entreprise & lui promettant de l'aider en tout.

Camille aïant été consolé par cette vision, résolut de former sa Congregation hors de l'Hôpital, il prit conseil d'un de ses amis qui lui dit, que tant qu'il seroit dans l'état séculier, il n'auroit pas beaucoup de Disciples & qu'il lui conseilloit de se faire Prêtre. Il suivit cet avis, & Camille à l'âge de trente deux ans aprit les rudimens de la langue Latine. & n'eut point de honte à cet âge d'aller au College des Jesuites pour y faire ses études, & de commencer par la sixiéme. Il y fit tant de progrès; qu'en peu de tems on l'admit à la Prêtrise, une personne de pieté qui fut informée des intentions qu'il avoit de fonder une Congregation, lui aïant fait une pension de trente-six écus Romains pour lui servir de titre.

Peu de tems après qu'il eut reçu les Ordres sacrés, les Administrateurs de l'Hôpital de saint Jacques lui donnerent la desserte de l'Eglise de Nôtre-Dame des Miracles proche le Tibre. Camille croïant qu'il pouvoit librement en ce lieu donner commencement à sa Congregation, se démit de son emploi d'œconome de l'Hôpital, & au mois de Septembre 1584. sous le Pontificat de Gregoire XIII. il prit possession de cette Eglise & du Couvent qui y estoit contigu, & il sit prendre pour lors à ses compagnons l'habit long, tel que le portent les Ecclesiastiques; maisils ne demeurerent pas longtems en ce lieu. Quelques-uns ont écrit qu'ils furent contraints d'en sortir à cause qu'ils n'en avoient pas obtenula permission du Pape, & d'autres disent avec plus de vraisemblance, que Camille ne l'abandonna qu'à cause qu'étant tombé malade avec ses Compagnons, il crut que le voisinage du Tibre y avoit pû contribuer. En effet les Religieux Penitens du Tiers Ordre de saint François de la Congregation de France appellés Picpus, qui ont acheté depuis ce Couvent, ont experimenté que l'air y est très mauvais, ce qui leur a fait aussi quitter ce lieu sans en abandonner la pro-

CIERCE prieté, & Camille de Lellis en étant sorti, loua une Maison MINISTRES dans le quartier qu'on appelle des Bontiques obscures.

DES IN- Sa Congregation s'aucres de la little de la li

EIRMES.

Sa Congregation s'augmentant de jour en jour, il résolut de lui donner le titre de Ministres des Insirmes, au lieu que jusques-là elle avoit été appellée, la Congregation du Pere Camille. Le Pape Sixte V. l'approuva par un Bref du 8. Mars 1586. & leur permit de vivre en Communauté, de faire des Vœux simples de pauvreré, de chasteré & d'obéissance; & un quatriéme d'assister les malades à la mort, même au tems de peste. Il leur permit aussi d'élire un Prêtre entre eux pour Superieur qui ne pouroit exercer son office que pour trois ans, & de chercher des aumônes par la Ville. Ce fut en vertu de ce Bref que Camille d'une commune voix, fut élû pour Superieur le vingtième Avril de la même année. Immediatement après son élection, aïant pris un compagnon, il fut dans Rome pour y demander la charité; mais comme ils n'étoient pas connus, on les prit pour des Vagabonds & ils ne raporterent cette premiere fois, qu'un pain & quelques truits.

Le Cardinal de Mondovi qui avoit obtenu du Pape la confirmation de leur Congregation, obtint encore un second Bref du 26. Juin de la même année qui leur permettoit de mettre sur leurs habits une Croix tannée pour les distinguer des autres Clercs Reguliers. Ils n'avoient pas pour lors d'Eglise, ni d'Oratoire pour y pouvoir celebrer la Messe, & ils étoient obligés de sortir tous les jours, tant les Prêtres que ceux qui ne l'étoient pas, pour aller dire ou entendre la Messe aux Jesuites, où ils avoient choisi leur Confesseur. C'est pourquoi ils resolurent de quitter la maison qu'ils ne tenoient qu'à louage aux Bontiques obscures, & ils obtinrent à certaines condizions de la Societé du Gonfalon, l'Eglise de la Madelaine proche la Rotonde, avec quelques mailons contiguës, oùils vinrent demeurer au nombre de douze ou quinze. Sur la fin du dernier siecle, ces Religieux ont fait rebâtir cette Eglise de fond en comble, & elle est une des plus belles de Rome, étans aussi accompagnée d'un trés-beau Monastere, qui est regardé comme le Chef de cet Ordre.

Leur nombre s'étant beaucoup augmenté dans cette nouvelle demeure, Camille fit un voïage à Naples pour y faire un Etablissement, & y mena avec lui douze personnes de se

Suite de la Troisième Partie, Ch. XXXVII. 269 Congregation. Le Cardinal Pallotte, voïant de quelle utilité CLERCE elle étoit, offrit à Camille un autre Etablissement à Boulogne MINISTAR dont il étoit Archevêque. Camille refusa ses offres, s'excusant DES INsur le peu de Prêtres qu'il avoit, la plûpart de ceux qui composoient sa Congregation ne pouvant être promus aux Ordres sacrés faute de titres patrimoniaux; mais ce Prelat lui répondit qu'on y pouvoit remedier en érigeant sa Congregation en Ordre Religieux. Il en confera avec le Cardinal de Mondovi qui en étoit le Protecteur, & tous deux en parlerent au Pape Gregoire XIII. qui renvoïa cette affaire à la Congregation des Rites. Ce Pontife étant mort sur ces entresaites, cette Congregation ne fut érigée en Ordre Relgieux que par le Pape Gregoire XIV. par un Bref de l'an 1591, qu'il figna quelques heures avant que de mourir. Le Bref approuvoir aussi leur maniere de vivre qui avoit été dressée par Camille de Lellis dont un des principaux Articles étoit que leur pauvreté devoit être semblable à celle des Ordres Mendians qui ne possedent aucun fond ni revenu, & vont de porte en porte recevoir les aumônes des Fidéles; que l'on éliroir un General dont l'Office seroit perpetuel, & qu'il auroit quatre Consulteurs dont l'Office seroit aussi perpetuel: qu'aussi-tôt qu'il y auroit un General, ils feroient entre ses mains les Vœux solemnels de pauvreté, de chasteté, d'obérssance, & un quatriéme d'assister les malades à la mort, qui est le propre de cet Institut: que le nombre des Freres Laics seroit plus grand que celui des Prêtres: qu'ils demeureroient jour & nuit dans les Hôpitaux pour avoir soin des malades; & qu'ils n'en exigeroient aucune rétribution; mais qu'ils recevroient seulement ce que les Administrateurs des Hôpitaux voudroient leur donner: qu'afin d'être plus assidu aux Hôpitaux, ils seroient exemts d'aller aux Processions, & d'assister aux autres: fonctions publiques où les Religieux seroient appellés, &: qu'il y auroit une Maison particuliere d'estinée pour élever les Novices. Le Pape les exemta par le même Bref de la Jurisdiction des Ordinaires, les soumit immediatement ausaint Siege, & les sit participans des Privileges qui avoient étéaccordés aux Ordres de saint Benoît & des Mendians, à ceux: de la Compagnie de Jesus, des Chanoines & des Clercs Reguliers; leur défendant après leur Profession solemnelle de passer dans un autre Ordre, excepté dans celui des Chartreux.

CLERCS Innocent IX. aiant succedé à Gregoire XIV. confirma cette REGULIERS Congregation, & commit l'Archevêque d'Epidaure, Paul DES IN- Alberi, pour recevoir la Profession de Camille, qui aïant prononcé ses Vœux entre les mains de ce Prelat, prit sa place & reçut celles de les Contreres le 8. Décembre de la même année.

> Après cette Profession solemnelle, Camille s'emploïa au service des malades avec plus de zele & de ferveur; & le feu de sa charité s'alluma davantage, étant obligé de faire par Vœu ce qu'il ne failoit auparavant que par charité. Clement VIII. aïant succedé à Innocent IX. Camille apprehenda qu'il ne fût pas favorable à sa Congregation, à cause qu'il s'étoit opposé, n'étant que Cardinal, à ce qu'ils fissent des Vœux solemnels. Pour sonder quelles étoient les dispositions de ce Pontife, il le supplia de vouloir consirmer de nouveau sa Congregation, & les Privileges qui lui avoient été accordés par ses prédecesseurs. Mais il trouva le Pape dans d'autres sentimens qu'il n'avoit cru; non seulement il confirma la Congregation des Ministres des Infirmes au mois de Mars, 1592. & les Privileges que ses predecesseurs lui avoient accordés, mais il lui en donna encore de nouveaux.

> Après que Camille de Lellis eut obtenu cette Confirmation, il retourna à Naples pour y recevoir la Profession de ceux qui y demeuroient, & il alla à son retour en pelerinage à Lorette pour rendre graces à la sainte Vierge de la protection qu'elle avoit donnée à la Congregation & des faveurs qu'il en avoient reçues en son particulier. Etant de retour à Rome il étoit en peine de trouver les moiens pour aquitter les dettes que leur Maison avoit contractées, & qui se montoient à plus de neuf mille écus Romains. Ce qui lui faisoit de la peine étoit de voir que la Societé du Gonfalon, à qui appartenoit la plus grande partie des Maisons qui étoient contiguës à l'Eglise de la Madelaine, & dont ils avoient fait leur demeure, ne se voiant point paiée des loiers qui lui étoient dus, avoit fait faisir ce qu'ils povoient avoir, principalement une maison qu'un de leurs bienfaicteurs leur avoit achetée pour aggrandir leur demeure. Dieu y pourvut peu de tems après; car le Cardinal de Mondovi étant mort au mois de Décembre 1592 il leur laissa tous ses biens, les aïant faits ses Legataires universels. Ce Cardinal avoit ordonné par son Testament qu'il seroit enterré

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CH. XXXVII. 271 fans aucune pompe; mais les Religieux qui étoient obligés de CLERCS faire les frais funeraires, voulurent témoigner leur recon-MINISTRES noissance envers leur bienfaicteur, & ils obtinrent permission du Pape de lui faire des Obseques dignes du rang & de la dignité qu'il avoit occupée dans l'Eglise.

La Congregation s'augmenta ensuite par deux Etablissemens qui se firent à Milan & à Gennes l'an 1694. Ce sut à Milan que Camille de Lellis qui avoit un desir ardent de se dévouer entierement au service des malades, voulut se charger du soin de tout l'Hôpital, & y remplir avec ses Religieux tous les emplois des serviteurs & autres personnes qui étoient établies pour le service des malades; mais il y trouva de la contradiction dans quelques-uns de ses Religieux qui ne pouvoient approuver ce changement, comme contraire à leur premier Institut, qui ne les engageoit qu'à la Visite des malades, & à les assister spirituellement tant de jour que de mit. Cette contestation dura quelques années jusques en l'an 1600, qu'elle fut terminée par Clement VIII. comme nous dirons cy après. Ce Pontife aïant envoié des troupes en Hongrie l'an 1595. pour le recouvrement de Strigonie dont les Turcs s'étoient emparés, ordonna à Camille de Lellis de donner huit de ses Religieux pour servir d'Aumôniers dans cette Armée.

Camille nonobstant l'opposition de sa Congregation, se chargea de l'Hôpital de Milan, & avoit dessein de faire la même chose dans les autres villes. On assembla l'an 1596, un Chapitre General à Rome pour élire quatre Consulteurs ausquels on donna le soin de dresser les Constitutions qui devoient servir à l'avenir de Reglemens à la Congregation. Camille sit ce qu'il put pour y persuader à ses Religieux d'accepter le soin des Hôpitaux; mais il ne put rien gagner sur leurs esprits, & le Pape même lui imposa silence là dessus, lui ordonnant de vive voix de ne rien innover. Cette même année ce saint Fondateur ne put resister au Cardinal Palotte qui lui demandoit des Religieux pour saire un Etablissement à Boulogne, & il lui en envoïa l'an 1597.

L'an 1599. le second Chapitre General se tint aussi à Rome. Le Fondateur proposa de nouveau que l'on reçût la maniere d'assister les malades, qu'il avoit établie à Milan: il v trouva de nouvelles difficultés; mais se consiant que Dieu approuvoit son dessein, il ne se rebuta point, & après avoir patienté pen-

CLERCS dant cinq ans, les Consulteurs lui accorderent enfin sa de-MINISTRES mande, on dressa de nouveaux Reglemens par lesquels il étoit permis de prendre le soin des Hôpitaux, le Pape Clement

VIII. les approuva l'an 1600.

Il y eut cette année une autre Fondation à Mantouë, & suivant le pouvoir que les Religieux en avoient reçu du Pape, ils prirent le soin de l'Hôpital de Ferrare l'an 1603. Au commencement de l'année suivante ils se chargerent des Hôpitaux de l'Annonciade des Incurables, & de saine Jacques des Espagnols dans la ville de Naples; mais aïant quitté depuis cet emploi, ils ont fait dans la même ville trois Etablissemens considerables. Il se sit encore la même année plusieurs autres Fondations, & le Pape Paul V. étant monté sur la Chaire de saint Pierre au mois de May 1605. il divisa cette Congregation en cinq Provinces, sçavoir, de Rome, de Milan, de Naples, de Boulogne, & de Sicile. Camille de Lellis voïant sa Congregation établie solidement se demit de sa Superiorité dans un Chapitre General qu'il convoqua à Rome au mois d'Octobre 1607. & le Pere Blaise Opperti fut élu en sa place en qualité de Vicaire General, & ensuite de General dans le Chapitre qui se tint l'année suivante. En 1613, on tint le quatriéme Chapitre General où le Pere Antoine de Nigrellis prit le gouvernement de cet Ordre.

Camille de Lellis se voïant ainsi delivré de tout embaras prit de nouvelles forces pour marcher dans la voie de perfecgion. Il disoit dans ce renouvellement de vie, qu'il ne lui restoit plus que de pleurer le tems qu'il avoit passé sans faire aucun prosit, & qu'il falloit qu'il se rempsit de bonnes œuvres, afin d'être toûjours prêt lorsque Dieu l'appelleroit de ce monde. En effet il emploïa les années qui lui restoient de vie à l'Oraison, à la contemplation, aux exercices de charité & de mortification, & mourut à Rome plein de bonnes œuvres le 14. Juillet 1614. Son corps fut mis dans trois cercueils entermés l'un dans l'autre, deux de bois & l'autre de plomb, & fut enterré dans l'Eglise de leur Monastere de la Madelai-

ne qui est la premiere Maison de cet Ordre.

A la mort du Pere Camille de Lellis, sa Congregation étoit composée de seize Maisons en Italie, & de quelques autres en differens pais qui étoient divisés en cinq Provinces, comme nous avons dit cy-dessus, Il y avoit environ trois cens Religieux,

Suite de la troisieme Partie, Ch. XXXVII. 273 ligieux, & il en étoit mort plus de deux cens vingt à cause des CLERCE maladies qu'ils avoient contractées dans les Hôpitaux. Ur. Reguliers bain VIII. l'an 1637, sur ce qu'il y en avoit dans la Congre-MINISTRES gacion qui prétendoient que le Chapitre General devoit se te- FIRMES. nir tous les trois ans, & que les autres au contraire soûtenoient qu'il ne devoit se tenir que tous les six ans, jugea en faveur de ces derniers, ordonnant qu'il se tiendroit tous les six ans. Innocent X. réduisit les cinq Provinces à deux, sçavoir, à la Province de Naples, qui devoit aussi comprendre la Sicile; & la Province de Rome, qui devoit renfermer toutes les autres Provinces; mais l'an 1655. Alexandre VII. changea encore cet Ordre, & divisa leurs Monasteres en quatre Provinces. Ces Clercs Reguliers sont habillés comme les Ecclesiastiques, & portent, pour se distinguer, une grande Croix tannée sur le côté gauche de leur soutanne & de leur manteau, & dans la maison les Freres Laics, qui entroient aussi autrefois dans les Charges, portent le bonet carré comme les Prêtres & les Clercs. Ces Freres Laics prétendoient même avoir le pas audessus des Clercs; mais le Pape Alexandre VII. par un Bref de l'an 1662, ordonna que tant dans les fonctions publiques, que dans les particulieres, les Clercs auroient toûjours la presséance.

Outre les quatre Vœux solemnels, ils font encore quatre Vœux simples, le premier de ne rien changer, ni consentir que l'on change rien dans la maniere qu'ils gardent touchant le service qu'ils rendent aux malades, à moins que ce ne soit pour un plus grand bien: le second de ne point consentir qu'ils puissent jamais rien avoir appartenant aux Hôpitaux : le troisiéme de ne se procurer aucune dignité hors la Religion, & den'en accepter aucune sans dispensedu Pape: le quatriéme d'avertir les Superieurs s'ils sçavent que quelqu'un se procure ces dignités. Ils font deux ans de Noviciat, ils ne sont point obligés à reciter les Heures Canoniales au Chœur à cause de leur occupation, ni d'assister aux Processions. Ils font une heure d'Oraison le jour, & ils ne jeunent que les Vendredis de l'année outre les jeunes prescrits par l'Eglise. Le General & les quatre Consulteurs ou Assistans, élisent les Provinciaux, les Préfets, les Visiteurs & autres Officiers. Le General & les Consulteurs sont élus dans un Chapitre General, qui se tient, comme nous avons dit, tous les six ans. Ils

Tim. IV.

Digitized by Google

CLERES ont des Maisons de Profession, des Noviciats & des Infirmeries. REQUIERS. Les Maisons de Noviciat & les Infirmeries peuvent posseder des rentes, ce qui n'est pas permis aux Maisons Professes, qui ne peuvent avoir qu'une maison de campagne, afin que les Religieux puissent y aller prendre l'air & se récreer. Il y a dans cet Ordre des Prêtres, des Freres Convers, & des Oblats: les deux premiers sont obligés par Vœux solemnels: les Oblats font seulement des Vœux simples, &

font emploiés aux offices de la Maison.

Cet Ordre a passé d'Italie en Espagne, où ces Religieux ont quelques Maisons. Il y a quelques villes en Italie où ils en ont plusieurs, comme Rome, où il en ont deux, Naples où ils en ont trois, &c. Ils ont aussi eu plusieurs personnes parmi eux qui se sont distinguées par leur sainteté & par leurs Ecrits. Le Pere Jean Baptiste Novati qui a été General de cet Ordre, a donné plusieurs Ouvrages de pieté au Public. Le Pere François del Giudice qui fut élu General en 1699. a encore étendu cette Congregation par plusieurs Etablissemens qu'il lui a procurés : elle porte pour Armes d'Azur à une Croix tannée dans un ovale raïonné d'or, l'écu timbré d'une Couronne.

Per. Halloix, Vit. Camilli de Lellis. La même par le Pere Jean Baptiste Ross. Colme Lenzo, Annal. Relig. Cleric. Regul. Ministr. insirm. Memorie Istoriche, de j Chierici Regolari Ministri de gli insirmi. Ascag. Tambur. de Jur. Abbat. Disp. 24. Quast. 4. n. 87. Bull. Rom. Philipp. Bonanni, Catalog. Ord. Relig. & Memoires envoiés de Rome.

## CHAPITRE XXXVIII.

Des Clercs Reguliers Mineurs, avec les Vies des VV. PP. Augustin Adorno, François & Augustin Carracciolo leurs Fondateurs.

I les Clercs Reguliers Mineurs ne peuvent faire remonrer l'origine de leur Congregation que vers la fin du seizieme siècle, ils pretendent au moins, qu'elle a été predite plus de trois cens cinquante ans auparavant par l'Abbé Joa-



ClercRegulier Mineur.

60

Pointy jun.f.

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CH. XXXVIII. 275 chim, & que c'est de leur Ordre dont il a voulu parler, lorsque dans ses Commentaires sur l'Apocalypse, il a dit: Surget REGULIERS MINEURS. enim Ordo qui videtur novus & non est, induti nigris vestibus, & accincti desuper zona. Mais comme l'on n'ajoûte pas beaucoup de foi aux Propheties de l'Abbé Joachim, nous passerons sous silence l'application que les Clercs Reguliers Mineurs font à leur Ordre des paroles de cet Abbé, aussi-bien & que certaine autre Prophetie d'un saint Emilien Prêtre qui vivoit en Espagne (à ce que l'on pretend) vers le sixième siècle, qui selon les Historiens de cet Ordre, se recommandoit en esprit aux Superieurs de l'Ordre futur des Clercs Reguliers Mineurs, les priant de le vouloir admettre parmi eux; & c'est pour cette raison qu'ils d'épeignent ce Saint avec leur habillement. Ainsi en est-il de plusieurs Ordres qui prétendent avoir des Antiquités chimeriques.

Ce qui est certain, c'est que Jean Augustin Adorne de l'ancienne famille des Adornes de Gennes, fut le Fondateur de la Congregation des Clercs Reguliers Mineurs. Les particularités de la Vie de ce saint Fondateur depuis sa naissance jusques à l'Etablissement de son Ordre nous sont inconnus. C'est sans aucun fondement que M. Hermant a dit dans son Histoire de l'Etablissement des Ordres Religieux que Jean Augustin Adorne étant en âge de se consacrer à Dieu dans la Religion, choisit l'Ordre des Freres Mineurs dans lequel il entra, & d'où il sortit depuis. Les Memoires qui m'ont été mis entre les mains avec le livre intitulé Della venerabile Religione de Chierici Minori, imprimé à Lecce en 1647. n'en font point de mention, & nous apprennent seulement qu'Adorne retournant de la Cour d'Espagne, & passant par Valence, le Bienheureux Louis Bertrand de l'Ordre de saint Dominique, se jetta à genoux devant lui, en disant à ceux qui étoient presens, qu'il devoit être le Fondateur d'un Ordre qui seroit trés-utile à l'Eglise, ce qui pourroit être arrivé vers l'an 1585. Adorne ne songeoit point pour lors à prendre l'habit Ecclesiastique; mais peu-à-peu la grace faisant impression sur son cœur, le porta à renoncer aux vanités du siécle pour s'emploier au service de Dieu, & au salut du prochain, il prit les Ordres sacrés & fur honoré du Sacerdoce.

Ce fut pour lors que voulant remplir les devoirs de son ministere; il travailla avec beaucoup de zele par ses exhor-Mm ii

REGULIERS tations au salut du prochain, & se sentant inspiré de Dieu MINIURS de fonder un nouvel Ordre Religieux, dont le principal Institut fût de mêler la vie active avec la contemplative, il se retira vers le desert de Vallombreuse en Toscane, où pendant quarante jours il se disposa à executer cette entreprise par des jeunes continuels, des penitences & des mortifications surprenantes. Etant allé ensuite à Naples, & priant un jour avec ferveur dans l'Eglise des Incurables pour que Dieu lui sît connoître plus particulierement sa volonté, il se sentit interieurement pressé d'executer son dessein, & il lui sembla même que Dieu lui commandoit de le faire, & qu'il lui en prescrivoit les moiens. Il ne douta plus que ce ne fût la volonté de Dieu, lorsque deux personnes d'une des plus illustres Maisons de Naples, qui furent François & Augustin Carracioli, se furent joints à lui pour l'aider dans son entreprise. Il alla à Rome avec François Carracioli pour obtenir du Pape Sixte V. la permission de fonder sa Congregation. Plusieurs Prelats & quelques-uns de leurs parens, sçachant qu'ils étoient proche de Rome, envoierent leurs carosses au devant d'eux; mais pour éviter ces honneurs, ils se détournerent & entrerent dans cette ville par une autre porte, ils allerent même demander l'aumône aux Capucins, & furent fort contens de se trouver avec les pauvres à la porte de ce Couvent & de manger avec eux.

Le credit qu'ils avoient à Rome par le moien de leurs parens & de leurs amis, fit qu'ils obtinrent du Pape ce qu'ils demandoient, & ce Pontife leur accorda le 1. Juillet 1588. un Bref par lequel il leur permettoit d'ériger une Congregation de Clercs Reguliers, de faire des Vœux solemnels, d'élire un Superieur, & de prescrire des Reglemens pour le maintien de cette Congregation. Il les reçut sous la protection du saint Siege, & comme ce Pape avoit été Frere Mineur, il donna à ces Clercs Reguliers le nom de Mineurs, quoique l'intention d'Adorne fût de leur donner celui de Mariani à cause de la dévotion qu'il portoit à la sainte Vierge. Ils retournezent ensuite à Naples où ils jetterent la même année les fondemens de cet Ordre dans l'Eglise de sainte Agnès. Gregoire XIV. leur accorda l'an 1591, tous les Privileges dont jouissoient les Théatins. Clement VIII. les confirma dans la suite. Paul Vales sit participans de tous les Privileges qui

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CH. XXXVIII. 277 avoient été accordés par ses predecesseurs aux autres Ordres Religieux, & ils en ont encore reçu d'autres dans la suite.

CLERCE REGULIERS MINEURS

Adorne après l'établissement de la Congregation, pratiqua Minaure, toutes les vertus dans un degré éminent. Ses austerités étoient grandes, son humilité protonde, son oraison presque continuelle, emploiant ordinairement sept ou huit heures à l'Oraifon mentale; mais où il faisoit parostre plus de devotion, c'étoit lorsqu'il celebroit la sainte Messe, emploiant aussi beaucoup de tems à s'y preparer & à faire son action de graces. Il essuya beaucoup de fatigues pour l'aggrandissement de son Ordre. Il fur en Espagne pour y faire des établissemens; mais ce fut inutilement à cause des contradictions qui s'y trouverent pour lors, & ce ne fut qu'après sa mort que ses Religieux y sont entrés, & y ont obtenu plusieurs maisons qui sont divisées en deux Provinces. Comme il ne faisoit ses Voïages qu'à pied, & en demandant l'aumône, ses fatigues. jointes à ses austerités abregerent ses jours : car n'aïant encore que quarante ans, il mourut à Naples le 21. Septembre de l'an 1591, après avoir vécu dans sa Congregation deux ans & demi.

Après la mort de Jean Augustin Adorne, François Carracioli prit le gouvernement de l'Ordre qui s'agrandit notablement par son moien, aïant fait plusieurs Fondations en Italie & en Espagne. Il avoit un zele infatigable, il étoit toûjours occupé à la Prédication, ou à la Confession, & il sie un grand nombre de conversions. Quoi qu'élevé à la qualité de chef de son Ordre, il se regardoit comme le moindre de: ses Freres, & ce fut cette humilité qui lui sit renoncer à la. superiorité, quoi qu'il eût été élû General perpetuel. Il s'exercoit aux emplois les plus vils. Il aimoit si fort la pauvreté que lorsqu'il voioit quelque Religieux qui avoit une méchante robe, il la lui demandoit aussi-tôt pour s'en revêtir, & il lui en donnoit une bonne. Il inventoit tous les jours de nouvelles austerités pour mortifier son corps. Il demeura plusieurs mois sous un escalier, où à peine il pouvoit s'étendres Il portoit jour & nuit une ceinture de fer; il dormoit sur des planches, il jeûnoit trois fois la semaine, & toutes les veilles des Fêtes de la Vierge au pain & à l'eau; & il prenoir la dist cipline toutes les nuits. Enfin après avoir été en Pelerinage à Nôtre-Dame de Lorette, & retournant à Naples, il passa M.m. iii

278 HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX, CLERCS par Agnone dans l'Abruze, où on lui offrit un établissement. MINEURS. Il y tomba malade chez les P. de l'Oratoire & mourut le 4. Juin 1608.

Le troisième Fondateur Augustin Carracioli quitta une riche Abbaye pour se joindre aux deux autres Fondateurs. Il les imita dans toutes leurs vertus, principalement dans la pauvreté. Son humilité étoit si grande, qu'il ne voulut point accepter la charge de General de l'Ordre: & sur la proposition que lui sit un Cardinal, d'un Evêché qu'il lui vouloit procurer, il se jetta aussi tôt à genoux & renouvella le quatrième Vœu qui se fait dans cet Ordre de ne prétendre à aucune dignité. Il vouloit toûjours dépendre d'un Superieur. Ce sut l'obéissance qui lui sit accepter l'office de Préset & les autres emplois dont les Superieurs le chargerent, & il mourut le 28. Mai 1615, étant âgé de soixante ans.

Cet ordre a presentement plusieurs Maisons qui sont divisées en quatre Provinces, dont il y en a deux en Espagne, sous le titre de Provinces, de Castille & d'Andalousie, & deux en Italie, sous le titre de Provinces de Naples & de Rome: le General étoit d'abord perpetuel, ensuite il s'élisoit tous les six ans; mais le Pape Alexandre VII. ordonna qu'il seroit à l'avenir perpetuel comme il l'avoit été dans le commencement. Ces Religieux ont dans plusieurs Villes deux Maisons, comme à Rome, à Gennes & à Palerme; & dans d'autres trois, comme à Naples & dans quelques Villes d'Espagne.

Leur principal institut consiste dans les exercices de la Vie active & contemplative, comme nous avons dit, ils sont quatre Vœux solemnels, de pauvreté, de chasteté, d'obéss-sance & de ne prétendre à aucune dignité hors la Religion. A ces quatre Vœux ils ajoûtent un serment de ne prétendre à aucune dignité dans l'Ordre, & tous les ans la veille de l'Epiphanie, ils renouvellent leurs Vœux. Ils ont une heure d'oraison par jour, le matin & le soir, & tour à tour, ils sont une heure d'oraison qu'ils appellent l'oraison circulaire. Deux sois le jour ils sont l'examen de conscience, ils s'emploïent a la Predication & à la Consession dans leurs propres Eglises, & ils sont encore des Missions. Ils visitent les prisons & les Hôpitaux, & tant de jour que de nuit, il y en a tostjours quelques-uns qui sont destinés pour aller assister les malades, lorsqu'ils y sont appellés. Ils ne mangent de la viande

Suite de la Troisieme Partie, Ch. XXXVIII. 279 que trois fois la semaine, & outre les jeunes commandés par REGULIERS l'Eglise, ils jeunent encore l'Avent, les deux derniers jours MINEURS du Carnaval & tous les Vendredis de l'année, & ils prennent encore ces jours-là la Discipline. Outre ces mortifications, ils ont encore une maniere de penitence qu'ils appellent aussi circulaire. Tous les jours hors les Fêtes de precepte, il y en a un qui porte le Cilice, un autre qui prend la Discipline, & un qui jeune au pain & à l'eau, lequel est obligé de porter sa pitance du Refectoire à un pauvre, auquel il doit faire quel-

que instruction.

Ils ont des Maisons de quatre sortes. Il y en a qu'ils appellent Maisons d'exercices où l'on s'occupe à procurer au prochain toutes les assistances spirituelles dont il a besoin, d'autres qui sont destinées pour l'éducation des Novices, d'autres sous le titre de Colleges, où l'on enseigne toutes fortes de sciences, non-seulement à leurs propres Religieux; mais encore aux personnes de dehors qui veulent venir à leurs leçons. Enfin ils ont des Maisons qu'ils appellent Ermitages, où ils vivent dans une grande retraite, & dans la pratique de l'oraison & de la penicence la plus severe; & asin de n'être point troublés dans leurs exercices, l'Eglise de ces sortes d'Ermitages est dans l'interieur de la Maison & l'entrée en est interdite aux seculiers. Les Superieurs ne peuvent pas contraindre aucun Religieux à y aller demeurer : il n'y a que le zele, la ferveur & le desir d'une plus grande perfection qui portent les Religieux à vivre dans ces solitudes, & ils doivent en obtenir la permission des Superieurs. Il y a de ces sortes d'Ermitages hors la Ville de Naples, & hors la Ville de Lisbone, & il y a peu de bonnes Villes & d'Universités en Espagne où ils n'aïent des Colleges.

. Cette Congregation s'est augmentée encore sous le gouvernement du Pere Pax qui en a été General & qui a fait des établissemens nouveaux, deux en Italie, à Pistoie dans la Toscanne, & à S. Genest dans la Marche d'Anconne, & d'autres en Espagne comme à Valence, & en d'autres Villes de ce Royaume où ces Religieux sont fort estimés. Le Pape Clement VIII. les recommanda à Philippes II. lorsqu'ils voulurent faire leur premier établissement dans ses Etats, & Philippes III. sçachant qu'ils vouloient s'établir dans le Duché d'Urbin les recommanda au Duc d'Urbin N. de la Rouere 280 HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,
CLERCS qui non seulement les établit à Castel durante & à Pesaro;
REGULIERS
MINEURS. mais leur donna encore sa Bibliotheque composée de plus

de trente mille Volumes.

Il y a eu dans cet Ordre plusieurs Ecrivains celebres, comme le Pere Raphaël Aversa de saint Severin au Roïaume de Naples, qui sous le Pontificat d'Innocent X. & celui d'Alexandre VII. fut Consulteur des Rites, & de l'Index, & Qualificateur du saint Office, il refusa les Evêchés de Nocera & de Nardi. Le Pere Philippe Suadagnoli enseigna pendant plusieurs années l'Arabe dans le Collège de la Sapience à Rome, il laissa quelques ouvrages en cette langue, qui furent imprimés par ordre d'Urbain VIII. Le Pere Laurent du Pont, neveu du Pape Leon XI. a fait des Commentaires sur le Livre de la Sagesse & l'Evangile de saint Matthieu. Le Pere Antoine Para a donné deux Volumes de Theologie scholastique. Le Pere Antoine Rosende a travaillé sur la même matiere. Les Peres Blaise Vaxen, Jerôme Prado, Antoine Vasquez & Jerôme Salcedo ont donné quelques Histoires, le Pere Thomas Hurtado Espagnol, a laissé treize Volumes de scholastique & de morale. Le P. Emmanuël Felguera en a donné trois sur le Droit Canon & la Theologie morale, le P. Benoist Remy, neuf volumes sur differentes matieres, le P. Jean de Guevara a aussi laissé plusieurs Volumes sur differentes matieres: je passe sous silence les autres qui sont en trop grand nombre.

Il y en a eu aussi plusieurs qui se sont distingués par la sainteté de leur vie, comme le Pere Eugene Hurtado, Vincent Siribella, Joseph Imperato, qui aida beaucoup le P. François Carracioli dans la Fondation des Couvens d'Espagne & resusa l'Archevêché de Mansredonia; Barthelemy Simorili, Paul Masso, Laurent du Pont, Benoist Cappello, Gonzale Fernandez, Pierre Sousa & plusieurs autres.

Le Pere Thomas Lolli Confesseur du Pape Innocent X. fut fait par ce Pontise Evêque de Cerene in partibus, Prélat de la Congregation des Reguliers, & Vicaire de l'Eglise de sainte Marie Majeure à Rome. Sous le Pontisseat d'Innocent XI. le Prince Ernest de Crouy voïageant en Italie, & étant entré dans l'Eglise de Nôtre-Dame de Lorette, sut si touché de la sainteté de ce lieu, qu'il renonça aux erreurs de Luther, dont il faisoit prosession. Etant venu à Rome, il sit abjuration



Clerc Regulier Pauvre de la Mere de Dieu, 61 des Ecoles pieuses

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CH. XXXIX. 281 abjuration entre les mains du Pape & entra dans l'Ordre des REGULIERE Clercs Reguliers Mineurs, où peu de tems après avoir été DES ECOLO promû au Sacerdoce, il mourut dans de grands sentimens Pinesnez. de pieté, aïant beaucoup édifié ces Religieux par son hu-

milité, & par la vie austere qu'il avoit menée. Ces Religieux entre autres Privileges, ont une Chaire au College de la Sapience à Rome, où ils enseignent la Philosophie, & il y en a toûjours un qui est Consulteur de l'Index, ce qui leur a été accordé par le Pape Alexandre VII. & confirmé par le Pape Alexandre VIII. Il y en a encore un qui est Examinateur Sinodal, & cette Charge fut conferée par Innocent XI. au Pere Philippes Gruther fameux Théologien & Procureur General de cet Ordre.

Ces Clercs Reguliers sont habillés à peu près comme les autres Clercs Reguliers, excepté que seur Robe est serrée d'une ceinture de cuir, & que les manches de cette Robe ne sont point serrées au poignet; mais qu'elles sont un peu larges. Ils ont pour armes la Resurrection de Nôtre Seigneur, avec

cette devise : Ad majorem Resurgentis gloriam.

Voyez le Livre intitulé, Della V. Religione de Pad. Chies rici Regolari Minori Ignazio de Vives, vita del P. Franc. Caraccioli. Aubert le Mire de Congreg. Clericorum in Communi viventium, & Regula & constitutiones Clericorum. in Congreg. viventium. Pietro Crescen. Prasidio Rom. Silvest, Maurol Mar. Ocean. di tut. le Relig. Ascag. Tambur. de Jure abb. August. Barbosa, de Jure Eccles. Hermant, Schoonebek, & Bonnani, Hist. des Ordres Religieux.

## CHAPITER XXXIX.

De la Congregation des Clercs Reguliers, Pauvres de la Mere · de Dieu, des Ecoles pieuses, avec la Vie du Venerable Pere Foseph Casalanz, leur Fondateur.

Ntre les éloges que les Souverains Pontifes ont donnés à la Congregation des Clercs Reguliers Pauvres de la wiere de Dieu, ils l'ont appellé un Institut pieux & recommandable, un Institut digne de louinges, un Institut fort utile à la Republique Chrétienne, & un ouvrage d'une cha-Tome 1V.

CLERCS rité éprouvée & d'une éducation parfaite. Et l'Ordre de saint DisEcoles Dominique, pour montrer l'estime qu'il faisoit aussi de cette Congregation ordonna par un decret du Chapitre General de l'an 1686. à tous les Provinciaux de l'Ordre, d'avoir beau. coup de respect & de Veneration pour les Clercs Reguliers de cette Congregation, & d'en procurer autant qu'ils pourroient le progrès & l'avancement, ce que firent aussi les Religieux Conventuels de l'Ordre de saint François dans leur Chapitre

General de l'an 1695.

Joseph Casalanz Fondateur de ces Glercs Reguliers des Ecoles pieuses, nâquit à Peralte de la Sal au Royaume d'Arragon, le 11. Septembre 1556. de Dom Pierre Casalanz & de-Marie Gaston, tous deux également nobles, alliés aux premieres Maisons du Royaume, & qui joignoient encore à leur noblesse beaucoup de pieté. Il reçut au Batême le nom de Joseph, & sit paroître dès ses plus foibles années, les fruits de la bonne éducation qu'il avoit reçuë de ses parens. Etanz parvenu à un âge plus avancé, il fut envoié aux Ecoles pour y apprendre les Lettres humaines, & après avoir fini les Humanitez, il fit ses études de Philosophie & de Droit dans l'Univerfité de Lerida, comme la plus proche de Peralte, & qui n'en étoit éloignée que de six lieues. Il alla ensuite à Valence pour y faire son cours de Théologie: mais il ne demeura pas long-tems dans cette Université; car une Dame de consideration, chez laquelle il alloit, aïant conçu pour lui un amour déshonète, & aïant voulu donner atteinte à sa chasteté, il abandonna Valence pour éviter ses poursuites, & alla continuer sa Théologie dans l'Université d'Alcala d'Hennarés où il reçut le Bonnet de Docteur.

Dans le tems qu'il étudioit dans cette Université, son frere aîné mourut après avoir vécu trois ans dans le Mariage sans. lailler d'Enfans, ce qui avoit porté son pere à le solliciter de revenir à Peralte afin de l'engager dans le Mariage, le regardant comme le soûtien de sa famille, étant le seul enfant mâle qui lui restâr. Mais Joseph Casalanz qui avoit bien d'autres pensées & qui ne songeoir qu'à se donner à Dieu, apprehendant que son pere ne le violentat à suivre ses volontés ausquelles il avoit toûjours été soûmis, ne revint point à Peralte. Après avoir pris ses Degrez dans l'Université d'Alcala, il alla à Jacca, où il demeura pendant deux ans avec l'Evêque de

Suite de la Troisieme Partie, Chap. XXXIX. 282 cette Ville, Dom Gaspard Jean de la Figuera, en qualité de CLERCS. son aide d'étude. Comme ce Prélat qui avoit enseigné dans REGULTERS DESECULES l'Université de Salamanque, étoit un des plus sçavans de l'Es. Pieuses. pagne, Casalanz profita beaucoup de sa conversation, il auroit même souhaité demeurer plus long-tems avec lui : maisil ne put enfin resister aux sollicitations de son pere, qui le vouloit avoir auprès de lui.

Il revint donc à Peralte; mais il demeura toûjours constant dans la résolution qu'il avoit prise de ne point s'engager dans le Mariage. Son pere lui en faisoit tous les jours de nouvelles propositions; mais il les éludoit par les difficultés qu'il faisoit naître sur les partis qui se presentoient, esperant qu'à la fin il pourroit obtenir le consentement de son pere pour prendre l'état Ecclesiastique. Pour cet effet il se recommandoit jour & nuit à la sainte Vierge, qu'il avoit prise pour son avocate auprès de Dieu, afin qu'il lui plût de toucher le cœur de son pere: il ajoûta à ses prieres & à ses Oraisons, les jeûnes, les veilles & les austerités, afin de pouvoir plus facilement obtenir de Dieu, cette grace qui lui fut enfin accordée; car il tomba dangereusement malade, & se voïant abandonné des Medecins, il pria son pere de lui permettre de recourir aux remedes Divins, puisque les remedes humains étoient inutiles: son pere les larmes aux yeux y consentit, & dans le même tems Casalanz sit Vœu à Dieu de se faire Prêtre s'il lui rendoit la santé. Comme Dieu le destinoit pour être le Fondateur d'une Congregation Religieuse, il lui accorda la santé qu'il demandoit; car à peine eut-il fait son vœu qu'il commença à se mieux porter, & aïant entierement recouvré ses forces, il se mit en état d'executer ce vœu, il reçut les quatre Mineurs & le Soudiaconat au mois de Decembre 1582. Il prit le Diaconat, le jour du Samedi saint de l'année suivante, & au mois de Decembre de la même année, il fut fait Prêtre.

Il ne se vit pas plûtôt revêtu de la qualité de Ministre du Seigneur, qu'il redoubla son zele & sa ferveur pour son service, & faisant reflexion que la dignité du Sacerdoce demandoit en lui une plus grande perfection, il s'étudioit de joindre une vie sainte à la sainteté de son Ministère, & il celebroit tous les jours la sainte Messe, avec beaucoup de dévotion. La reputation de la vertu s'étant bien-tôt répandué,

Nnii

PIEUSES.

CLERCE l'Evêque de Lerida le voulut avoir auprés de lui, il le prit pour DESECOLES son Confesseur, & le fit son Théologien & son Examinateur Sinodal. Peu de tems après ce Prelat aïant été commis par le Roi d'Espagne pour visiter le Monastere de Nôtre-Dame de Montferrat en vertu d'un Bref du Pape, il pritavec lui Casalanz pour Secretaire de la visite. L'Évêque de Lerida étant mort dans le cours de cette visite, on lui substitua l'Evêque de Vich, qui pria Casalanz de continuer la même fonction de Secretaire; mais il s'en excusa & retourna à Peralte, où il ne sit pas grand séjour; car Dom André Capriglia Evêque d'Urgelle, non-seulement lui donna la Cure d'Ortoneda; mais il lui donna encore la charge d'Official dans l'étenduë de Tremp qui comprenoit environ trois cens bourgs ou Villages. Il s'aquitta de cette emploi pendant l'espace de huit ans; mais se sentant inspiré d'aller à Rome, il remit son Benefice entre les mains de son Evêque avec l'emploi qu'il lui avoit consié, & partit pour aller à Rome, où il arriva au commencement du mois de Mai 1591. Il y visita avec une devotion extraordinaire les sepulchres des SS. Martyrs. Pendant quinze ans, il alla tous les jours aux stations des sept Eglises; & lorsque quelques affaires le détournoient de cet exercice de devotion pendant le jour, il s'en aquittoit pendant la nuit.

A peine fut-il arrivé à Rome, qu'il entra chez le Cardinal Marc Antoine Colomne en qualité de son Théologien. Ce Prelat avoit une si grande veneration pour sa pieté & sa vertu. qu'il le donna pour Directeur à ses neveux, fils du Connestable Colomne, qui ne sortoient jamais du Palais, sans avoir baisé la main de ce saint homme. Tous les Samedis il faisoit une exhortation aux Domestiques de ce Cardinal. Il avoit ses heures reglées pour tous ses exercices spirituels, il portoit presque continuellement un rude cilice, & il jeunoit plusieurs jours. de la Semaine au pain & à l'eau. On pouvoir même dire que ses jeunes étoient continuels; car les jours qu'il ne jeunoire pas au pain & à l'eau, il ne faisoir qu'un repas le matin, & il ne prenoit rien le soir, ce qu'il a continué de faire pendant quarante ans, & ce ne fut que fur la fin de ses jours qu'étant fort infirme & cadue, les Religieux de sa Congregation, les

prierent de moderer les grandes austerités.

Deux ans après son arrivée à Rome l'an 1994, on lui confera un Canonicat dans l'Eglife Cathedrale de Barbast au SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CH. XXXIX. 285
Royaume d'Aragon, qui étoit la Ville la plus voisine du lieu Clercs de sa naissance; mais charmé des exercices de pieté qui se pra-ples Ecoles tiquoient à Rome, il ne voulut point quitter cette Ville, & Pieuses il resigna son Benefice au Docteur Pierre Navarre. Il se sit inscrire dans plusieurs confraternités, comme dans celles des douze Apostres, des Stigmates de saint François, du Suffrage, & de la sainte Trinité, observant exactement les exercices prescrits par les Statuts de ces Compagnies.

Il entra aussi parmi les Confreres de la Doctrine Chrêtienne, & conformément aux Constitutions de cette Compagnie, il alloit avec beaucoup de charité dans toutes les places de la Ville, pour enseigner la Doctrine Chrétienne aux gens de la Campagne qui s'y trouvoient, & il faisoit assembler les enfans dans les Eglises pour leur faire les mêmes instructions. Ce fut dans ce saint exercice, qu'il connut par experience la necessité qu'il y avoit d'apprendre de bonne heure aux jeunes enfans les principes du Christianisme. Il pensa dès-lors aux moïens de le faire avec plus de fruit, & ce qui le fit réfoudre à s'y emploïer entierement, fut qu'aïant trouvé par les ruës plusieurs enfans qui ne s'amusoient qu'à jouer, & disoient beaucoup de paroles mal-honnêtes, il s'arresta à les considerer. Il fut vivement touché de voir le peu d'éducation qu'on leur donnoit, & pour lors ces paroles du Prophete Roy lui vinrent tout d'un coup dans la pensée : C'est à vous que le soin du pauvre est reservé, & vous serez le Protecteur de l'Orphelin. Il y fit reflexion, il crut que Dieu les lui avoit suggerées, afin qu'il prît le soin d'instruire ces enfans, & il chercha dès-lors les moiens de leur donner une bonne éducation, afin qu'étant élevés dès leurs plus tendres années dans la crainte de Dieu, & les maximes du Christianisme, ils ne pussent pas dans la suite ignorer les choses de leur Salut. Il en sit la proposition à plusieurs personnes; mais tous les moiens qu'il prit n'aïant pas réussi, & ces personnes ne l'aïant pas voulu seconder, il entreprit de le faire seul. Il loua pour cer effer d'Antoine Baudini, Curé de sainte Dorothée in transtevere proche la porte Settimania, quelques Chambres où il commença à rassembler tous les enfans de ce quartier; & par charité il leur apprenoit à lire & à écrire, l'arithemerique, & leur fournissoit aussi gratuitement des livres, de l'encre & du papier. Tous les jours il leur enseignoit la Doctrine Chrétienne Nn iii

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX.

CLERCS leur faisoit des exhortations spirituelles, & quoiqu'il demeu-DES ECOLES rât encore au Palais du Connêtable Colomne qui est fort éloigné de sainte Dorothée, il ne laissoit pas d'aller deux fois par jour à ses Ecoles où le nombre des enfans s'augmentant, & ne pouvant suffire seul à leur instruction, il s'associa quelques Prêtres qui étoient aussi Confreres de la Doctrine Chrêtien-

ne qui l'aiderent dans son entreprise.

L'ordre qu'il avoit établi dans ses Ecoles lui donna une si grande reputation, que plusieurs familles de la ville y envoïerent aussi leurs enfans, ce qui sit résoudre Casalanz de les transferer dans la ville pour la plus grande commodité de ceux qui y voudroient venir, ce qu'il fit au commencement de l'année sainte 1600. aïant loué pour cet effet une grande maison proche le lieu qu'on appelloit le Paradis. Il quitta pour lors le Palais Colomne pour venir demeurer dans cette nouvelle Maison avec les Maîtres qui s'étoient joints à lui. Deux ans après ils la quitterent pour en prendre une autre à louage proche de saint André della Valle: là il commença à vivre en commun avec ceux qui s'étoient joints à lui, & il partagea cette Ecole de pieté en plusieurs Classes.

Il arriva à Casalanz un accident dans cette Maison: car voulant attacher une cloche dans un lieu assez élevé de la cour, il tomba de l'échelle où il étoit monté, & se rompit une jambe. Il fur en danger de perdre la vie à laquelle il n'avoit aucune attache, & qu'il auroit quittée sans beaucoup de peine. Il n'y avoit que l'apprehension que son ouvrage ne vînt à manquer s'il mouroit, qui lui causoit de l'inquietude. Mais Dieu pour le consoler lui envoïa de nouveaux ouvriers, dont l'un fut le Pere Gaspard Dragonetti qui avoit déja tenu des Ecoles pendant quarante ans, & qui persevera dans la Congregation jusques en l'an 1618, qu'il mourut à l'âge de six vingts ans, dans une grande réputation de sainteté, & l'autre

fut le Pere Gellius Ghellini noble Vicentin.

Casalanz aïant recouvré la santé au bout de quelques mois, Dieu le voulut consoler de nouveau. M. Vestrio Prelat de la Cour Romaine qui lui avoit loué sa maison pour servir d'Ecoles, assistoit souvent aux exercices qui s'y faisoient, & fut si content du bon ordre qu'on y observoit, qu'il en parla au Pape Clement VIII. qui fit venir le Pere Casalanz pour être instruit par lui-même de quelle maniere les Maîtres se com-

Suite de la troisieme Partie, Chap. XXXIX. 287 portoient dans les instructions qu'ils faisoient aux enfans. Ce CLERCE Pontife content des réponses du Fondateur, l'exhorta à per-REGULIERE DIS ECOLES severer; & afin de l'animer à poursuivre son entreprise, il Pieuses. promit d'aller lui-même visiter ces Ecoles pieuses, & ordonna que l'on donnât tous les ans deux cens écus pour le louage de cette maison.

Cette liberalité du Pape jointe au bon accueil qu'il avoit fait à nôtre saint Fondateur, donna de la jalousse aux Maîtres d'Ecoles de la ville. Ils décrierent Casalanz auprès de ce Pontife, & ils lui firent entendre que les choses n'étoient pas comme on les avoit exposées à sa Sainteté, ce qui porta le Pape à nommer les Cardinaux Antoniani & Baronius pour faire la visite des Ecoles de pieté. Ces Cardinaux n'y aïant trouvé que des sujets d'édification, le Pape de vive voix approuva ces Ecoles, & les prit sous sa protection. Après la mort de Clement VIII. Paul V. leur donna pour Protecteur le Cardinal de Torres, & ce Prelat étant mort, il lui substitua le Cardinal Giustiniani.

Les Ecoles pieuses augmentant de jour en jour en écoliers, & la maison que Casalanz avoit prise à louage étant trop perite, il acheta l'an 1612. le Palais Torres qui étoir contigu à l'Eglise de saint Pantaleon située dans la place qu'on appelloit anciennement de Materazzari. Le Cardinal Giustiniani contribua à cet achat aiant donné deux mille écus, & l'Abbé Landriani noble Milanois non seulement donna une somme plus considerable, mais entra dans la suite dans la Congregation, & y mourut dans une si grande réputation de sainteté, qu'on a même travaillé au Procès de sa Canonisation. Enfin le Palais fut entierement paié par un legs de fix mille écus que le Cardinal Lancellotti fit aux Ecoles pieuses. Casalanz obtint encore l'Eglise de saint Pantaleon, & le Pape Paul V. considerant combien cet Institut étoit utile à l'Eglise, l'approuva par un Bref du 6. Mars 1617. l'érigeant en Congregation, à laquelle il donna le titre de Congregation Passine, permettant à ceux qui y entreroient de faire les Vœux simples d'obéissance, de chasteie, & de pauvreté. Le Pape nomma pour Chef ou Superieur de cetre Congregation, sous le nom de Prefet, Joseph Calalanz, pour gouverner tant les Maisons qui étoient déja établies; que celles qui s'établiroient dans la suite, avec pouvoir de dresser des Constitutions.

Casalanz consulta ses Compagnons qui étoient au nombre REGULIERS de quinze, sur la maniere de vie qu'ils devoient pratiquer, & l'habillement qu'ils devoient prendre; & après être convenus ensemble de la forme de l'habillement, le Cardinal Giustiniani fit faire les habits à ses dépens, & le jour de l'Annonciation de la sainte Vierge de la même année, le Fondateur fut revêtu de cet habit par les mains de ce Cardinal dans la Chapelle de son Palais, lui aïant donné cet habit au nom du Pape avec le pouvoir de le donner à ses Compagnons, ce que Casalanz sit le même jour, lorsqu'il sut retourné aux Ecoles pieuses. Il voulut encore renoncer à son nom du monde, & il prit celui de la Mere de Dieu, ce que firent aussi ses Compagnons qui changerent de nom, & cela se pratique encore dans cette Congregation. Elle fut mise au nombre des Ordres Religieux l'an 1621, par le Pape Gregoire XV, qui lui donna le nom de Congregation des Clercs Reguliers Pauvres, de la Mere de Dieu des Ecoles pieuses. Par un autre Bref de l'an 1622, il approuva les Constitutions qui avoient été faites par le Fondateur, qu'il déclara General de cette nouvelle Congregation, à laquelle il accorda la même année, tous les Privileges dont jouissent les Ordres Mendians, & Urbain VIII. dispensa ces Religieux d'aller aux Processions publiques, par un Bref de l'an 1629.

> On ne peut exprimer le progrès que le Pere Joseph de la Mere de Dieu sit dans toutes sortes de vertus, se voiant engagé dans l'état Religieux. Tout ce qu'il avoit fait jusqu'alors, tant pour l'Instruction de la jeunesse, que pour son avancement spirituel, lui paroissoit peu de choses. Il augmenta ses mortifications, ses veilles, & ses abstinences. Il faisoit tous ses exercices avec plus de ferveur que par le passé; & l'Instruction de la jeunesse étant la principale fin de son Institut; il s'y appliqua encore avec plus de zele qu'il n'avoit fait. Il ne le contentoit pas de donner tous ses soins à ce que les Maîtress'acquitassent de leur devoir, il enseignoit encore lui-même les enfans; & il continua cet exercice jusqu'à la fin de sa vie. Sa charité le portoit à secourir son prochain dans toutes les occasions. Il étoit encore le plus souvent au Confessionnal ou dans les Hôpitaux, il visitoit les prisonniers, il sécouroit les pauvres & les indigens, & souvent il leur donnoit jusqu'aux choses necessaires pour l'entretien de ses Religieux ausquels

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CH. XXXIX. 289ausquels il recommandoit de se consier en la providence, CLERCS
qui en effet ne leur manqua jamais. Il n'enseignoit rien à ses DES ECOLES
Religieux qu'il ne pratiquât lui-même. Il leur recommandoit PIEUSES.
sur tout l'humilité:il leur en donnoit l'exemple, s'emploïant aux
offices les plus bas de la Maison, quoique General de l'Ordre.
Il alloit par la ville, la besace sur les épaules, pour recevoir
les aumônes des Fidéles, & ce sur cette même humilité qui
lui sit resuser l'Archevêché de Brindisi qui lui sur offert.

L'opinion que l'on avoit de sa Sainteré, fit que de son vivant on offrit à sa Congregation plusieurs Etablissemens qu'il accepta dans l'Etat Ecclesiastique, dans la République de Gennes, en Toscane, au Roïaume de Naples, en Sicile, & en Sardaigne. Le Cardinal François de Dictrichzan Evêque d'Olmus lui demanda l'an 1631, de ses Religieux pour les établir à Nicolspurg, & il leur donna aussi un autre Etablissement à Lypniek, d'où ils se sont répandus par toute l'Allemagne, & en Hongrie. Le Roi de Pologne Ladislas IV. voïant les grands fruits qu'ils faisoient dans les lieux où il étoient établis, en sit venir dans son Rosaume l'an 1641. & ils y ont fait aussi plusieurs Etablissemens; ils en ont aussi quelquesuns en Espagne; de sorte que le Pere Joseph de la Mere de Dieu eut la confolation de voir la Congregation étenduë en plusieurs Provinces. Il avoit quatre-vingt douze ans, lorsqu'il fut attaqué à Rome de sa derniere maladie; ce fut le deuxième d'Août de l'an 1648. Il voulut encore dire la Messe ce jour là, aprés quoi il se mit au lit, & vêcut encore jusqu'au 25. du même mois, qu'il rendit son ame à Dieu. Il fut enterré au milieu de l'Eglise de saint Pantaleon, où il est resté jusqu'en l'an 1686, qu'on le transfera dans la nouvelle Eglise que ses Religieux ont fait bâtir: l'on travaille actuellement à la Canonisation.

La fin de cet Institut, comme nous avons déja dit, est de procurer aux enfans une bonne éducation, principalement aux pauvres, à quoi les Religieux s'obligent par un quatriéme Vœu, en leur enseignant (par charité) à lire & à écrire, en commençant par l'A, B, C, à jetter, compter, calculer, & même tenir les livres chez les Marchands, & dans les Bureaux. Ils enseignent encore non seulement les Humanités, la Rhetorique, & les langues Latine & Grecque; mais dans les villes, ils tiennent aussi des Ecoles de Philosophie, de

Tome IV. Oo

CLIRCE Théologie Scholastique & Morale, de Mathematique, de REGULIERS Fortifications, & de Géometrie. Les Classes durent deux Pizusis. heures & demi le matin & autant le soir, & tous les jours pendant le dernier quart d'heure, chaque Regent est obligé de donner aux écoliers quelques leçons spirituelles. Tous les-Samedis un Religieux leur fait aussi un Sermon d'une demi heure dans l'Eglise ou dans l'Oratoire, & lorsqu'ils sortent de Classe ils vone par bande chez leurs parens, où ils sont conduits par un Religieux, de peur qu'ils ne s'amusent par

les ruës à jouer & à perdre le tems.

Nous avons dit cy dessus que ces Clercs Reguliers avoient été mis au nombre des Ordres Religieux par le Pape Gregoire XV-l'an 1621. & qu'il leur permit de faire des Vœux solemnels; mais Alexandre VII. l'an 1656. les remit dans leur premier état séculier, voulant qu'à l'avenir ils ne fissent plus que des Vœux simples avec un serment de perseverer dans la Congregation, ce qui ne dura que jusqu'en l'an 1669. que le PapeClement IX. les rétablit dans leur état Regulier. Il y en eut néanmoins quelques uns qui ne voulurent point s'engager à des Vœux folemnels & qui eurent recours au Pape, pour en obtenir la dispense des Vœux simples qu'ils avoient faits, & du serment de perseverer dans la Congregation; c'est pourquoi Clement X. par un Brest du 18. Octobre 1670. accorda du tems à ceux qui n'avoient fait que des Vœux simples, pour se déterminer ou à sortir de la Congregation, ou à y demeurer, en faisant les Vœux folemnels, donnant pouvoir au General d'absoudre du serment, & de dispenser des Vœux simples ceux qui les auroient faits & qui voudroient fortir de la Congregation, pourvu qu'ils ne fussent que la iques ou dans les Ordres Mineurs: que s'ils étoient dans les Ordres sacrés, & eussent du bien de patrimoine sussilamment pour vivre, ou quelques Benefices, ils feroient renvoïés tous l'obéillance de leur Evêque : que si au contraire ils étoient dans les Ordres sacrés, & s'ils n'avoient point de bien de patrimoine ou de Benefices, il leur seroit libre de resterdans quelque Couvent de la Congregation, & de vivre avec les Religieux Profés de cet Ordre, sans pouvoir prétendre aucune voix active & passive, auquel cas ils pourroient exercer leurs Ordres; mais que si absolument ils vousoient sortir de la Congregation, n'aïant point de bien de pa



Ermite de S. Jean Baptiste de la Penitence.

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE CHAP. XL. 291 trimoine ni de Benefices, ils seroient renvoïés, pour vivre Exmites sous l'obéissance des Evêques; mais qu'ils seroient suspendus DAME DE de leurs Ordres. Le même Pontife approuva derechef leurs Gonza-Gues.

Constitutions.

Par un Bref du 28. Avril 1660. Alexandre VII. ordonna qu'ils n'auroient point d'autres Protecteurs que le Cardinal Vicaire de Rome; que le General de cette Congregation seroit élu tous les six ans, & qu'il auroit quatre assistans. Il approuva par le même Bref la coûtume introduite dans cette Congregation, d'y associer de pauvres jeunes gens, la nudité des pieds, & la grande pauvreté dont ces Clercs faisoient profession, principalement dans les voïages qu'ils faisoient à pied, & à l'Apostolique; mais Alexandre VIII. par un Bref du 22. Février 1690. les obligea de se chausser. Son prédecesseur Innocent XI. les avoit exemtés l'an 1689, de la jurissicition des Ordinaires, & les avoit soûmis immediatement au saint Siege, en consirmant tous leurs Privileges.

Leur habit est semblable à celui des Jesuites excepté que leur robe s'attache par devant avec trois boutons de cuir, & que leur manteau ne descend que jusqu'aux genoux. Ils sont au nombre des Mendians, & sont la quête par la ville comme les Religieux des autres Ordres Mendians. Il y a peu de bonnes villes en Italie où ils ne soient établis; il y en a même où ils ont plusieurs Maisons & Colleges, comme à Naples où ils en ont quatre, & à Rome où ils en ont cinq.

Alexis de la Conception, Vie du Pere Joseph de Casalanz. Carl. Bartholom. Piazza, Eusevolog. Rom. Tratt. 3. Cap. 13. & 14. Ascag. Tambur. de Jur. Abbat. Tom. II. Disput. 24. Quest. 8. n. 6. Bull. Rom. Tom. III. IV. & V. & Philipp. Bonanni, Catalog. Ord. Relig. Part. I.

## CHAPITRE XL.

Des Ermites de Nôtre-Dame de Gonzagues & des Ermites de saint Jean-Baptiste de la Penitence.

Origia parlant des Ermites de Nôtre-Dame de Gonzagues, dit que François de Gonzagues dernier Marquis de Mantouë, allant un jour se promener à une Maison Oo ij

GONZA-

ERMITES de plaisance aux environs de Mantouë appellée la Gonzague, DAME DE son cheval se cabra & le jetta par terre, où il sur quelques tems tenu pour mort; mais qu'un nommé Jerôme Raigni de Castelgiosfre, s'étant prosterné devant une image de la Vierge qui se trouva en ce lieu, il sit vœu à Dieu que s'il rendoit la santé à ce Prince, il quitteroit le monde pour se consacrer à son service, & pria avec tant de ferveur la sainte Vierge d'interceder pour lui auprès de Dieu; que ses prieres furent exaucées, & le Marquis de Mantouë se releva sans sentir aucune douleur.

> Ce Prince aïant sçu le vœu que Jerôme Raigni avoit fait, il lui sit bâtir un Monastere au même lieu, où il mena une vie si sainte & si exemplaire, que plusieurs personnes se joignirent en peu de tems à lui. L'Evêque de Reggio leur prescrivit une maniere de vie, qu'ils observerent exactement & qui fut confirmée par le Pape Alexandre VI. mais dans la suite ils prirent celle de saint Augustin. Morigia ne dit point quel étoit leur habillement. Leur principal Monastere étoit celui de Gonzague ou demeuroit ordinairement leur General, & ils avoient encore cinq ou six Couvens en Italie; mais l'on ne connoît plus presentement ces Ermites.

Paolo Morigia. Hist. dell. origin. di tutt. Gli Relig. lib. 1.

Silvestre Maurolic parle aussi d'un Ordre de Religieux BAPTISTE Ermites de saint Jean-Baptiste de la Penitence, qui subsistoit DE LA PL de son tems dans le Royaume de Navarre, & dont le principal Couvent ou Ermitage étoit éloigné de sept lieuës de la Ville de Pampelune. Ils vivoient sous l'obéissance de l'Eyêque de cette Ville; mais leur Superieur ou Prevôt vint à Rome, sous le Pontificat de Gregoire XIII. dont il obtint la confirmation de son Ordre, & ce Pontife approuva aussi leurs Constitutions, leur permettant de faire des Vœux solemnels. Ils avoient cinq Ermitages, dans chacun desquels il n'y avoit pas plus de huit ou dix Religieux. Le premier de ces Couvens qui étoit chef de la Congregation, s'appelloit faint Clement le vieux, le second saint Macaire de Montserrat, le troisième saint Barthelemi, le quatrième saint Martin & le cinquiéme faint Fulgence.

> Ces Ermites étoient très austeres. Ils marchoient nuds pieds sans sandales, ils étoient vêtus de Bure, ils ne portoient point

Suite de la Troisieme Partie, Ch. XL. de linge, ils couchoient sur des planches, aïant pour chevet Exurres
DES. JEAN une pierre, & ils portoient jour & nuit une grande Croix de BAPTISTE bois sur sa poitrine. Ils demeuroient seuls dans des Cellules DE LA Proseparées les unes des autres, au milieu d'un bois, & ils gardoient un étroit silence. Ils mangeoient aussi seuls, vivant de legumes, ne beuvoient du Vin que rarement, & ne mangéoient de la viande que dans les maladies, avec la permission de leur Superieur. Ils recitoient l'Office divin en commun, dans une Eglise qui étoit au milieu de leur Ermitage, pronoient la Discipline trois fois la semaine, & tous les jours en Carême, pendant lequel tems ils jestinoient trois fois la semaine au pain & à l'eau. Il y avoit quelques Prêtres parmi eux; mais ils ne s'adonnoient ni à la Prédication, ni à la Confession. Maurolic ajoûte que ce qu'il dit de cet Ordre, n'est que sur le raport d'un certain Frere Jerôme Henriquez du même Ordre, qu'il vit à Naples au commencement du dernier siecle, & qui ne put lui dire qui avoit été le Fondateur de cette Congregation, ni dans quel tems elle fut fondée. Leur habillement consistoit en une Robe de gros Drap de couleur tannée, serrée d'une Ceinture de cuir, avec un manteau & un scapulaire de la même couleur. Ils avoient aussi toûjours sur la poitrine une grande Croix de bois, comme nous l'avons dit.

Silvestre Maurolic, Mar. Ocean. di tutt. gl. Relig. lib. 3. p. 206. Il y a eu aussi en France un Ordre sous le titte d'Ermites de saint Jean, comme il parost par les Lettres d'un Prieur General de l'Ordre des Ermites de faint Jean, par lesquelles il s'oblige de faire dire tous les jours trois Melles pour Alfonse Comte de Poitiers & de Toulouse, la Comtesse Jeanne sa femme, & pour le pere & la mere de ce Prince. Ces lettres sont sans date; mais comme Alfonse Comte de Poitiers & de Toulouse, mourut l'an 1270. il y a de l'apparence que cette Ordre subsistoit dans le trezième fiecle.

Au Tresor des Chartres du Roy. Toulouse sac. 4, n. 49.

Oo iij

RELIGIBU-SES AUGUS-TINES A ROME.

## CHAPITRE XLI.

Des Religieuses Augustines du Monasteres de sainte Catherine des Cordiers, & de celui des quatre saints Couronnés à Rome.

L va à Rome deux Monasteres de Religieuses Augustines. dont l'Institut est d'élever de jeunes silles, & de leur appi endre tout ce qui convient à leur sexe. Le premier est-celui de sainte Catherine des Cordiers, dont l'Eglise étoit autrefois dediée à sainte Rose de Viterbe, & maintenant à sainte Catherine Vierge & Martyre. Ce Monastere est situé sur les ruines du Cirque de Flaminius, qui avoit été long tems abandonné, & qui servoit de place aux Cordiers pour travailler de leur métier, cequi a fait donner à ce Monastere le nom de sainte Catherine des Cordiers. Saint Ignace l'an 1536, obtint cette place du Pape Paul III. & le Cardinal Donat Cesi y sit bâtir le Monastere où l'on rransfera l'an 1544. les filles que saint Ignace avoit assemblées dans un autre lieu, de peur que le mauvais exemple de leurs meres ou de leurs parentes de qui elles dépendoient, & qui menoient une vie licencieuse, ne les perverts, ce qui a continué jusqu'à pre-Cent.

Les Filles que l'on reçoit dans ce Monastere, ne doivent pas avoir moins de dix ans d'âge, ni plus de douze, & elles y sont entretenuës, jusqu'à ce qu'elles aïent trouvé un parti pour se marier, ou qu'elles veüillent se faire Religieuses. Elles y demeurent ordinairement pendant sept ans, après lesquels on leur donne une dot de soixante écus Romains, outre ce qu'elles peuvent avoir de leurs parens; à moins que ce que leurs parens leur donnent, ne soit suffisant pour les marier, & l'on donne cent écus à celles qui veulent être Religieuses.

Elles sont dirigées par vingt Religieuses professes de l'Ordre de saint Augustin, & lorsque l'une de ces Religieuses meurt, l'une de ces pauvres filles qui sont élevées dans le Monastere lui est substituée. Le vingt-cinq Novembre, Fête de sainte Catherine, il y a dans leur Eglise Chapelle Cardinale, chaque Cardinal laisse un écu d'Or, & les filles qui ont



Religieuse Augustine de s.te Catherine des Cordiers, à Rome.

63.

Poille inn . F.



Fille Orpheline du Monastère des quatre Couronés, 61 a Rome.

Suite de la Troisième Partie, Ch. XII. 195 reçu la dot, vont en procession à l'Eglise de la Maison pro-Religieufesse des PP. de la Compagnie de Jesus, pour visiter le tom- TINES A

beau de saint Ignace leur Fondateur.

Quand quelque Princesse ou quelque Dame, demande l'une de ces filles pour la faire travailler à divers ouvrages à l'aiguille, qu'on leur apprend dans cette Maison; on la lui accorde, à condition qu'elle la retiendra six ans à son service. & qu'après ce tems-là, elle lui donnera cent cinquame écus de recompense. Si quelques-unes de ces filles est mal mariée, ou qu'elle devienne Veuve; on lui accorde une demeure en l'une des Maisons qui touchent au Monastere, & qui sont

affectées pour ce sujet.

Cet Etablissement sut approuvé par le Pape Pie IV. l'an 1559. & favorisé de beaucoup de graces & de Privileges par les Papes Pie V. & Clement VIII. Le Monastère dépend pour le Gouvernement tant dans le spirituel que dans le temporel d'une Congregation de personnes pieuses qui a pour Protecteur un Cardinal. Le nombre des pauvres Filles ett ordinairement limité à cent; mais presentement il y en a cent dix, & on ne les reçoit point, si elles ont quelque défaut corporel. Le Cardinal de saint Onuphre, frere du Pape Urbain VIII. laissa par son Testament un fond considerable pour élever dans ce Monastere deux filles nobles, qui seroient en danger de perdre leur honneur. Outre les filles qui y sont reçues par charité, on y en éleve aussi d'autres qui païent pention, & qui sont distinguées des pauvres filles, appellées autrement filles miserables par la Bulle de Pie V.

Le nombre des Religieules est de vingt, comme nous avons dit, & il ne peut être augmenté. Leur habillement consiste en une Robe de Serge blanche, serrée d'une ceinture de cuir. avec un scapulaire de même étoffe que la Robe, leur voile est noir, doublé de toile blanche. Quant à l'habillement despauvres filles il doit estre uniforme; mais il n'y a point decouleur affectée, & elles en peuvent porter de quelque cou-

leur que ce soit.

L'autre Monastere à Rome, où les Religieuses ont été établies pour élever aussi des jeunes filles; mais où l'on ne reçoit que des Orphelines de pere & de mere, qui ont vécu honorablement, est celui des quatre saints Couronnés. Saint Ignace ne le contenta pas de ramasser dans un même lieu les filles

Religions- dont les parens vivoient dans le dereglement, comme nous avons dit cy-dellus; mais il eut soin aussi des Enfans qui étant Orphelins, alloient demander l'aumône par la Ville. Il mit les garçons dans une Maison qu'il leur procura l'an 1540. proche l'Eglise de sainte Marie in acquiro, à la place Capranica, & à côté de laquelle le Cardinal Antoine Marie Salviati fit bâtir aussi un beau College l'an 1391, afin que ceux de ces Enfans Orphelins, dans lesquels l'on remarquoit quelques talens pour les sciences, y pussent être entretenus pendant le cours de leurs études, pourvu qu'ils eussent demeuré trois ans dans la Maisons des Orphelins, & il voulut que l'on preferât les plus pauvres & qui seroient plus propres à l'étude. Les filles furent enfermées dans une Maison qu'on leur sit bâtir dans l'Isle du Tibre, à l'endroit ou étoit autrefois le Temple des Vestales; & elles furent gouvernées par des Religieuses Benedictines. Mais ce lieu n'étant pas commode, le Pape Pie IV. transfera l'an 1560. ces Religieuses & ces Orphelines, sur le Mont Cœlius, dans un Palais que le l'ape Pascal II. avoit fait bâtir à côté de l'Eglise dediée aux quatre saints Couronnés.

> Cette Eglise sut bâtie sur l'ancienne demeure des Soldats étrangers de la Garde des Empereurs Romains appellée pour ce sujet Castra Peregrina, par le Pape saint Melchiade en Thonneur des faints Martyrs Severe, Severien, Carpophore & Victorien, Sculpteurs, que l'Empereur Diocletien avoit fait courronner avec des fers ardens. Elle fut rebâtie par Adrien I. l'an 772. & depuis par Loon IV. l'an 847. qui y fit transporter les Corps de ces quatre saints couronnés du cimetiere inter duas Lauros, où le Pape Melchiade les avoit enterrés, avec cinq autres Sculpteurs qui s'appelloient Claude, Nicostrat, Simphorien, Castorius, & Simplicius, & avoient aussi répandu leur sang pour la foi de Jesus-Christ, deux ans auparavant. Tous les neuf reposent maintenant sous le maître Autel de cette Eglise, qui fut détruite par Guiscard Prince de Salerne, lorsque l'an 1080, il entra dans Rome & ruina ce quartier, depuis saint Jean jusques au Capitole, & cet espace n'a jamais été repeuplé depuis. Paschal II. la sit rebâtir vingt ans après, avec un Palais, où il demeura jusqu'à ce que celui de Latran eût été reparé. Enfin Pie IV.y fit venir l'an 1560. les Religieuses Benedictines, qui demeuroient dans l'Isle du



Religieuse Annonciade Celeste, en habit ordinaire.

. 65.

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CH. XLII. Tibre & avoient soin de l'éducation des Orphelines, qu'elles Annonont continué de leur donner jusqu'à present; mais elles ont LESTES. quitté la Regle de saint Benoist pour prendre celle de saint

Augustin.

Le nombre de ces Orphelines est limité à cent, & ne peut être augmenté. On leur apprend tout ce qui convient aux personnes de leur sexe. S'il meurt une Religieuse, & qu'il se trouve parmi les Orphelines quelqu'une qui ait vocation pour la vie Religieuse, elle remplit sa place. Celles qui veulent se marier, ou entrer dans quelqu'autre Monastere pour y être Religieuses, reçoivent une dot que leur donne la Confrairie de sainte Marie in acquiro, qui a le gouvernement du Monastere des quatre Couronnés, aussi-bien que de la Maison des Orphelins dont nous avons parlé, tant pour le spirituel que pour le temporel, sous la Direction d'un Cardinal qui en est Protecteur. Ces Orphelines sont habillées de Serge blanche, avec une ceinture blanche, à laquelle est attaché un Chapelet, & elles ont aussi un voile blanc. Elles sortent une fois l'année pour aller en procession à l'Eglise de saint Gregoire. Les Religieuses sont au nombre de quarante-trois & leur habillement est semblable à celui des Religieuses de sainte Catherine des Cordiers.

Carlo Bathol. Piazza Eusevolog. Rom. trat. 4. cap. 2. & 5. Philip. Bonnani, Catalog. ord. Relig. & François de Seine. Description de Rom. Tom. 2. 6.3.

## CHAPITRE X LII.

Des Religieuses Annonciades dites les Celestes, avec la Vie de la Mere Victoire Fornari leur Fondatrice.

N appelle ces Religieuses, Annonciades Celestes, tant à cause de leur habillement qui est en partie de couleur de bleu celeste, que pour les distinguer des Religieuses Annonciades fondées par la bienheureuse Jeanne de France, dont nous parlerons dans la cinquiéme partie de cette Hiltoire. Ces Religieuses Annonciades Celestes, dont nous allons rapporter l'Origine, eurent pour Fondatrice, la Mere Victoire Fornari, qui nâquit à Gennes l'an 1562. de Jerôme For-Tome IV.

Annon- nari & de Barbe Venerose illustres Citoïens de cette Ville. CIADESCE- Elle se rendit dès son enfance recommandable par une parfaite soumission à ses parens, & une singuliere pieté envers. Dieu, laquelle croissoit en elle, à mesure qu'elle avançoit en âge & qui l'auroit portée à n'avoir point d'autre époux que Jesus-Christ, si elle avoit suivi ses inclinations: mais elle ne put resister à la volonté de ses parens, qui lui donnerent pour époux un noble Genois appellé Ange Strate dont elle eut six enfans, quatre garçons & deux filles, qui se consacrerent tous au service de Dieu, à l'exception d'un des garçons qui mourut en bas âge. Elle vécut en une grande union avec son mari; mais au bout de huit ans & huit mois, elle le perdit; & cette perte la jetta dans une telle tristesse, qu'elle fut long-tems

incapable de consolation.

Après avoir essuré les larmes qu'elle n'avoit pu resuser à la memoire d'un mari qu'elle aimoit tendrement; elle mit son unique consolation en Dieu, & prit pour son Avocate la sainte Vierge, dont elle reçue dans la suite beaucoup de saveurs; & ce sut en reconnoissance de ces graces & de ces faveurs qu'elle en avoir reçues, qu'elle voulut fonder un Ordre en son honneur. Le nombre d'enfans qu'elle avoit ne lui permit pas d'entrer en Religion incontinent après la mort de son mari, comme elle l'auroit souhaité; mais étant contrainte de rester dans le monde, elle y vivoit comme si elle en cut été separée, & qu'elle eut vécu dans une solitude. Elle fit trois vœux, le premier de chasteté perpetuelle, le second de n'affer jamais aux assemblées des Dames, que l'on appelloit la veille ou la foirée, si une pressante raison de charité ne l'y obligeoit, le troisséme de ne plus porter en ses habits ni or, ni argent, ni soie. Ses enfans étant en âge de choisir un établissement, ils se consacrerent tous à Dieu, comme nous l'avons dit. L'un de ses garçons étant mort en bas âge, les trois autres entrerent dans l'Ordre des Minimes, & les filles se firent Chanoinesses Regulieres ; c'est pourquoi rien ne l'empêchant de se consacrer aussi à Dieu, elle songea aux moïens de fonder son Ordre. A la verité le dernier de ses enfans ne l'avoir pas encore laissée pour entrer en Religion; mais elle prévoion bien qu'il suivroit ses freres : ainsi elle executa le dessein qu'elle avoit conçu depuis long-tems.

Il y avoit aussi quelques années que le Pere Bernadin Ze-



Religieuse Annonciade Celes te, en habit de Chœur, et dans les Cérémonies.

66.

Dufler f

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XLII. 299 non de la Compagnie de Jesus, son Confesseur, se sentoit Annoninspiré de Dieu de travailler à un nouvel Ordre qui fût par- LESTES. ticulierement dedié à la fainte Vierge, sous une Regle qui feroit moderée pour l'exterieur; mais qui seroit excellente & signalée en l'établissement d'une entiere Communauté, en l'exacte ponctualité de l'Observance Reguliere; & sur tout au plus grand détachement qui seroit possible des conversations séculieres, & de toutes sortes de pratiques exterieures avec le monde. Victoire qui sçavoit le sentiment de ce Pere, & qui lui avoit aussi communiqué le sien, commença à conferer avec lui des moiens d'executer leur dessein; mais il s'y trouva d'abord un grand obstacle. Il falloit de l'argent pour acheter un fond pour bâtir le premier Monastere. Il falloit des revenus pour l'entretien des Religieuses, & Victoire avoit déja distribué la plus grande partie de son bien au soulagement des pauvres & des affligés, & ce qui lui restoit n'étoit pas suffisant pour fonder solidement son Ordre. Elle apprehenda qu'aïant commencé son entreprile, elle ne pût la finir. C'étoit aussi le sentiment de l'Archevêque de Gennes Horace Spinola, qui fut dans la suite Cardinal, & ce qui l'empêcha de donner son consentement à cet établissement, lorsque la Fondatrice lui en demanda les permissions necessaires.

Victoire eut donc recours à la priere & à l'oraison, & elle demandoit tous les jours à Dieu avec des torrens de larmes qu'il lui plût faciliter l'execution de son entreprise. Elle voulut tenter, si elle ne pourroit point gagner quelques Demoiselles de la ville & les persuader de la seconder dans cette Fondation. Il y avoit alors à Gennes une petite Societé de Filles devotes qui vivoient ensemble en commun, quoique sans clôture; mais dans une grande retraite & une grande réputation de vertu, ne subsistant que du travail de leurs mains. Victoire se retira avec elles dans le dessein d'en attirer quelques-unes à sa nouvelle Fondation. Après y avoir demeuré quelque tems, elle leur communiqua son dessein, elle leur en fit le plan & leur déclara l'ordre qu'elle prétendoit établir dans sa Communauté; mais ces Filles rejetterent les propositions, ne voulant pas changer leur manière de vivre. Nôtre Fondatrice ne se rebuta point pour cela; au contraire à mesure que les secours humains s'éloignoient d'elle, Pp ij

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

sa confiance en Dieu augmentoit de plus-en-plus. Malgré etades Ce- toutes les contradictions des hommes, elle commença sa Fondation; & sans aucun secours, elle ne douta point de son entreprise. Elle alla trouver, pour la seconde fois, l'Archevêque de Gennes, & elle lui fit tant d'instance pour obtenir sa permission; que ce Prelat étonné de sa resolution & de son -

courage, consentit à cette Fondation l'an 1602.

Le Senat lui aïant aussi accordé les permissions necessaires pour la commencer dans la ville de Gennes, il ne restoit pour l'execution que de trouver une maison propre à cet effet, & dont la situation fût commode. Cette ville aiant d'un côté une petite Montagne qui se nomme le Château, pour avoir servi autrefois de Forterelle à cette ville; ce lieu fut jugé avantageux pour y bâtir une Maison Religieuse; tant à cause du bon air, que pour être écarté & éloigné du bruit & du tumulte. Il y avoit en cer endroit une maison qui appartenoit à une lœur de la Fondatrice; elle la lui vendit & le marché fut conclu pour trois mille écus: mais à peine l'argent fut il compté que celle qui l'avoit venduë s'en repentit, & en offrit d'avantage pour y rentrer, ce qu'elle ne put néanmoins obtenir.

Quelque diligence que nôtre sainte Fondatrice eut pu faire pour obtenir ces permissions, & pour trouver une personne qui lui vendît une maison pour l'execution de son dessein ; comme il s'y rencontra beaucoup de difficultés, quelque tems se passa, pendant lequel Dieu éprouva sa constance; mais il ne laissa pas de la consoler en même tems en lui envoiant quatre personnes choisies de lui, pour être ses Compagnes & les premieres Religieuses de son nouvel Ordre. Elles étoient toutes quatre sous la direction du Pere Bernardin Zenon, son Confesseur, & toutes dans le même dessein d'entrer en Religion; de sorte qu'aïant appris les intentions de Victoire, elles se sentirent portées interieurement & par l'avis de leur Confesseur, à s'unir à elle, & se communiquant l'une à l'autre leurs pensées, il ne se peut dire avec quelle joie elles s'unirent à la nouvelle Fondatrice. La premiere fut Vicentine Lomellini à laquelle Victoire par humilité cedoit toûjours le nom de Fondatrice, le Monastere aïant été bâti à ses frais & dépens. La seconde fut Marie Tacchini, la troisiéme Claire Spinola, & la quatriéme Cecile Pastori.

Vicentine Lomellini étolt femme d'Etienne Centurion



Sœur Converse de l'Ordre des Annonciades Celestes.

Suite de la troisieme Partie, Chap. XLII. 301 noble Genois: elle avoit obtenu de son mari la permission de Armonfe retirer en Religion, aïant aussi lui-même conçu le dessein LESTES. de se retirer dans un Monastere, ce qu'il executa dans la suite après la mort de sa femme qui mourut dans son année de Noviciat. Le même jour que Vicentine son épouse prit l'habit de Religion, il prit celui d'Ecclesiastique, & l'année suivante il reçut la Prêtrise. Il celebra sa premiere Messe âgé de cinquante huit ans, dans la petite Chapelle du Monastere, où avec deux autres Prêtres qu'il entretenoit à ses dépens, il continua de la dire tous les jours jusques à ce qu'il se fit Religieux. Il demeura encore sept ans dans le siècle en attendant que la plus jeune de ses filles, qui étoit élevée dans le Monastere y eut prit l'habit religieux & fait Profession: il suivir pendant ce tems là la Vie des Carmes Déchaussés, parmi lesquels il avoit resolu de finir ses jours; mais une paralisse qui lui survint fut un obstacle à son dessein, il ne put être reçu dans cet Ordre à cause de cette infirmité; & après plusieurs instances, il prit l'habit des Clercs Reguliers Barnabites l'an 1612. dans la soixante douzième année de son âge. D'onze enfans qu'il avoit eus avec Vicentine Lomellini, Dieu en appella quatre à lui dès le berceau; & les sept autres qui furent deux garçons & cinq filles, furent Religieux ou Religieuses. Le premier des garçons entra dans l'Ordre des Carmes Déchauslés, l'autre nommé Augustin resta dans le monde plusieurs années, & après avoir été Chef de la République de Gennes, voulant suivre l'exemple de son pere, de sa mere, de son frere, & de ses sœurs, il entra dans la Compagnie de Jesus où il mourut pendant son Noviciat, aïant fait les Vœux de Religion en mourant. Les cinq filles se sont données à Dieux en divers Ordres; deux ont été Chanoinesses Regulieres, l'une Carmelite, & les deux dernieres suivirent leur mere, & furent du nombre des premieres Religienses Annonciades.

Telle a été la famille de Vicentine Lomellini, & d'Etienne Centurion son mari auquel l'Ordre des Annonciades Celestes est trés-redevable; puisqu'il en a poursuivi l'établissement & la consirmation; car après que Victoire Fornari eut.
acheté la maison, & qu'elle eut été assurée de ses Compagnes, le Pere Bernardin Zenon dressa des Constitutions qui
furent mises entre les mains de l'Archevêque de Gennes pour
être examinées; & comme il ne restoit plus que d'avoir l'ap-

Pp iii

probation du faint Siege & d'en obtenir la permission pour CIADES CI- fonder le premier Monastère de l'Ordre, sous la Regle de saint Augustin & le titre de l'Annonciade, l'on commit pour faire les poursuites, Etienne Centurion qui étoit obligé d'aller à Naples pour quelques affaires. Vicentine sa femme lui demanda cette grace au nom de ses Compagnes. Il se chargea volontiers de cette commission, & étant arrivé à Rome à Ion retour de Naples au commencement de l'année 1604, il presenta au Pape Clement VIII. les Constitutions de cet Ordre, & le nom des Fondatrices, & fit tant d'instances auprès de sa Sainteté qu'il en obtint le quinze Mars la permission qu'il demandoit, d'ériger le nouveau Monastere sous la Regle de saint Augustin, & le titre de l'Annonciade avec l'approbation des Constitutions.

A peine fut-il arrivé à Gennes où les Fondatrices l'attendoient avec une sainte imparience; qu'elles allerent toutes ensemble, selon l'ordre qu'elles en avoient reçu, se presenter à l'Archevêque de Gennes, qui les aïant examinées chacune en particulier sur leur vocation, & aïant reconnu en elles un veritable esprit de Religion, leur donna sa bénediction avec des avis trés-importans pour le succés de leur entreprise, & le 19. Juin de la même année 1604, s'étant toutes renduës en l'Eglise des PP. de la Compagnie de Jesus où elles communierent avec beaucoup de devotion, elles allerent delà vers la petite Montagne où étoit situé leur Monastere. Elles étoient au nombre de dix; Victoire, Vicentine, Claire, & Cecile, dont nous avons parlé, deux jeunes filles qui devoient être Converses; deux filles de Vicentine, sçavoir Jerônime âgée de treize ans, & Benoîte âgée seulement de dix ans que leur mere menoit avec elle, parce que la plus grande étoit déja dans la volonté de se faire Religieuse, & qu'elle pouvoit esperer la même chose de la plus jeune, comme en effet elle le fut aussi dans la suite. La derniere étoit une petite niéce de Victoire âgée de neuf ans, élevée par elle dès son enfance, & si inseparable de sa tante, qu'il ne fut pas possible de l'empêcher de la suivre en Religion, où elle prit aussi l'habit lorsqu'elle fut en âge.

Victoire esperoit bien que deux ou trois jours après, elles quitteroient l'habit du monde; mais quelques affaires qui survinrent, firent differer la Ceremonie de leur vêture, qui ne

SUITE DE LA TROISIEME PATIE CHAP. XLII. 303 fut faite que le deuxième jour d'Août par l'Archevêque de Annon-Gennes. Victoire retint son nom, y joignant seulement celui ciades Cide Marie: Vicentine prit celui de Marie Madelaine: Marie s'appella Marie-Jeanne: Claire fut nommée Marie-Françoise; & Cecile, Marie-Anne; & au lieu de surnom, elles prirent toutes celui de l'Annonciade, ce qui se pratique encore en cet Ordre. La Mere Victoire fut établie Superieure par l'Archevêque, afin que comme une bonne mere, elle élevât avec soin les enfans qui lui avoient coûté tant de larmes & de travaux. La Bénediction que Dieu répandit sur cette petite Communauté, la fit multiplier si fort en trés-peu de tems, que dans les quatre premieres années, la Mere Victoire donna l'habit à dix huit filles; & pendant les douze années qu'elle vêcut après sa Profession solemnelle, elle eut la consolation de voir dans ce Monastere quarante Religieuses, qui est le nombre déterminé par les Constitutions pour chaque Monastere.

Mais pendant que Dieu travailloit pour l'édifice spirituel du Monastere, il ne veilloit pas moins soigneusement à l'établissement de l'édifice materiel, par le moien du Seigneur Centurion qui sit jetter l'an 1605. les fondemens d'un Monastere plus ample que celui où elles demeuroient. Peu de tems après la Mere Victoire tomba dangereusement malade, elle recouvra sa santé; mais la joie que ses Filles en eurent, se changea dans le même tems en une grande tristesse par la mort de la Mere Marie Madelaine femme du Seigneur Centurion, laquelle mourut le 8. Avril de la même année. Cette perte leur fut d'autant plus sensible que sa presence leur étoit plus utile dans la naissance de cet Institut, auquel elle étoit d'un grand secours pour l'administration du temporel. Plusieurs personnes crurent que les esperances du progrès de l'Ordre s'évanouiroient après la mort de la Mere Marie Madelaine; mais le Seigneur Centurion son mari conserva toûjours beaucoup d'affection pour cet Institut, dont il procura l'avancement autant qu'il lui fut possible, & étant mort Religieux Barnabite, comme nous avons déja dit, il pria les Superieurs de faire porter son corps au Monastere des Annonciades pour y être enterré.

Ce fut le septième Septembre de l'an 1605, que la Mere Victoire & ses Compagnes en presence du grand Vicaire de l'Archevêque de Gennes qui ne put s'y trouver, aïant été

Annon- nommé par le Pape Paul V. Legat de Ferrare, firent les vœux solemnels, ajoutant aux quatre vœux ordinaires celui de clôture perpetuelle, avec ces deux circonstances de ne se laisser plus voir d'aucune personne; même de leurs parens; & de ne point parler la grille ouverte que trois fois l'an, comme nous dirons plus amplement dans la suite. Le Monastere fut achevé, le 28. Juin 1608. elles y furent au nombre de vingt-unes en Procession, couvertes de leur voile, & comme le Jardin de la premiere Maison joignoit celui de ce nouveau Monastere, elles eurent la commodité de passer de l'un à l'autre sans sortir de la Clôture & sans se montrer par la Ville, Ce ne fut que quatre ans après, que l'Ordre commença à se multiplier. Il y avoit à Pontarlier dans le Comté de Bourgogne, quatorze filles qui s'étoient retirées ensemble pour vivre devotement, & dans le dessein de prendre la Clôture: aïant entendu parler de ce nouvel Institut, & en aïant vû les Constitutions, elles résolurent de les suivre & d'embrasser cet Institut; de sorte qu'après avoir surmonté quelques obstacles qui s'opposerent d'abord à leur dessein, elles donnerent commencement au second Monastere de l'Ordre des Annonciades, & en prirent l'habit des mains de l'Evêque de Corinthe Guillaume Simonin, Abbé de saint Vincent & Suffragant de l'Archevêque de Besançon, l'an 1612. L'année suivante, il se fit un autre établissement à Vezou dans le même Comté de Bourgogne, par onze filles qui reçurent aussi l'habit des mains du même Prélac.

> Du Comté de Bourgogne l'Institut passa en Lorraine l'an 1616: & le quatriéme Monastere sut fondé dans la Ville de Nancy par einq Religieuses de Vezou. Ces quatre Fondations se firent du vivant de la Mere Victoire, qui mourut l'année suivante 1617, le quinze Decembre. Après sa mort l'Ordre s'est beaucoup étendu. L'an 1619. l'on donna naissance à deux autres Monasteres, l'un à Champlite dans le Comté de Bourgogne, & l'autre à S. Mhielen Lorraine. En 1620. il y en eut aussi deux, l'un à Nozereth, & l'autre à saint Claude. En 1621. quatre Religieules de Nancy érigerent celui de Joinville. Des Religieuses de saint Claude établirent celui de saint Amour, & quatre Religieuses de Pontarlier allerent à Haguenau en Alsace, pour y faire aussi un établissement. L'an 1622. neuf Religieuses du Monastere de Nancy commencerent

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XLII. 305 commencerent le douzième Monastere de cet Institut à Pa-Annonris. Je passe sous silence les autres Fondations qui sont au ciades Cenombre de plus de cinquante. Cet Ordre est passé dans l'Allemagne, & même dans le Roïaume de Dannemark, où la
Marêchale de Rantzau qui avoit pris l'habit de cet Ordre à
Paris, alla en 1666. pour faire un Etablissement. Il y a quelques endroits où cet Ordre a plusieurs Maisons, comme à
Gennes où il y en a trois.

Les Constitutions de cet Ordre qui avoient d'abord été approuvées par le Pape Clement VIII. furent confirmées par Paul V. l'an 1613. Le Cardinal Bellarmin à l'instance des Meres de Gennes, sollicita le Pape Gregoire XV. pour étendre la même confirmation à de nouveaux Monasteres; & l'aïant obtenuë de vive voix, il en donna des assurances par une lettre de sa main à ces mêmes Religieuses, & enfin l'Ordre aïant toûjours continué de s'augmenter, & les Monasteres en deça des Monts, faisant de nouvelles instances à celui de Gennes à ce que l'on procurât une Bulle de confirma. tion generale pour tous les Monasteres, le Pape Urbain VIII. l'accorda à la priere qui lui en fut faite au nom de l'Imperatrice par le Cardinal Palotte alors Nonce auprès de l'Empereur Ferdinand II. & par une nouvelle Bulle du 13. Août 1631. dans laquelle celle de Paul V. est inserée; il approuva tous les Monastres déja fondés, & que l'on pourroit fonder à l'avenir en quelque partie du monde que ce pût être.

Conformément à ces Constitutions, elles doivent travailler pour le profit commun des Sœurs & du Monastere, & si
le Monastere est suffisamment renté & qu'il puisse se passer
de semblable gain, elles doivent s'occuper à filer du sil trésfin pour faire des Corporaux & des Purificatoires pour être
distribués aux pauvres Eglises. A sin de subvenir plus aisément à ces pauvres Eglises, & témoigner la pauvreté dont
ces Religieuses sont profession, elles ne doivent point avoir de
tapisseries dans leurs Eglises, ni de paremens & ornemens qui
soient d'étoffes d'or & d'argent, ni même de soie, excepté le
pavillon du Tabernacle qui sera seulement de soie. Elles ne
doivent point pareillement avoir de chandeliers, lampes, ni
encensoirs d'argent. Aux linges d'Eglise elles ne doivent pas
mettre des dentelles de grand prix, de peur que le tems qu'elles emploïeroient à faire ces dentelles ne les empêchât de se-

Tome IV. Qq

Annon. ciades Ce. lestes.

courir les pauvres Eglises de Corporaux & de Purisicatoires, laquelle œuvre de pieté appartient proprement à cet Institut, comme il est expressement porté par les Constitutions; & si quelqu'un vouloit donner des paremens & des ornemens plus

précieux, elles ne doivent point les accepter.

Elles ne peuvent parler à leurs parens qu'une fois en deux mois, seulement aux hommes qui seront parens au premier degré, aux semmes au premier au second degré; desorte qu'elles ne peuvent aller aux grilles pour leurs parens plus de six sois l'an. Si une Religieuse n'a point de parens à ces degrés, elle peut choisir quelque oncle ou quelque tante, qui jouira du même privilege. Les tems de l'Avent & du Carê-

me & les jours de Communion sont exceptés.

Des six sois l'an que les Religieuses peuvent parler à leurs parens à grille sermée, il y en a trois ausquels il est permis à celles qui le veulent, & qui n'ont point voué le contraire, de voir à grille ouverte leurs peres, meres, freres & sœurs & non d'autres, & ce en trois jours de l'année; l'un après les Rois, l'autre après l'Octave de Pâques, & le troisième après l'Assomption de Nôtre-Dame, & pour chaque sois sont destinés dix jours seulement dans lesquels ne sont point compris les Fêtes de commandement, les jours de Communion, les Fêtes de S. Augustin & de la Decolation de S. Jean-Baptiste.

En cas qu'un personne ait volonté de se faire Religieuse, la Superieure avec la permission de l'Evêque ou de son Grand Vicaire, peut lui ouvrir les grilles jusqu'à quatre sois, asin que les Sœurs qui ont à donner leur voix pour sa reception, lui puissent parler & la voir, à condition qu'elle sera seule au parloir ou à la grille.

S'il y a quelque Religieuse qui ne veuille jamais se laisser voir d'aucune personne à la grille, & en veuille faire vœu pour un tems ou pour toujours, elle le peut faire, quand bon lui semble, & on ne peut l'en empêcher; par ce que c'est la principale intention de l'Institut, les trois sois que l'on accorde

n'étant que par une licence.

De peur que par succession de tems, la Clôture de chaque Monastere ne vienne a être relachée, de ce qui est établi par les Constitutions, il est ordonné que chaque Religieuse immediatement après sa profession, sera le Vœu qui suit. Je Sœur N. Religieuse de se Monastere de l'Annonciade,

Suite de la troisieme Partie, Ch. XLII. promets & fait Vœu à Dieu tout puissant & à la Glorieuse Vierge GIADES CE-Marie sa très sainte Mere, mon Avocate, en presence de toute la lestes. Cour Celeste, & de vous Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime Archevêque (ou Evêque) nôtre Superieur (ou de M. son Grand Vicaire) & de vous ma Reverende Mere Prieure, & de vous toutes mes Sœurs de ne jamais donner ma voix, ni procurer par moi ou par le moien d'autres, qu'en ce Monastere soit relachée la Clôture des grilles avec la plaque trouée & la toile noire étenduë au devant; & de ne parler à grille ouverte avec mes Parens; sçavoir, pere, mere, freres & sæurs plus de trois fois l'an; & jamais à autres personnes, excepté aux actes publics, qu'il conviendra passer en presence de Notaires & Témoins, & aux autres cas permis par nos Constitutions, pour le regard de parler à grille ouverte, & és jours qu'il sera necessaire de se laisser voir, de nos Superieurs, seulement en tout & par tout suivant l'ordonnance & disposition de nos Regles & Constitutions; ainsi je le confirme par cet écrit de ma propre main, lequel je vous consigne ma Reverende Mere Prieure.

Pour la même raison il est ordonné que la Prieure incontinent après son élection, jurera en presence du Superieur, de conserver la Clôture en disant ces paroles: Je Saur N. Prieure de ce Monastere de l'Annonciade, promets & jure in pectore à la façon des Religieuses, de ne permettre, ni jamais consentir en aucune maniere l'ouverture des grilles plus que des dix jours destinés trois sois l'an, esquels il est permis à chaque Religieuse, en l'un des jours de chacune sois, de voir ses parens & aux autres cas declarés en nos Constitutions.

Et quand une Religieuse immediatement ou quelque tems après sa profession veut faire vœu, de ne se laisser jamais voir de ses Parens, elle le peut faire en cette maniere: Je Sœur N. Religieuse de ce Monastere, promets à Dieu tout puissant, & le reste jusqu'à mes Parens, ni me servir de la permission des trois fois l'an, donnés par nos Regles & Constitutions, à laquelle je renonce par ce present acte; me reservant neanmoins de parler à grille ouverte aux autres cas permis par nos Constitutions: ainsi je le consirme par cet écrit de ma propre main, lequel je vous consigne ma Reverende Mere.

Les cas permis par les Constitutions, de se laisser voir aux grilles, & par la petite fenêtre destinée pour recevoir la Communion, sont lorsqu'elles communient, & lorsqu'elles re-

Digitized by Google

QqII

Annon-çoivent les cendres: à l'ouverture de la grille lorsque quelque Religieuse prend l'habit, ou fait l'rofession, ou que l'on fait la Prédication, & les jours qu'il est necessaire de se laisser voir aux Superieurs: lorsqu'on va à la porte pour y recevoir les filles qui veulent entrer en Religion & lorsqu'il y a quel-

qu'acte à passer pardevant Notaires.

Quant à leurs autres observances; outre les jeunes commandés par l'Eglise, elles jeunent aussi l'Avent & tous les vendredis de l'année, excepté ceux ausquels se rencontrent quelques Fêtes solemnelles, dont on aura jeûné la veille; comme aussi lorsque les Fêtes de S. Etienne, de S. Jean l'Evangeliste & de la Circoncisson arrivent ces jours-là. Elles jeunent aussi la veille de l'Epiphanie, de l'Ascension de Nôtre-Seigneur, du saint Sacrement, de la Conception, de la Nativité, & de la Purification de Nôtre-Dame. Les lundis & les mercredis de l'année, elles font toûjours abstinence: elles prennent la discipline deux fois la semaine, le jeudi & le samedi; & le mardi elles portent une ceinture de crin: mais celles qui ne peuvent satisfaire aux penitences des jeunes, de discipline & de cilice, en peuvent être dispensées par la Prieure qui leur enjoint des prieres & autres choses semblables. Outre le grand Office selon l'usage de l'Eglise Romaine, elles disent tous les jours au Chœur l'Office de Nôtre-Dame, elles ne doivent avoir aucun chant ou musique, non pas même aux Fêtes les plus solemnelles; excepté en l'Office & aux Messes de la Semaine Sainte. Le matin après Matines, elles font une heure d'oraison sur la Passion de Nôtre-Seigneur, & le soir après complies, une autre heure sur la vie de la sainte Vierge; & tous les ans la veille de la Nativité de Nôtre-Dame, elles renouvellent leurs vœux.

Leur habillement consiste en une Robe blanche, un Scapulaire, une Ceinture & un Manteau bleu. Les Converses ne portent point de Manteau; mais une Soûtane plus étroite, aussi de couleur de bleu Celeste, aussi-bien que le Scapulaire, & aux solemnités la Tunique doit être pareillement de couleur celeste. Les Sœurs du Chœur portent encore des Pantousles couvertes de cuir bleu, pour se resouvenir que leurs actions doivent être celestes & non terrestres, & les Sœurs Converses portent des Sandales ou de gros Souliers. Elles appellent Honestine ce que les autres Religieuses



Religieuse de l'Ordre de la Visitation de N.º Dame.

ouflos f.

Suite de la troisieme Partie, Ch. XLIII. appellent Guimpe, & cette Honestine est fort plissée. Elles ont FILLES DE pour armès une Annonciation.

Voyez la vie de la Mere Victoire Fornari par le Pere Fabio DAME-Ambroise Spinola de la Compagnie de Jesus, celle de la Mere Marie Agnès d'Auvaine, l'une des premieres Fondatrices du Monastere de Paris, & les Constitutions de cet Ordre.

## CHAPITRE XLIII.

Des Religieuses de l'Ordre de la Visitation de Nôtre-Dame } avec la Vie de saint François de Sales Evêque & Prince de Genêve, leur Instituteur.

'On doit regarder l'Ordre des Filles de la Visitation de Nôtre-Dame, comme un monument éternel de la charue de saint François de Sales Evêque & Prince de Genêve. & l'on ne peut considerer l'éclat où cet Ordre est aujourd'hui, tant au dedans; qu'au dehors du Roïaume, tant de Maisons si bien bâties & si bien fondées, ce grand nombre de filles, & cette union si parfaite qui regne entre elles; sans remarquer la main de Dieu, qui a formé, qui appuie, & qui soûtient ce saint Ordre, comme dit un celebre Historien de nos jours, dans la vie de ce saint Fondateur. Il nâquit au Château de Sales, dans le Diocese de Genêve, le 21. Aoust 1567. Son pere & sa mere, qui sortoient d'une des plus illustres & des plus anciennes Maisons de Savoie, voulurent qu'il reçût au Baptême le nom de François; tant à cause de la devotion qu'ils portoient au saint Patriarche de l'Ordre des Mineurs; qu'à cause qu'il étoit né dans une chambre, que l'on appelloit de saint François. Lorsqu'il fut en état d'apprendre les sciences humaines, on l'envoïa au College d'Anneci, & après y avoir fait ses humanités, il vint à Paris, où il apprit les Langues, sous le docte Genebrard de l'Ordre de saint Benoist. & la l'hilosophie & la Théologie, chez les PP. Jesuites où il eur pour Maître en Théologie le sçavant Maldonat. Il appritaussi les exercices qui conviennent à la noblesse; & par tout il donna des marques d'une pieté sincere & d'une solide devotion. Il ne s'étudioit pas seulement à polir son esprit par la connoillance des lettres; mais il s'appliquoit avec

Q qiij

Nôtre-DAME.

FILLES DE une ferveur extrême à la science des Saints, & passoit en prieres TIA VISITA- les heures que ses Compagnons donnoient au divertissement.

Aprés avoir achevé ses études à Paris, il passa en Italie, pour obéir aux ordres de son pere, qui l'envoïa en l'Université de Padouë pour y apprendre la Jurisprudence. Cette ville étoit alors en grande reputation pour l'étude du Droit civil & canonique, & les habiles professeurs qui l'enseignoient y attiroient des écoliers de toute part. Le docte Pancirole, fut celui que saint François de Sales, choisit pour Maître & sous lequel il sit tant de progrès; qu'il reçut le bonnet de Docteur

avec beaucoup d'applaudissement.

Il quitta ensuite Padouë pour aller à Rome visiter les Tombeaux des SS. Apôtres & les autres lieux de devotion de Rome. Il passa à Lorette, & étant retourné en Savoie, il fut recu Avocat au Senat de Chamberi; mais comme il avoit depuis long-tems résolu d'embrasser la profession Ecclesiastique; il s'en expliqua ouvertement avec ses parens qui vouloient l'engager dans le Mariage, & il fut pourvu de la dignité de Prevôt de l'Eglise Cathêdrale de Genêve. Il n'étoit encore que Diacre, lorsque l'Evêque de cette Ville Claude de Granier, lui ordonna de prêcher. François accepta ce Ministere avec un cœur plein de charité & de zele, & dans sa premiere Prêdication, il toucha si vivement son auditoire; que trois personnes de qualité, fameuses par leurs désordres, changerent de vie sur l'heure, & donnerent autant d'exemples de penitence à la Ville; qu'elles lui avoient causé de scandales.

Son humilité le portoit à demeurer dans l'état de Diacre, & jamais il n'eut pensé à se faire promouvoir à la Prêtrise, si l'Evêque de Genêve qui avoit dessein de le faire son Coadjuteur & qui vouloit l'emploier dans les affaires les plus importantes de son Diocese; ne lui eut conseillé de recevoir le caractere de la Prêtrise. Il obéit donc à son Evêque & il se donna tout entier aux fonctions pénibles de ce Ministere. Il assistoit assiduement au Chœur, emploïoit le reste de la matinée à entendre les Confessions, se donnoit avec une ardeur incroïable à l'exercice de la Prédication dans les Villes & dans les Bourgs, & alloit dans la Campagne ins-

truire les pauvres gens.

Son Evêque l'aïant emploié à la conversion des Heretiques du Chablais, & des Baillages de Ternier & de Gaillard, où SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CH. XLIII. 311 les heresies de Zuingle & de Calvin s'étoient introduites, il Filles de s'aquitta de cette Mission avec un zele & un courage qui LAVISITAL lui firent surmonter toutes les difficultés qu'il y rencontra, Nôtre-aïant évité par une protection toute particuliere de Dieu, les embuches qu'on lui dressa pour lui faire perdre la vie. Le fruit de ses travaux, tant dans ce païs-là, que dans les autres lieux où il précha dans la suite, sur si merveilleux; que la Bulle de sa Canonisation porte qu'il convertit jusqu'au nombre de soixante & douze mille heretiques.

Ce fut au retour de cette Mission du Chablais, qu'il fut nommé à la Coadjutorerie de Genève, par le Duc de Savoïe qui en avoit été prié par l'Evêque, qui se voïant accablé d'années & d'insirmités; crut qu'il ne pouvoit pas laisser en mourant son troupeau sous la conduite d'un meilleur Pasteur, que sous celle de saint François de Sales. Ce sut en vain qu'il resusa cette dignité, il sut ensin contraint de l'accepter, par l'autorité du Pape Clement VIII. qui lui ordonna d'obéir à son Evêque & à son Prince, il le sit même venir à Rome pour y recevoir la Coadjutorerie & y traiter de la Mission de Savoïe, il l'appella en plein Consistoire l'Apôtre du Chablais, & le renvoïa comblé de ses benedictions, avec des Bulles pour se faire sacrer sous le titre d'Evéque de Nicopoli & Coadju-

teur de l'Evéché de Genêve.

A peine se fut il rendu auprès de son Evéque; que les necessités du Diocese dont on le chargeoit, & l'affermissement de la Religion Catholique dans le païs de Gex, l'obligerent d'aller à Paris en 1602, où le bruit des merveilles que Dieu avoit operées par son Ministère, & la conversion de tant d'ames l'avoient déja mis en grande reputation. Sa presence augmenta de beaucoup l'estime qu'on en avoit, & après neuf mois de séjour qu'il y fit, il retourna en Savoye, où il trouva l'Evéque de Genêve mort depuis peu de jours. La premiere chose qu'il sit se voïant Evéque de Genêve, sut de regler sa famille qu'il composa d'un petit nombre de personnes bien choisies, & toutes portées à la vertu. Il sit ensuite la visite de son Diocese, il y rétablit la regularité dans toutes les Maisons Religieuses dont elle avoit été bannie: il y établit en quelques lieux de nouvelles Communautés, comme les Feuillans dans l'Abbaye de l'Abondance, & les Barnabites dans les Colleges d'Anneci & de Thonon, où il est regardé pour cette

Nôtre\_ DAME.

FILLES DE raison, comme le Fondateur de l'une & de l'autre de ces Mai-LA VISITA- fons Religieuses. Il institua une Congregation d'Ermites sur la Montagne de Voëron dans le Chablais, sous le titre de la Visitation de Nôtre-Dame, afin de retablir l'ancienne devotion de ce lieu dedié à la sainte Vierge; il leur donna la forme de l'habit qu'ils portent, & leur prescrivit des Constitutions qu'ils observent avec beaucoup d'édification. Enfin l'an 1610. il voulut donner encore à l'Eglise une nouvelle Congregation d'Epouses de Jesus-Christ, à laquelle il donna aussi le nom de la Visitation de Nôtre-Dame. Il en eut la premiere vuë dès l'an 1604, qu'aïant été prié par les Maire & Echevins de la ville de Dijon de prêcher dans leur ville, il voulut, selon sa coûtume pour se disposer à cette action, & pour y vaquer plus à loisir, se retirer au Châteu de Sales, où, selon les Historiens de sa vie, il eut une vision dont il plut à Dieu le favoriser touchant l'Ordre dont il devoit être un jour le Fondateur.

> L'on pretend qu'étant en Méditation & priant Dieu avec sa ferveur ordinaire, qu'il pût être utile à sa gloire & au salut des ames; Dieu lui fit connoître qu'il établiroit un jour un nouvel Ordre de Religieuses qui édifieroient l'Eglise par l'éclar de leurs vertus, & qui perpetueroient dans la posterité son esprit, ses sentimens, & ses maximes; & que Dieu lui aïant fait connoître les principales personnes qui le devoient seconder dans ce dessein, l'idée lui en resta si nette, qu'il reconnut depuis la Baronne de Chantal pour être celle que Dieu avoit destinée à être la permiere Religieuse de ce nouvel Ordre. En effet prêchant à Dijon, il la remarqua parmi son auditoire & se souvint de la vision qu'il avoit euë au Château de Sales. Il crut la reconnoître pour celle qui lui avoit été montrée, comme l'instrument dont Dieu vouloit se servir pour l'aider à fonder un nouvel Ordre. Il apprit de l'Archevêque de Bourges son intime ami, qu'elle étoit sa sœur veuve du Baron de Chantal. Il lui parla, elle se mit sous sa conduite; & en prenant congé d'elle pour retourner dans son Diocese, il lui dit qu'il lui sembloit que Dieu approuvoit qu'il s'en chargeât, qu'il s'en convainquoit tous les jours de plus en plus; mais qu'il ne falloit rien précipiter, & qu'il ne vouloit pas qu'il y eut rien d'humain dans cette affaire. Elle lui fit une Confession generale à saint Claude, où le saint Evêque étoit allé avec la Comtesse de Sales sa mere, & il lui donna de sa main une

> > Digitized by GOOGLE

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XLIII. 313
une methode pour la regle de sa vie. La Baronne de Chantal FILLES DE
étant allé dans la suite à Sales voir la mere de saint François, LA VISITAavec laquelle elle avoit lié amitié; ce saint Prelat qui s'y Nôtretrouva, lui dit qu'il méditoit un grand dessein pour lequel DAME.

Dieu se serviroit d'elle. Elle lui demanda ce que c'étoit;
mais le saint Evêque lui répondit qu'il vouloit à loisir en méditer l'execution, & qu'il ne pouvoir le lui dire que dans un
an, qu'il la prioit cependant de joindre ses prieres aux siennes
& de bien recommander cette affaire à Dieu.

Cette année étant écoulée, il lui écrivit qu'il étoit necessaire qu'elle sît un voïage à Anneci. C'étoit pour lui communiquer ce dessein : il lui dit qu'il avoit meurement examiné devant Dieu la proposition qu'elle lui avoit faite si souvent de quitter le monde pour embrasser l'état Religieux, qu'il y avoit rencontré de grandes difficultés; mais qu'enfin il étoit tems de lui rendre réponse. Il lui proposa de se faire Religieuse de sainte Claire, puis Sœur de l'Hôpital de Beaune, & enfin Carmelite. La sainte veuve consentit à chaque proposition avec autant de docilité que si elle n'avoir point eu de volonté, & qu'il ne se fût pas agi d'un engagement qui devoit durer autant que la vie. Alors le saint Evêque charmé de sa soûmission lui communiquales projets qu'il avoit faits pour l'établissement de l'Ordre de la Visitation, elle y trouva de grandes difficultés; mais lorsque le saint Evêque les eut levées, tous les deux se confiant plus sur la Providence divine, que sur les secours des hommes; ils resolurent l'établissement de cet Ordre, & que ce seroit à Anneci qu'il se feroit. Mademoiselle de Brechart d'une bonne Maison du Nivernois, Mademoiselle Faure fille du premier President de Savoïe, deux autres aussi de Savoie & du Chablais, & Mademoiselle Fighet du Folligny, furent les premieres Compagnes de Madame de Chantal. Toutes choses aïant été preparées pour le jour de la Pentecôte de l'année 1610. auquel on avoit projetté de faire ce nouvel établissement, on fut obligé de le differer pour quelques jours. Une Dame aïant donné parole de se joindre à Madame de Chantal, & qui avoit fait le marché de la maison où l'on devoit s'assembler, se dedit, la grandeur de l'entreprise l'étonna, & elle la trouva au dessus de ses forces. Le saint Evêque prit le marché que la Dame avoit fait de la maison, il y fit faire une Chapelle, & les lieux reguliers propres à une Com-Tome IV.

FILLES DE munauté, & disposa tout pour faire la Ceremonie de la Fon-TION DE dation au jour de la sainte Trinité de la même année.

Nôtre-Dame.

Ce fut donc le sixième Juin de l'an 1610, que Madame de Chantal & ses Compagnes, sous la conduite de saint François de Sales, commencerent l'établissement de l'Ordre de la Visitation de Nôtre-Dame. Le saint Evêque après les avoir confessées & communiées, leur donna les Regles qui leur devoient servir de modelle pour leur conduite. Il ne leur enjoignit la clô ure que pour l'année de leur Noviciat, il ne changea point la forme de l'habit qu'elles portoient dans le monde, il se contenta d'ordonner qu'il seroit noir, & que les Regles de la plus exacte modestie y seroient gardées. Il les obligea à peu d'ausserités corporelles, par rapport aux personnes insirmes qu'elles pouvoient recevoir; mais bien à une vie interieure & détachée de toutes les choses de la terre.

Cependant la douceur & la sainteté de leurs mœurs & la parsaite Charité Chrêtienne qui regnoit parmi elles, attira dans peu de tems un grand nombre de filles, Madame de Chantal, dans son Noviciat, ne reçut pas moins de dix filles; & dans la suite le nombre étant augmenté au point que la Maison où elles demeuroient n'étoit plus suffisante pour les loger, elle songea à changer de demeure. Le faint Prelat s'emploïa pour cela; mais le public s'y opposa, le Prince même leur sut contraire, & tout le monde se soules surmonterent néanmoins tous ces obstacles, & il eut enfin la satisfaction de voir commencer & achever le premier Monastere d'Anneci.

La réputation des Filles de la Visitation se répandit dèslors en plusieurs lieux, quelques villes en demanderents mais il étoix impossible dans ces commencemens de satisfaire à leur desir. Il n'y eut que l'Archevêque de Lion Denys Simon de Marquemont qui fut dans la suite Cardinal, à qui S. François de Sales n'en put resus saint été encore incité à cela par la devotion de Madame d'Auxerre qui voulut non seulement être leur Fondattice, mais encore entrer parmi elles avec deux autres personnes qui s'associerent à elle. La Mere de Chantal partit d'Anneci le 25. Janvier 1615, accompagnée de trois autres personnes, & elle arriva à Lion le premier Février. Elles surent décendre dans la maison que Madame d'Auxerre leur Fondattice avoit sait preparer en Belle-Court. Le Cardinal de Marquemont sit la

Suite de la troisieme Partie, Chap. XLIII. 315 Ceremonie de leur Fondation avec toute la solemnité possible, Filles de & Madame d'Auxerre entra dès le même jour au Noviciat. Cet LA VISITAétablissement souffrit d'abord de grandes contradictions qui Nôtrefurent pacisiées par la prudence & la douceur de la Mere de DAME. Chantal qui pendant neuf mois qu'elle demeura dans cette Maison, reçut sept filles, & la voïant solidement établie, elle y lassa pour Superieure la Mere Favre, & elle s'en retourna à Anneci.

Jusques-là les Filles de la Visitation n'avoient fait que des Vœux simples, elles ne gardoient point de clôture, elles s'appliquoient aux œuvres de charité, visitoient les malades, les soulageoient, leur faisoient des bouillons, & les secouroient dans tous leurs besoins. Mais le Cardinal de Marquemont jugea qu'il étoit expedient que cette Congregation fût érigée en Religion pour plusieurs raisons que sa sagesse & sa pieté lui suggererent, comme le dit saint François de Sales dans la Préface de ses Constitutions. Ce dessein fut beni de Dieu; car après plusieurs difficultés, dont les projets du service de Dieu ne sont jamais exemts (dit encore ce saint Instituteur) le Pape Paul V. commit ce Prelat pour ériger cette Congregration en titre de Religion, sous la Regle de saint Augustin avec toutes les prérogatives & les privileges dont jouissent les autres Ordres Religieux; ce que sit ce saint Evêque l'an 1618. & il leur dressa des Constitutions qui furent approuvées après sa mort par le Pape Urbain VIII. l'an 1626. On délibera ensuite si l'on donneroit un Chef, c'est-à-dire une Superieure ou un Superieur General, à l'Ordre de la Visitation, ou si on le soûmettroit aux Evêques & aux Ordinaires des lieux. Quelques personnes furent d'avis qu'on lui donnât un Chef, prétendant que c'étoit ce qui entretenoit dans l'union les differens membres dont les Corps politiques, Ecclesiastiques, & Religieux sont composés. Mais lesaint Evêque de Genêve fut de sentiment contraire; il fut ordonné que les Monasteres de la Visitation seroient soûmis au gouvernement des Evêques, ce qui n'a pas empêché qu'il n'y air toûjours eu une union trés-parfaite entre les Monasteres de cet Ordre qui se sécourent dans leurs besoins, l'abondance des uns suppléant à l'indigence des autres.

Ce changement arrivé dans cet Institut, bien loin d'en artêter le progrès, ne servit qu'à l'augmenter. Dès l'année sui-

DAMI.

FILLES DE vante il se sit un autre établissement à Moulins. Les villes de Grenoble & de Bourges demanderent aussi de ces Religieuses, & il y auroit eu de l'injustice d'en refuser à cette derniere qui avoit pour Archevêque, l'ami de saint François de Sales, & le frere de la Mere de Chantal, laquelle fut encore envoïée pour faire ces établissemens. L'Archevêque de Bourges esperoit la garder pendant plusieurs années; mais après avoir demeuré fix mois dans cette nouvelle Fondation, elle en partit pour aller en commencer une autre à Paris, où elle arriva l'an 1619. & cet établissement se fit au Faux-bourg Saint-Jacques; cette Maison étant la premiere des trois que cet Ordre a dans cette

Capitale de la France.

La Mere de Chantal y fit un assez song séjour, car elle n'en partit qu'au mois de Février de l'année 1622, pour aller à Dijon fonder encore une Maison, où la Présidente le Grand agée de soixante quinze ans fut du nombre de celles qui recurent l'habit de cet Ordre. D'un autre côté le saint Evêque de Genêve envoïa d'autres Religieuses pour faire des établissemens en d'autres endroits; en sorte que de son vivant, il eut la consolation de voir treize Monasteres de cet Ordre. Ce fut la même année 1622-qu'aïant reçu ordre du Duc de Savoïe de se rendre à Avignon, où il avoit dessein d'aller troule Roi Louis XIII. qui retournoit victorieux de la guerre contre les Hugenots, il partit d'Anneci déja indisposé, & après avoir léjourné huit jours à Avignon, il alla à Lion où étant arrivé, il alla mettre pied à terre en la maison du jardinier des Religieuses de la Visitation. Il passa quelques jours dans les exercices ordinaires de pieté, prêchant & faisant des Conferences spirituelles jusqu'au 27. de Decembre. Il dit encore la Messe cour-là, & se disposoit à partir pour retourner en Savoie lorsqu'il tomba dans une défaillance qui fut tuivie d'une apoplexie dont il mourut le lendemain âgé de einquante-fix ans dont il en avoit passé vingt-sept dans l'Episcopat. Les Miracles qu'il a faits de son vivant & après sa mort obligerent le Pape Alexandre VII. à le déclarer Bienheureux Fan 1659. Il confirma sa Béatification par un Bref du 28. Décembre 1661. & quatre ans après le 19. Avril 1665, il le mit au nombre des Saints. Dès les années 1625. & 1645. le Clergé de France avoit fait de sortes instances auprès des Papes Urbain VIII. & Innocent X-pour cette Canonisation, le Roi, la

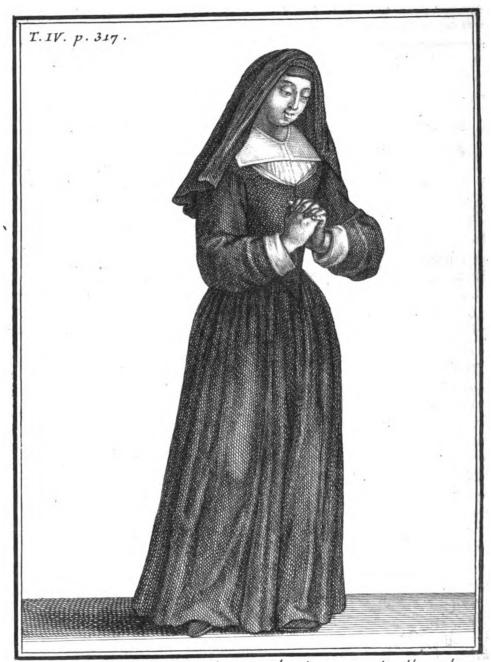

Ancien habillement des Religieuses de l'Ordre 69. de la Visitation de Notre Dame.

Suite de la Troisseme Partie, Chap. XLIV. 317 Reine, le Duc de Savoie, l'Ordre des Minimes & celui de FILLE DE la Visitation y ont joint dans la suite leurs prieres, & ont TION, DE obtenu cette grace d'Alexandre VII.

## CHAPITRE XLIV.

Continuation de l'Histoire de l'Ordre de la Visitation de Notre-Dame, avec la Vie de la Mere Jeanne Françoise Fremiot Fondatrice & premiere Religieuse de cet Ordre.

L manqueroit quelque chose à l'Histoire de l'Ordre de la Visitation de Nôtre-Dame, si nous ne donnions point un Abregé de la Vie de la Venerable Mere Jeanne Françoise Fremiot de Chantal qui en a été la Mere & la Fondarrice, aussi bien que saint François de Sales le Fondateur; puisqu'elle a été la cooperatrice de ce Saint dans l'établissement de cet Ordre, dont elle a fondé quatre-vingt sept Monasteres y compris les treize qui avoient été établis du vivant de saint Fran-

çois de Sales.

Elle naquir à Dijon en Bourgogne, le 23! Janvier de l'an 1572. de Benigne Fremiot Avocat General, puis second Président au Parlement de Dijon, & de Marguerite Barbesy; & eut pour frere André Fremiot Archevêque de Bourges l'un des plus sçavans Prelats de son tems. Sa mere mourut qu'elle n'avoir encore que dix-huit mois; mais elle ne laissa pas d'être élevée avec un très grand soin par son pere qui se déroboit aux affaires importantes de sa Charge pour instruire ses enfans, & leur inspirer la pieté avec l'amour de la veritable. Religion. Nôtre fainte Foudatrice conçur par ses instructions une si grande aversion pour les Héreriques, qu'elle ne pouvoit pas même fouffrir qu'ils la touchassent. Lorsqu'elle fur en âge d'être mariée, elle refusa constamment un Seigneur Calviniste nonobstant les esperances qu'on lui donna qu'il pourroit se convertir & elle épousa Christophie de Rabusin Baron de Chantal Gentil-homme de la Chambre du Roi & Mestre de Camp d'un Regiment d'Infanterie, lequel pendant la Ligue avoit rendu de bons services au Roi Henri IV. Ce mariage fur heureux, l'union de leurs cœurs & de leurs est

prits étoit parfaite, & Dieu répandit tant de graces sur cette Rrii

Notre-

FILLES DE heureuse famille, qu'on y voïoit reluire toutes les vertus; en LA VISITA- sorte que leur maison pouvoit être le modelle & le parfait exemplaire de tous les vrais Chrêtiens. Pendant les longs voïages que Monsieur le Baron de Chantal faisoit à la Cour, la Baronne son épouse vivoit dans une retraîte si exemplaire; que ce Seigneur voulut prendre part à cette benediction. Il quitta la, Cour & tous les avantages qu'il pouvoit prétendre pour ne plus fortir de sa maison. Il y tomba malade en 1601. & pendant cette maladie qui dura six mois, il y sit, par le conseil de cette sainte femme, de saintes réflexions pour sa perfection; mais à peine fut-il revenu en convalescence qu'il fut malheureusement tué à la chasse par l'imprudence d'un de ses amis.

> La Baronne de Chantal demeura veuve à l'âge de vingthuit ans avec trois enfans de six qu'elle avoit eus. Elle ressentit ce coup avec toute la generosité Chrétienne, elle pardonna au meurtrier de son mari, & sachant qu'une veritable yeuve ne doit penser qu'à plaire à Dieu; elle se consacra à son service par le Vœu de chasteré, elle ne porta plus que des habits modestes, & aïant congedié les domestiques de son mari après les avoir recompensés; elle ne se reserva qu'un petit train, conforme à la vie qu'elle vouloit mener, aïant resolu de se donner tout à Dieu.

> Monsieur de Chantal son beau-pere qui étoit âgé de soixante & quinze ans & fort caduc, lui aïant ordonné de venir demeurer avec lui, elle reçut par obéissance ce commandement & y alla avec ses enfans: mais une servante à laquelle Monfieur de Chantal avoit donné le maniement de ses biens & l'intendance de sa Maison, exerça d'une étrange maniere pendant sept ans & demi la patience de nôtre sainte Veuve. Cette servante qui avoit cinq enfans avec elle, les faisoit aller de pair avec les entans de la Baronne de Chantal, qui ne pouvoit pas seulement obtenir un verre d'eau d'aucun des domestiques, s'ils n'en avoient reçu l'ordr ede cette maîtresse servante, laquelle animoit souvent le beau-pere contre la bruë, & alloit souvent jusqu'à cet excès d'insolence, que de lui faire des reproches. Mais la Baronne de Chantal loin de s'en plaindre voulut au contraire rendre à cette femme le bien pour le mal; non contente d'instruire elle même les cinq enfans de cette milerable créature, elle les habilloit, les peignoit & leur

' Suite de la troisieme Partie, Ch. XLIV. 319 rendoit tous les services les plus vils & les plus abjects. Nôtre LA VISITAsainte Veuve, voiant que cette servante dissipoit le bien de TION DE sa Maison, elle tâcha d'y apporter remedé; mais s'étant ap-Notre perçuë que cela excitoit de nouveaux troubles, elle se réso-

lut à une nouvelle patience. L'an 1604. les Echevins de Dijon aïant prié saint François de Sales d'y prêcher le Caréme, Monsieur le Président Fremiot, qui connoissoit la pieté de sa fille l'avertit de venir passer le Carême chez lui, pour entendre les Sermons de ce saint Prélat. Elle ne manqua pas de s'y rendre avec l'agrément de son beau-pere, & ce fur dans cette Ville qu'elle eut la premiere conference avec saint François de Sales & qu'elle se mit sous sa Direction, comme nous avons dit dans le Chapitre précedent, où nous avons aussi parlé de quelle maniere l'Ordre de la Visitation sut établi, & le progrès qu'il sit du vivant du saint Instituteur; & comme nous y avons aussi rapporté cequi regardoit la Mere de Chantal touchant les établissemens qu'elle fit jusqu'à la mort de ce Saint, nous passons à ce qu'elle a fait depuis.

Saint François de Sales étant decedé, nôtre sainte Fondatrice se vit chargée du soin & de la conduite de tout l'Ordre. Elle étoit à Bellai lorsqu'elle apprit les tristes nouvelles de la mort de ce saint Prélat, elle prittoutes les mesures necessaires pour faire transporter son faint corps à Anneci, & après avoir fair le changement des Officieres du Monastere qui avoit été sondé à Bellai, elle en partit pour se rendre à Anneci, asin d'y recevoir le corps du saint Evêque de Genêve. En passant par Chamberi, où on lui demandoit un établissement, elle prit quelques mesures convenables pour le faire, & elle en remit 'execution après qu'elle auroit rendu les derniers devoirs à saint François de Sales. Aux approches d'Anneci plusieurs amis de ce Saint & du Monastere allerent audevant d'elle; mais elle ne put parler non plus qu'eux, que par des larmes & par un triste silence qui témoignoit leur douleur commune, & les plaurs & les sanglots redoublerent lorsqu'elle fut arrivée dans son Monastere. Dès le lendemain elle sit préparer tout ce qui étoit necessaire pour la pompe funebre. Le saint corps fut apporté de Lion dans leur Egiise & posé proche de la grille, en attendant qu'on lui eut élevé un tombeau.

FILLES DE LA VISITA-TION DE NÔTRE-DAME.

Les Religieuses d'Anneci, craignant que l'humilité de la Mere de Chantal ne la portât à se demettre du gouvernement, l'avoient élû Superieure perpetuelle avant son arrivée; mais elle renonça en plein Chapitre à cette dignité, protestant qu'elle ne feroit jamais la fonction de Superieure sous ce titre. Elle fut obligée de faire un voïage à Moulins pour quelques affaires pressantes & les aïant terminées heureusement, elle s'en retourna par le Monastere de Lion. Elle envoia des Sœurs pour faire une nouvelle Fondation à Marseille, s'étant reservé celle de Chamberi, que le Prince Thomas de Savoie désiroit avec empressement. Elle y demeura quatre mois, reçut plusieurs Filles, y laissa la Mere Fichet pour Superieure; & retourna ensuite dans son Monastere d'Anneci, un peu avant la Feste de la Pentecôte de l'année 1624, auquel tems elle avoir indiqué une assemblée generale des Meres de l'Institut; lesquelles étant arrivées commencerent ensemble à chercher tout ce que le S. Fondateur avoit dit & avoit fait, jusques aux moindres petites choses, pour la perfection de leur Congregation. Les reduisant ensuite par écrit, elles en formerent un corps dont elles composerent un livre qu'elles appellerent leur Coûtumier, contenant le directoire, le ceremonial, le formulaire, & autres avis utiles pour la perfection Religieuse, le tout suivant les memoires & ses pratiques que le saint Prélat avoit laissés ou établis dans le Monastere d'Anneci.

Les miracles qui se faisoient tous les jours au tombeau de de saint François de Sales, donnerent beaucoup de consolation à la Mere de Chantal, qui n'épargna rien pour contribuer aux frais des informations, qui en furent faites par ordre du Pape, qui sur les pressantes sollicitations de cette Fondatrice avoit dès les années 1623. & 1624. nommé à cet effet pour Commissaire Apostolique l'Evéque de Genêve. Elle mena ensuite des Sœurs à la fondation de Tonon, & peu de tems après à celle de Rumilly. A quelque tems delà elle alla à Pont-à-Mousson pour en faire une autre. Elle partit le 27. Avril 1626. & passa par Besançon, où l'on souhaitoit aussi un écablissement de cet Ordre. L'année suivante elle perdit son Als, Benigne Baron de Chantal, qui mourut au service de Louis XIII. s'opposant aux Anglois à la décente de l'Isle de Ré. Elle reçut la nouvelle de cette mort en mere veritablement Chrestienne & soumise aux ordres de Dieu, ce qu'elle sit aussi lorfqu'elle

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XLIV. 321 lorsqu'elle apprit la mort de la Baronne de Chantal sa bruë LA VISITA-& de son gendre, le Comte de Toulongeon, qui moururent TION DE l'an 1633.

DAME.

Je passe sous silence toutes les autres Fondations qu'elle a faires, & les voïages qu'elle fut obligée de faire pour le bien & l'avancement de son Ordre dont elle avoit la conduite & le gouvernement. Le dernier voïage qu'elle fit, fut en l'année 1641. qui fut celle de sa mort. Elle étoit Superieure d'un des Monasteres d'Anneci lorsqu'elle demanda avec beaucoup d'instance sa déposition qui lui fut accordée; mais peu de tems après, elle fut éluë Superieure par toutes les Sœurs de Moulins. Elle ne voulut point accepter cette charge, elle partit neanmoins d'Anneci le 28. Juillet pour se rendre à Moulins, où elle ne fut pas plûtôt arrivée qu'elle fit faire l'élection d'une autre Superieure. Elle alla ensuite à Paris, où quelques années auparavant, elle avoit établi un second Monastere de son Ordre dans la ruë saint Antoine. Après qu'elle y eut fait quelque sejour, elle retourna à Moulins, où cinq jours après son arrivée, elle tomba dans une maladie qui ne dura aussi que cinq jours, & elle mourut le 13. Decembre 1641. universellement regrettée, non-seulement de toutes les Religieuses de l'Ordre; mais de toutes les personnes qui l'avoient connuë & qui avoient en plusieurs rencontres, éprouvé les effets de sa charité. Les Religieuses d'Anneci avoient apprehendé que leur B. Mere mourant en France, on ne retînt son corps. Elles ont eu neanmoins le bonheur de le posseder, & il fut porté de Moulins à Anneci où il repose presentement; & Dieu a fait connoître la sainteté de sa servante par plusieurs miracles qui se sont faits à son tombeau.

A la mort de cette sainte Fondatrice, l'Ordre de la Visitation avoit quatre-vingt-sept Monasteres; mais il s'est bien augmenté depuis ce tems-là. Il a presentement plus de cent soixante Monasteres, dans lesquels il y a plus de six mille six cens Religieuses, & il s'est étendu dans l'Italie, le Roïaume de Naples, l'Allemagne & la Pologne. Ces Religieuses avoient aussi autrefois en quelques Villes le soin des Penitentes, ou Repenties, comme à Paris aux Madelonettes proche le Temple, dont elles prirent soin l'an 1629. & qu'elles ont quitté dans la suite. Elles ne furent d'abord reçues en Pologne qu'à condition qu'elles auroient aussi le soin des Penitentes, ce qui fut

Tome IV.

Nôtre-

FILLES DE stipulé dans le contract de Fondation, par la Reine Louise Marie de Gonzague, épouse du Roi Ladislas Sigismond IV. mais lorsque les Religieuses furent arrivées à Varsovie, où se sit leur premier établissement l'an 1654. la Reine changea de sentiment : elle les obligea seulement de faire instruire les pauvres petites filles, & pour cet effet, d'entretenir six Tourieres qui seroient chargées de ces instructions, lesquelles Tourieres vaqueroient aussi à la visite des pauvres malades & des autres pauvres de la Ville, tant pour leur faire donner leurs necessités; que pour leur fournir les drogues & les medicamens necessaires pour leur soulagement. Cette Princesse les obligea encore de recevoir douze filles sans dot, après que le bâtiment de leur Monastere seroit entierement achevé, ce que ces Religieuses n'eurent pas de peine d'accepter; puisqu'outre les grandes sommes d'argent que la Reine de Pologne leur fit délivrer, elle leur donna encore une Starostie de vingtdeux mille livres de revenu, qui en tems de paix en vaut plus de trente mille.

Il y a eu dans cet Ordre beaucoup de personnes distinguées par leur pieté & par leur naissance, dont une des principales à été la Duchesse de Montmorenci, Marie Felix des Ursins, fille de Virginio des Ursins Duc de Braciano, laquelle après la mort tragique du Duc son Mari, qui fut enterré dans le Monastere de la Visitation de Moulins en Bourbonois, où elle lui fit élever un superbe tombeau, se retira dans le même Monastere pour y pleurer la perte & le malheur de son epoux, elle s'y fit Religieuse vingt-cinq ans après, & enfin y mourue Superieure en réputation de sainteté le 5. Juin 1666. âgée de . foixante & fix ans.

Il y a dans cet Ordre des Religieuses de trois sortes, des Choristes, des Associées, & des Domestiques. Les Choristes. sont destinées pour chanter l'Office au Chœur. Les Associées aussi-bien que les Domestiques ne sont point obligées à l'Office; mais seulement à dire un certain nombre de Pater & d'Ave. Les Choristes & les Associées sont seules capables de remplir toutes les charges du Monastere, excepté que les Associées ne peuvent être éluës Assistantes, dont un des principaux emplois est d'avoir la direction de l'Office au Chœur. C'est pourquoi si les Associées sont Superieures, elles sont tout cequi appartient à cette Charge, sinon en cequi regarde l'Office du

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE CHAP. XLIV. 323
Chœur qu'elles doivent laisser faire à l'Assistance, qui ne peut la Visitaniamais être que du nombre des Sœurs Choristes. Les Sœurs TION DE Domestiques sont emploïées à la Cuisine & aux Offices qui repardent le menage. Les unes & les autres ne peuvent être au plus en tout que trente trois, dont il y aura pour le moins vingt Choristes, neuf Associées & quatre Domestiques; à moins que pour quelque raison legitime, le Pere spirituel, la Superieure, & le Chapitre, ne trouvassent à propos d'augmenter ce nombre avec dispense de l'Ordinaire.

bre avec dispense de l'Ordinaire. Saint François de Sales aïant institué cet Ordre pour la retraite des filles & femmes infirmes, il ne les a point obligées par les Constitutions à de grandes mortifications ni austerités: c'est pourquoi outre les jeunes commandés par l'Eglise, elles ne sont obligées de jeuner que les veilles des festes de la Trinité, de la Pentecôte, de l'Ascension, de la Fête-Dieu & de celles de Nôtre-Dame, de saint Augustin & tous les Vendredis, depuis la feste de saint Michel jusqu'à Pâques. Aux autres Vendredis de l'année, elles font une simple abstinence le soir, laquelle confiste à ne manger qu'une sorte de mets avec le pain. Aucune ne peut entreprendre des jeunes, des disciplines, ou autres austerités corporelles, qu'avec la permission de la Superieure: & si plusieurs ont eu la permission de prendre la discipline, elles la doivent prendre le Vendredi l'espace d'un Ave maris stella, toutes ensemble, afin d'observer en toutes choses, autant qu'il se peut, la Communauté. Celles qui sont destinées pour chanter l'Office au Chœur, ne sont obligées qu'au petit Office de la Vierge. Après la recreation du dîner, toutes les Religieuses se presentent devant la Superieure qui leur ordonne ce qu'elles doivent faire jusqu'au soir; & aprés la recréation du soir, elles se presentent aussi devant la Superieure pour recevoir de nouveaux ordres jusqu'au dîner du jour suivant. Tous les mois elles doivent rendre compte à la même Superieure, de leur interieur, & lui découvrir avec beaucoup de simplicité, de sidelité & de confiance, jusqu'aux moindres replis de leur cœur. Elles ont deux oraisons mentales chaque jour, l'une le matin d'une heure, & l'autre de demi-heure après Complies. Le silence est inviolablement observé dans leurs Monasteres, depuis le premier coup de Matines jusqu'à Prime du jour suivant, depuis la recréation du matin jusqu'à Vespres, & pendant le dîner

Digitized by Google

S1 11

Remons. & le souper; & afin que la pauvreté soit plus exactement ob-PRESENTA, servée entre elles, tous les ans elles doivent changer de cham-TION DE bre, de Lit, de Croix, de Chapelets, d'Images & autres choses semblables.

Quant à l'habillement, if doit être noir & le plus simple qu'il se pourra, tant en la matiere; qu'en la forme. Les Robes sont faites en forme de sac, assez amples neanmoins pour faire des plis étant ceintes, les manches longues jusqu'à l'extremité des doigts, & assez larges pour pouvoir y mettre les mains: leur voile est d'étamine noire sans doublure, elles portent sur le front un bandeau noir, & au lieu de Guimpe une Barbette de toile blanche sans plis, avec une Croix d'argent sur la poitrine. Les Tourières du dehors sont aussi habillées de noir de même que les seculieres, & elles ont pareillement une Croix d'argent comme les Religieuses. Elles sont obligées comme elles, aux mêmes observances de l'Ordre: elles font deux ans de Noviciat, après lesquels elles sont agregées à la Congregation par un vœu simple d'obéissance & d'oblation.

Les armes de cette Congregation, font un Cœur, sur lequel est le nom de Marie en chifre, surmanté d'une Croix

& le tout enfermé dans une Couronne d'épines.

Voyez Marsolier, Vie de saint François de Sales. Henry de Maupas, Vie de la Mere de Chantal. Louis Jacob, Bibliotheque des femmes illustres. Hilarion de Coste, Eloge des Dumes illustres & Hist. Cathol. les Vies des premieres Meres de la Visitation de N.D. & les Constitutions de l'Ordre.

## CHAPITRE XLV.

Des Religieuses Filles de la Presentation de Nôtre-Dame, en France & dans la Valteline, avec la Vie de M. Nicolas Sanguin Evêque de Senlis, Fondateur de celles de France.

Ly a deux Ordres differens sous le nom de la Presentation I de la sainte Vierge au Temple qui ne se sont point étendus depuis leur établissement, l'un en France dans la Ville de Senlis, l'autre dans la Valteline, au Bourg de Morbogno. Le premier reconnoît pour Fondareur Nicolas Sanguin Evêque

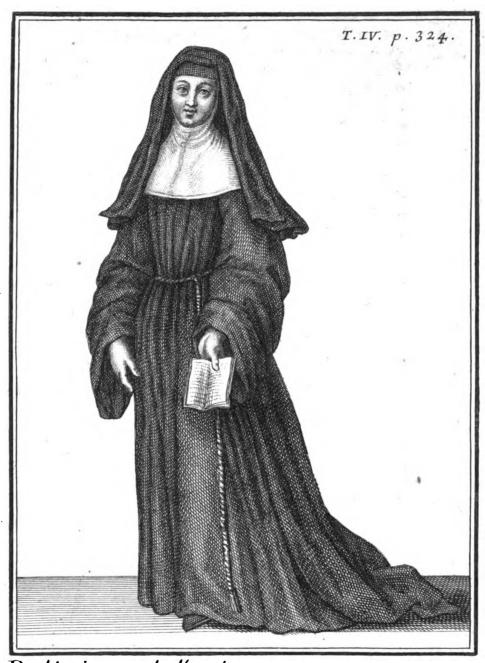

Religieuse de l'Ordre de la Presentation de N.º Dame,

Suite de la Troisseme Partie, Ch. XLV. 329 de Senlis. Il vint au monde l'an 1580. & eut pour pere Jacques Relienze. Sanguin, Seigneur de Livry Conseiller au Parlement de Paris, 525 DE LA qui par son grand merite fut élu plusieurs fois & continué PRESENTA-Prevost des Marchands de cette Capitale du Royaume. Sa NôTREmere se nommoit Marie du Mesnil, elle étoit fille du President du Mesnil.

Sa jeunesse se passa dans une vie molle & sensuelle, aimant les plaisirs, sans se mettre en peine si la vie qu'il menoit étoit conforme aux Regles de l'Evangile. Après avoir achevé son cours de Théologie, il étudia en Droit & fut fait Conseiller Clerc au Parlement de Paris, étant déja pourvû d'un Canonicat dans l'Eglise Metropolitaine de cette Ville, sans neanmoins quitter ses premieres habitudes; mais Dieu le retira de cette vie molle, par un accident qui lui arriva lorsqu'il s'y attendoit le moins. Il profita de cette disgrace, il changea de conduite & retourna à Dieu. Cet accident fut suivi d'un autre, dont il n'échappa que par la protection de la sainte Vierge à laquelle il fit un vœu qu'il observa le reste de sa vie-

Cette delivrance miraculeuse fut le motif de sa parfaite conversion; car renonçant dès-lors à soutes les vanités du monde, il se donna tout entier à Dieu, il sit un aveu sincere de ses foiblesses par une Confession generale, il entra dans le Sacerdoce, & vécut depuis d'une maniere si sainte & si édifiante, que le Cardinal de la Rochefoucaut, pour lors Evêque de Senlis, voulant se demettre de son Eveché, crut qu'il ne pouvoit pas mieux faire que de s'en demettre en faveur de M. Sanguin, qu'il fit agréer par le Roi Louis XIII. qui lui en accorda le Brevet. Aïant obtenu ses Bulles de Rome, ils fut sacré le 12. Février 1623, par le Cardinal de Richelieu, dans l'Eglise de la Maison Professe des PP. Jesuites. Il se sentie aussi-tôt rempli d'un nouvel esprit, il fortissa les bonnes intentions qu'il avoit commencé de contracter, & conçut tous de nouveau une grande horreur du vice. La charité, l'humilité, la mortification & la patience, furent ses vertus favorites: elles jetterent de profondes racines dans son cœur s & aurant qu'il avoit senti d'opposition pour la pratique de ces vertus, il les pratiquoit en toute occasion avec autant de joie & de satisfaction.

Après s'être défait de sa Charge de Conseiller de la Cour, il sut pourvu par le Roi de celle de Conseiller d'Etar. Il pris Silij

DANE.

RELIGIEU- ensuite possession de son Evêché, & sit son Entrée publique à PRESENTA. Senlis, le 6. Avril de la même année, aïant été accompagné, selon la coûtume, par les Barons de Braseuses, de Raray, de Surviliers, & de Pontharmé vassaux de ce Prelat. Ses premiers soins aprés avoir pris possession, furent de visiter les pauvres, d'assister les malades, & de consoler les prisonniers, accompagnant de ses aumônes les instructions qu'il leur faisoir, ne dédaignant point de leur rendre les services les plus vils, sans que sa delicatesse fût blessée d'une si profonde humilité; tant sa charité étoit grande pour ces miserables, dont il devenoit de jour en jour le pere par la tendresse qu'il leur portoit en toute occasion.

Son zele ne se borna pas à ces lieux differens qu'il visitoit pour consoler tant de miserables, il se sit donner une liste de ces pauvres malades qu'il avoit à voir, pour les instruire, les animer les encourager à souffrir leurs maux avec patience, les secourant selon leur besoin, les disposant à recevoir les Sacremens de l'Eglise, & s'appliquant sur toutes choses à les aider à bien mourir. Rien ne le rebutoit, toûjours d'un cœur gai & d'un air riant, il supportoit sans se plaindre, la mauvaise odeur des lieux qu'il étoit obligé de visiter, & il montroit l'exemple à ceux que leur grande delicatesse empêchoit de rendre à ces pauvres malheureux les devoirs que la charité Chrêtienne

exigeoit de leur ministere.

Mais toutes ces charités ne furent que les préludes de celles qu'il exerça dans les premieres années de son Episcopat. La peste s'étant fait sentir à Senlis en 1625. & 1626. il redoubla sa ferveur. Il sit connoître en cette occasion qu'il étoit Pasteur, en exposant sa vie pour ses ouailles. Il se seroit cru mercenaire s'il n'avoit secouru les malades que chacun abandonnoit, pour éviter le mal contagieux : ainsi il les secourut, tant pour le spirituel que pour le temporel, sans que personne l'en pût détourner. Un Pere Capucin aïant pris sa place, & l'aiant assuré qu'il ne les abandonneroit pas, il se retira pour subvenir à d'autres besoins, & il voulut leur procurer un lieu commode. Les Capucins pour répondre au zele du faine Prelat, lui cederent leur Couvent, qui étoit pour lors hors de la ville, afin d'en faire l'azile pour les pestiferés. Il donna aux Capucins la Maison de saint Lazare pour s'y stablir, & il y porta lui-même le saint Sacrement. Ce lieu a été changé depuis en un Hôpital par les soins du saint Evêque qui Relieule fonda pour le soulagement des pauvres, aïant dans le mesme Presentatems établi une Maison pour les pestiferés. Mais comme tant tion de d'œuvres de pieté ne pouvoient subsister & se soûtenir que Nôtre-par le secours des vrais sidelles qui devoient contribuer à une si sainte œuvre, il erigea une Confrairie de Dames pieuses

qui devoient s'emploier au soulagement des pauyres bonteux.

Sa charité n'avoit point de bornes pour les pauvres, ils avoient leur tems marqué pour recevoir ses liberalités. Per-sonne n'en étoit exclus, persuadé qu'il étoit, que les revenus d'un Evêque sont le patrimoine des pauvres & qu'il n'en est que le distributeur. Lorsqu'il ne pouvoit lui mesme secourir les pauvres honteux, il le faisoit faire par d'autres, en mettant des sommes considerables entre les mains de quelques personnes prudentes pour les leur distribuer: il entretenoit mesme des familles entieres, à qui il donnoit des pensions annuelles: & il donnoit aussi d'autres sommes aux Curés des Paroisses de son Diocése, pour soulager leurs paroissiens: rien n'échappoit à

sa vigilance pastorale.

Des soins qui l'avoient occupé au dehors, il passoit à une vie toute interieure. Ses oraisons étoient continuelles, son union avec Dieu étoit parfaite. Il passoit les nuits en priere & en contemplation: on l'a vû plusieurs fois passer du Palais Episcopal dans son Eglise pendant le tems que tout le monde étoit endormi, y demeurer en posture de penicent, demandant à Dieu misericorde pour ses pechés, priant le Seigneur de le remplir d'un esprit veritablement Apostolique, pour gouverner le troupeau que l'Eglise lui avoit consié: tantôt faisant l'office de médiateur entre Dien, & son peuple, it demandoit misericorde pour lui. Il n'épargnoit rien pour sauver les ames qui avoient été commiles à les foins ill destroit de les renfermer toutes dans les entrailles de Jesus-Christ à l'exemple de l'Apôtre. Sa vie étoit reglée, tout y étoit marqué, la priere, l'oraison, la lecture, l'occupation pour les affaires de In Diocéle, les audiences publiques : chaque chole s'y faisoit en son tems.

Sa Maison étoit comme un Monastere, il y vivoit en Communauté avec ses Ecclesiastiques, la lecture s'y faisoit pendant le repas, il la faisoit lui même à son tour, il servoit les autres à table, ne dédaignant point de rendre le même service DAKE.

Histoire des Ordres Religieux, à ses domestiques de la seconde table. Il prenoit soin de leur PRESENTA- éducation & de leur salut, il les assembloit de tems en tems pour les instruire & leur enseigner la voie du Ciel. Il faisoit tous les jours la priere avec eux & l'examen de conscience. Il leur inspiroit une haute idée de la Religion & de nos saints mysteres, leur apprenant à les respecter. Il leur en montroit l'exemple par ses actions & par ses paroles, car il celebroit les saints Mysteres d'une maniere pleine de foi & de Religion,

> Sa patience fut à l'épreuve de tout. Il n'y eut point de contradiction, de reproches, & de mépris qu'il ne souffrît. Il deyenoir insensible aux injures lorsqu'il s'agissoit d'avancer l'ouvrage du Seigneur ou de le glorifier. Il étoit toûjours d'une humeur égale, tranquille, doux, pacifique, ne cherchant qu'à faire plassir à ses ennemis, & leur pardonnant aisément les

il administroit les autres sacremens avec la même pieté.

injures qu'il en avoit reçuës.

Si sa moderation le portoit à quitter ses propres interêts, il n'en étoit pas de même à l'égard de ceux de Jesus-Christ & de son Eglise. Il sçavoit les soûtenir & les faire valoir. Il sit punir des heretiques infolens qui avoient infulté aux Catholiques & fir raser leur temple. D'un autre côté malgré l'opposition de plusieurs personnes, il sit abolir dans une Paroisse de son Diocêle, des coûtumes scandaleuses, que l'on y avoit introduites & qui se renouvelloient tous les ans. Il declaroit la guerre au vice, il le persecutoit par tout. Le salut des ames lui étoit cher & il n'oublioit rien pour ramener au bercail ceux qui en étoient sortis, soit par le vice qui les en éloignoit, soit par l'erreur qu'ils avoient embrassée. On la vû se relever la nuit pour travailler à la conversion d'une semme heretique qui vouloit se faire instruire des verités de la Religion Catholique: il lui donna l'absolution de son heresie, il la communia & peu de tems après elle expira. Dieu a beni plusieurs fois le zele de ce saint Prélat pour la conversion de ces personnes qui avoient demeuré dans l'erreur; car plusieurs ne pouvant tenir contre ses raisons, ont rentre de bonne ses dans le sein de l'Eglise.

Comme l'heresie étoit le plus dangereux ennemi qu'il eut à craindre, il fut toûjours en garde contre la nouveauté. Il ne lui permit pas de s'introduire dans son Diocêse: sidelle à conserver le precieux dépor que Dieu lui avoit confié, il fit su-

Digitized by GOOGLE

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XLV. 329 cer à ces Diocesains la Doctrine la plus pure; & par ses soins, Relieren. loin de perdre aucune de ses brebis, il eut la consolation de voir SES DE LA PRESENTAque plusieurs qui s'étoient égarées, rentrerent dans le bercail. TION DE

Ce saint Prelat auroit souhaité que son zele eût passé de la Notrereforme de son Diocèse à la reforme de plusieurs Monasteres. Il cherchoit à en établir de nouveaux dans son Diocêse. Ce fut pour cela qu'il obtint des Lettres Patentes du Roi pour établir les PP. Jesuites à Senlis; mais la chose ne réussit pas comme il l'avoit esperé. Le Monastere de la Presentation, dont nous allons parler, fut le seul qu'il y établit, & il travailla conjointement avec le Cardinal de la Rochefoucaut par ordre Roi, à la reforme de la celebre Abbaye de S. Denys en France.

Il étoit pauvre au milieu de l'abondance, n'aïant aucune attache pour les biens de la terre, vivant frugalement, & étant toujours vêtu modestement. Il faisoit paroître beaucoup d'humilité dans toutes ses actions, & se défiant de lui-même il ne faisoit rien sans consulter des personnes éclairées. Cette même humilité lui faisoit fuir toutes les grandeurs de la terre: c'est pourquoi il ne voulut point accepter les Archevêchés d'Arles, & d'Ambrun qui lui furent offerts, & loin d'y donner son consentement, il se démit de son Evêché en faveur de Denys Sanguin son neveu. Le Roi y consentit, & ille sacra dans l'Eglise de la Maison Professe des Jesuites à Paris l'an 1652.

Ce fut pour lors que se voïant déchargé du pesant fardeau de l'Episcopat, il redoubla sa ferveur, pour travailler tout de nouveau à son salut. Il entra dans les sentimens de la plus profonde humilité, rendant à son successeur tous les devoirs qu'il lui devoit, comme à son Superieur. Il passa le reste de ses jours dans l'innocence de ses mœurs, dans l'application aux fonctions du Sacerdoce qu'il exerça toûjours, dans les liberalités envers les pauvres. Tout étoit accompagné d'une pieté tendre & constante, d'une foi vive & simple. Il offroit chaque jour le redoutable Sacrifice de nos Autels avec tant de recueillement & de modestie, qu'on l'eut pris pour un Ange; & le-plus souvent il passoit son tems à la lecture des livres les plus édifians.

Enfin plein de merite & de vertus, un Mardi 15. Juillet 1653. il finit sa vie, consommée par le feu de la charité qui avoit toûjours embrasé son cœur. Il en donna encore des marques ce jour-là; car il sortit de chez lui, après avoir re-

Tomus IV.

DAME.

Histoire des Ordres Religieux, Religieu- cité l'Office divin, fait plusieurs heures de Méditation. s'&-PRESENTA. tre preparé à celebrer les saints Mysteres, & donné l'aumône TION DE à tous les pauvres qui se trouverent à sa porte. Il se rendit au Louvre pour signer une lettre de remerciment que les Evêques de France écrivoient au Pape Innocent X. au sujet de la Bulle que sa Sainteté avoit donnée contre la Doctrine de Jansenius, & tomba tout d'un coup en apoplexie lorsqu'il s'entretenoit avec l'Archevêque d'Arles, & les Evêques d'Evreux & de Rennes. Le dernier lui donna la derniere absolution, & depuis ce tems-là il ne donna plus aucun signe de

> Tel fût Nicolas Sanguin Evêque de Senlis Instituteur de l'Ordre de la Presentation de Nôtre-Dame en France. Une des choses que ce saint Prelat prit le plus à cœur pendant qu'il fut Evêque, fut la conversion des ames. Il sit la guere au vice, comme nous avons dit, & il enseigna la vertu par ses paroles & par fes exemples; mais comme l'ignorance est la source du mal, & qu'elle a toûjours été la principale cause des désordres qui regnent dans le monde; il crut que l'éducation & l'instruction de la jeunesse, y apportant remede, feroit cesser le mal qu'on voïoit se multiplier tous les jours au milieu du Christianisme.

> Ainsi touché d'un désordre qu'on ne peut assez déplorer, il prit la resolution d'en arrêter le cours en formant une Communauté de Filles, en qualité de Maîtresses charitables, qui pûssent répandre cette pieté si necessaire parmi les Chrêtiens. Il eut pour fin d'établir le regne de Jesus-Christ dans tous les cœurs, & de détruire le regne du peché, établissant cette celebre Communauté qui devoit procurer un si grand bien à l'Eglise. Ce ne fut pas la seule fin qu'il se proposa, il voulue établir une Communauté de Vierges qui par leur Institut fussent consacrées à la sainte Vierge sous le titre de sa Presentation au Temple, afin que par un culte digne d'elle, elles lui rendissent les honneurs qui lui font dûs.

> Pour réussir dans son pieux dessein, il se servit des moiens qui lui étoient ordinaires; c'est-à-dire de la Priere & de l'Oraison, car il n'entreprit rien pendant sa vie qu'il n'eût auparavant consulté le Seigneur. Il en confera avec des personnes éclairées: Le P. Etienne Guerri de la Compagnie de Jesus à qui il avoit fait sa confession generale lorsqu'il commença de se

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XLV. 331 donner à Dieu, & qui avoit toûjours été le depositaire de sa religieuconscience, le fut aussi de son dessein. Ce Pere l'autorisa dans presentason entreprise, il l'encouragea en se joignant à lui par ses prie tion de res pour porter la chose à une houreuse sin: & parce que ce not partie l'encouragea en se joignant à lui par ses prie tion de res pour porter la chose à une houreuse sin: & parce que ce not partie le dessein de cet saint Religieux avoit, comme lui, projetté le dessein de cet Edissee, il en facilita le moïen en proposant deux filles devotes qu'il avoit sous sa conduite, afin de commencer cet Etablissement.

Ces deux filles étoient Catherine Dreux, & Marie de la Croix, toutes deux natives de Paris. Leur inclination étoit la retraite & la solitude: ainsi on les regarda comme tréspropres à commencer cette œuvre de pieté. L'Evêque de Senlis les envoïa chercher par M. Jaulnay Curé de saint Hilaire, & elles arriverent à Senlis le Samedi vingt-huit Novembre de l'an 1626. jour de l'Octave de la Fête de la Presentation de Nôtre-Dame. Elles descendirent chez Madame Boulart qui s'estima heureuse de retirer chez elle ces deux vertueuses filles qui ne venoient à Senlis que pour y répandre cet esprit de pieteté & de vertu dont elles étoient remplies.

Leur premiere demeure fut proche le Cimetiere de saint Rieul, en attendant qu'on pût les rensermer dans un lieu plus commode pour les établir. Elles ne laisserent pas d'y commencer les instructions des jeunes filles, & asin d'être moins dissipées & de mieux vacquer à cet exercice, nôtre saint Prelat leur donna une fille nommée Anne de Valois pour subvenir à leurs besoins, & dans l'esperance qu'elle leur serviroit de Tourriere, lorsquelles seroient en Clôture. Ses insirmités l'en empêcherent, Vallerie Perigaut native de Halie dans le Limousin, prit sa place & sut admise pour Converse le troisième

Mars 1627.

Le lieu où elles étoient ne se trouvoit pas propre au dessein du saint Prelat qui vouloit faire construire un Monastere. Elisabeth le Moine voulant se consacrer à Dieu, acheta une maison dans la ruë de Meaux dans l'intention d'en faire une donation à ces silles; mais voulant y mettre des conditions one-reuses, l'Evêque de Senlis la remboursa, & après avoir acheté la maison de ses propres deniers, il établit Superieure de cette Maison Catherine Dreux le premier May 1627. Ainsi elles sortirent de leur premiere Maison pour s'établir en celle-cy qui a été beaucoup augmentée dans la suite. Quatre jours après Tt ij

Religieu- la prise de possession, Henriette Brunel se presenta pour ses de la être Sœur Converse, & fut reçuë. Quelques jours après, PRESENTA- ette Sœur Converie, & lut leçue. Quelques jours apres, & fut suivie par Françoise Poulet. La Ceremonie de recevoir ces filles se faisoit ainsi: on les faisoit conduire par deux ou trois Dames au Monastere, le Grand-Vicaire s'y trouvoit, & demandoit à la Postulante ce qu'elle souhaittoit, à quoi aïant répondu, qu'elle demandoit d'être admise dans la Maison pour y faire l'épreuve, il lui mettoit entre les mains un Crucifix & un Cierge, & après une courte exhortation qui étoit suivie du Ven Creator, il la conduisoit à la porte de la Maison, où la fille se mettoit à genoux, recevoit la benediction, & ensuite étoit introduite avec les autres. Elles furent sept mois sans être cloîtrées; elles ne sortoient néanmoins que pour aller entendre la Messe.

Le saint Instituteur se pressa de faire de cette Maison un lieux regulier, afin d'y établir la Clôture. Il y fit bâtir une Chapelle pour y dire la Messe, un Chœur pour chanter l'Ossice, un Dortoir, un Réfectoir, un Parloir, & un logement pour les Tourrieres externes. Tout étant achevé, elles furent mises en Clôture le 24. Juin de la même année, Fête de S. Jean Baptiste. Le saint Prelat y celebra le même jour la premiere Messe dans la Chapelle. Il y communia toutes les filles, & la Messe étant finie, à la vûë du grand concours de peuple qui y étoit accouru de toutes parts, il conduissit cette sainte troupe à la Clôture de cette Maison; & là, aïant apperçu les principaux Magistrats de la ville, il leur declara son dessein touchant ce nouvel établissement; il leur parla d'une maniere si pathetique & si touchante, que chacun en fut charmé. Il sit voir qu'il ne cherchoit que la gloire de Dieu, l'avancement du regne de Jesus Christ, l'utilité de la ville, les avantages qu'elle retireroit de ce nouvel Institut. Son cœur s'attendrit en parlant & fondir en larmes, & il n'y eut personne qui n'en fût touché & n'enversat à son exemple. Puis adressant la parole à ses filles, it leur dit qu'il les regardoit comme des personnes qui devoient cooperer avec lui au salut des ames par l'instruction de la jeunesse en la formant aux bonnes mœurs, lui apprenant à lire, à écrire, & sur rout à aimer Dieu & à le servir de bonne-heuse pour continuer à passer chrétiennement le reste de sa vie.

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XLV. 333
verte, & ces saintes silles au nombre de six, quatre du Chœur Religieus & deux Converses entrerent dans la maison. Les noms de ces PRESENTAL Religieuses, sont, Catherine Dreux dite de la Presentation, tion spe Marie de la Croix dite de Jesus, Marie Thirement de la TriniMârie de la Croix dite de Jesus, Marie Thirement de la Trinité, & Françoise du saint Sacrement. Les deux Converses sur rent Valerie Perigaut de la Visitation, & Henriette Brunel de saint Joseph. Il y eut encore une pensionnaire qui sut aussi Religieuse quelque tems après.

Tout ce qui s'étoit fait jusques-là, n'étoit qu'une ébauche de ce qui se devoit faire dans la suite. Il n'y avoit encore aucun reglement pour leur conduite, que celui que leur pieté leur avoit inspiré, excepté quelques maximes que leur donnoit de vive voix le saint Prelat. On n'y donnoit pas encore l'habit en public, n'aïant pas encore obtenu la Bulle de l'érection de cet Ordre, ni des Lettres Patentes du Roi; mais il leur donna, en attendant, la Regle de S. Augustin, comme devant dans la suite combattre sous les étendarts de ce saint Docteur de l'Eglise.

Ce ne fut pas sans de grandes difficultés que M. Sanguin réüssit dans cette entreprise. Les Magistrats qui avoient d'abord applaudi à ce nouvel établissement, furent les premiers à s'y opposer & à se plaindre; ils soûlevoient le peuple pour renverser tout ce qui avoit déja été bâti: c'est ce qui obligea ce Prelat de faire venir au plûtôt la Bulle qui confirmoit ce nouvel Institut, & il obtint aussi des Lettres Patentes qui l'autorisoient. Ainsi toutes les oppositions furent levées, & le Monastere subsista dans tout son entier.

Cette Bulle qui avoit été accordée par le Pape Urbain VIII. le 4. Janvier 1628, ne fut communiquée aux Magistrats de la ville que le 10. Juillet 1620 dans une Assemblée que l'on fir des principaux Bourgeois de cette ville. Ils donnerent leur consentement à cet établissement, ce qui détermina l'Evêque de Senlis de donner commencement à l'Ordre, en donnant follemnellement l'habit Regulier aux six premieres filles qui s'étoient enfermées dans le Monastere, ausquelles s'étoit iointe la Sœur Louise des Anges, pour être Religieuse du Chœur, ce qui failoit le nombre de sept. La Ceremonie de leur vêture se sit le jour de sainte Madelaine, & le deuxiéme . jour d'Août de la même année, cinq autres reçurent aussi l'habit, dont il y en avoit trois du Chœur & cinq Converses & em quatre mois de tems, la Communauté fut composée de dixhuit Religieules. Tt iiz

Ce fut au mois de Février de l'année 1630, que le Roi Louis SES DE LA XIII. par ses Lettres Patentes verifiées au Bailliage de Senlis PRESENTA- 12 20. Mars ordonna que la Bulle d'Urbain VIII. seroit reçuë & executée selon toute sa teneur, voulant que les murs du Monastere de la Presentation fussent élevés, & que les Religieuses pussent faire des acquisitions pour bâtir leur Eglise. & augmenter les logemens du Monastere. L'Evêque de Sen. lis fit travailler sans differer au nouveau mur de clôture; mais cette entreprise renouvella les plaintes de la ville. L'on n'épargna rien alors pour renverser les desseins du saint Prelat. tantôt en le menaçant, tantôt en intimidant les Religieuses du Monastere, qu'on alloit trouver à la grille pour les forcer de sortir & de se retirer ailleurs avant leur Profession; mais ces menaces furent inutiles, Dieu qui avoit protegé jusques alors cet ouvrage, continua à le favoriser.

L'année de probation étant finie, le saint Evêque prit jour pour la Ceremonie de la Profession solemnelle qui se sit le jour de sainte Anne 26. Juillet 1630, il la sit annoncer aux Prônes des Paroisses pour inviter le peuple à venir gagner l'Indulgence accordée par le Pape dans la Bulle d'érection de l'Ordre. On le menaça de nouveau, & même de la mort, s'il passoit outre; mais il répondit avec la fermeté digne d'un Prelat des premiers siécles de l'Eglise, qu'il ne craignoit rien, & qu'il s'estimoit heureux de verser son sang pour un si pieux dessein. Ainsi le jour étant arrivé, il fit faire Profession aux premieres Religieuses de cette Maison, ausquelles il avoit donné l'habit le 22. Juillet de l'année precedente. Les Echevins voulant toûjours former des oppositions, ne le purent faire que par écrit, ce qui n'empêcha pas le saint Prelat de faire faire aussi Profession aux autres qui n'avoient reçu l'habit que le deuxième Août de la même année.

Il sit sa premiere visite dans ce Monastere l'an 1631. & sur les instances de la premiere Superieure, il la déposa de son Office, & lui substitua la Mere Anne de saint Bernard. Isdressa ensuite les Constitutions de cet Ordre; mais comme la Communauté étoit composée de jeunes filles sans experience, il jugea à propos de se servir du droit que lui donnoit la Bulle du Pape, de tirer d'un ou de plusieurs Monasteres, deux ou . trois Religieuses Professes de semblable Institut, ou qui approcheroient le plus de cet Institut, pour former cette Com-

Suite de la Troisieme Partie, Chap. XLV. 335 munauté naissante dans une parfaite Observance de la Regu-Religieularité, & lui inspirer le veritable esprit de l'Ordre. Il jetta les PRESENTA yeux sur deux de ses Sœurs Religieuses de l'Ordre de sainte TION DE Claire en l'Abbaye de Moncel, qui étoient trés-capables de NOTRE seconder les desseins de leur frere. Comme l'Ordre de sainte Claire étoit bien different de celui de la Presentation, il obtint un nouveau Bref du Pape qui lui permettoit expressément de tirer de l'Abbaye de Moncel Madelaine & Marie Sanguin ses deux sœurs, & Anne Elisabeth de Vignacourt Religieuses Professes de cette Abbaye avec le consentement de leur Superieur, & il en obtint la permission du Provincial des Cordeliers de la Province de France, Superieur immediat de Moncel. Ces trois Religieuses arriverent à Senlis le 7. Decembre 1632, il les conduisse au Monastere de la Presentation, & déclara Madelaine Sanguin, dite de l'Annonciation, Superieure de la Communauté, après avoir déchargé de cet emploi la Mere Anne de saint Bernard. Il donna pour Vicaire & Maîtresse des Novices, la Mere Marie Sanguin dite Pacifique, & commit pour Dépositaire la Mere Elisabeth de Vignacourt dite de Sainte-Marie. Tout changea de face dans la Maison, il n'y en eut pas une qui ne marquât une veritable joye de se voir soûmise à des personnes d'un merite si distingué, & qui ne voulût s'engager à faire toutes les épreuves d'un nouveau Noviciat, pour y prendre l'esprit de mortification & de pénitence.

Le nombre des Religieuses augmentant tous les jours, il sallut aussi augmenter les bâtimens. La nouvelle Superieure, sans perdre de tems, sit faire le plan d'un nouveau bâtiment: ont en jetta les sondemens le 10. Juillet 1633. & il sur achevé sans que le Monastere sût chargé d'aucune dette, la Providence divine aïant suffisamment pourvu à tout ce qui étoit necessaire pour la construction de cet édifice. L'on sit l'ouverture des Classes l'an 1633. & selon l'insention du Fondateur, on y sit observer ce qu'il avoir lui-même inseré dans les Constitutions.

de cet Ordre.

Les trois Religieuses sorties de l'Abbaye de Moncel n'avoient point changé d'Ordre, elles n'étoient entrées dans le Monastere de la Presentation, que pour apprendre à ces Religieuses les Observances Regulieres: ainsi les trois ans de la Superiorité de la Mere Madelaine Sanguin de l'Annonciation

Digitized by Google

Reciero, étant finis, l'Evêque de Senlis son frere, la continua de son SES DE LA autorité, en aïant été sollicité par les Religieuses du Mona-TION DE stere. Cette dispense se continua jusques en l'an 1639, que ces trois Religieuses de Moncel s'étant laissées vaincre aux pressantes sollicitations des Religieuses de la Communauté de la Presentation, de changer d'Ordre & d'embrasser leur Institut, elles en firent Profession solemnelle le 17. Septembre 1639. Pour lors la Communauté s'étant assemblée avec le Fondateur, on proceda à l'élection canonique d'une Superieure; le choix tomba sur la Mere Madelaine Sanguin qui avoit déja exercé cette charge, & elle fut continuée par élection jusques en l'an 1659, que sa sœur, la Mere Marie Sanguin, prit sa place & exerça austi cette charge pendant plusieurs années. La Mere Madelaine mourut le 22. Decembre 1670. âgée de quatre-vingts ans, & la Mere Marie le 28, Janvier 1674. âgée de soixante dix-sept ans.

L'Ordre de la Presentation de Nôtre-Dame en France, n'a pas fait de grands progrès, n'aïant que le seul Monastere de Senlis, où il y a ordinairement plus de soixante Religieuses. L'habillement de ces Religieuses consiste en une robe de serge blanche, & une autre de serge noire par dessus, sans scapulaire: la robe est serrée d'une ceinture de laine, & a une queuë traînante : la guimpe est de toile blanche à la maniere de celles des autres Religieuses, mais leur bandeau est noir aussi-bien que le voile. Les Sœurs Converses sont habillées de même, sinon que leurs robes sont plus courtes, Elles sont obligées par leur Institut d'enseigner gratuitement les jeunes filles, & leur apprendre à lire, à écrire, & à faire des ouvrages qui conviennent aux personnes de leur sexe. Elles recitent tous les jours le petit Office de la sainte Vierge; & le Pape Urbain VIII. les a dispensées du grand Office de l'Eglise à cause de l'instruction de la jeunesse, les obligeant à le dire si elles quittent cette instruction. Outre les jeunes ordonnés par l'Église, elles jeunent aussi les veilles des Fêtes du saint Sacrement & celles de la sainte Vierge lorsqu'elles sont fêtées, celles de S. Augustin & de l'élection de la Superjeure. Tous les Mercredis de l'année elles font abstinence, pourvu qu'en ces jours-là, il n'arrive pas une Fête de Nôtre-Seigneur, de la sainte Vierge, du Patron, & de la Dédicace, ou qu'ils ne soient precedés on suivis d'un jour de jeune, & tous les Vendredis

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. XLV. 337 dredis elles prennent ensemble la Discipline. Voici la formu-Religieu-le de leurs Vœux qu'elles renouvellent deux fois l'an, l'une PRESENTA-le lendemain de la Fête de la Presentation de Nôtre-Da-TION DE NÔTER-DAME.

Au nom de Nôtre-Seigneur Jesus Christ, & en l'honneur de sa très-sainte & sacrée Mere, je N.N. vouë & promets à Diem de garder toute ma vie, pauvreté, chasteté, & obéissance, selon la Regle de nôtre Bienheureux Pere saint Augustin, en l'Ordre de la Presentation de Nôtre-Dame, sons l'autorité de Monsitigneur l'Illustrissime & Reverendissime Evêque de Senlis, em presence de N.N. & de nôtre Reverende Mere Superieure de ce Monastere.

Les Constitutions qu'elles suivent presentement leur ont été données par M. Denis Sanguin Evêque de Senlis succesfeur de leur Fondateur. Il y a bien de l'apparence que celles qui avoient été dressées par ce Fondateur aussi bien que le Ceremonial, ont été supprimées depuis que la devotion de l'Esclavage de la sainte Vierge a été condamnée par l'Eglise; car il étoit souvent parlé de cette devotion dans ces Constitutions, & dans l'ancien Ceremonial: selon ce Ceremonial, dont il y a un exemplaire à la Bibliotheque de l'Abbaye de sainte Geneviève à Paris, elles devoient prononcer leurs Vœux en cette maniere: Je, N. prosternée humblement devant vôtre divine Majesté, me consacre pour toujours à l'exaltation & l'imitation de la sacrée Mere de vôtre Fils, en l'honneur de sa Maternité divine, & de sa Presentation au Temple. Je me presente à vôtre souveraine Puissance pour être vôtre esclave & la sienne dans l'Ordre Religieux de la Presentation, dans la Clôture duquel, je vouë entre vos mains, o Reine des Vierges, la pauvreté, la chasteté, & l'obcissance perpetuelle. Sept années après cette Profession, elles en faisoient une autre de l'Esclavage de Nôtre-Dame, & devoient porter au cou une petite chaîne. Il y avoit aussi un tems marqué pour leur donner une Image de Nôtre-Dame qu'elles devoient porter sur la poitrine, & il devoit y avoir dans leur Monastere une assemblée de Dames devotes, aussi sous le titre de l'Esclavage de Nôtre-Dames

Memoires envoiés par la R. Mere Bloüin Superieure du Monafiere de la Presentation de Senlis; l'on peut consulter les anciennes Constitutions, & l'ancien Ceremonial de cet Ordre.

Tome IV.

V v

Religieuses de la Presentation de Môtre-Dame.

L'autre Ordre dont nous avons à parler aussi, a commencé l'an 1664. Frederic Borromée qui fur ensuite Cardinal & qui étoit pour lors dans la Valteline en qualité de Visiteur Apostolique, se trouvant à Morbegno, Bourg situé sur la riviere d'Adda dans la Valteline, fut prié par quelques filles devotes de leur permettre de vivre en commun dans un lieu retirè, & separé de la conversation des hommes. Dom Charles-Rusca Curé de ce lieu, l'aïant aussi sollicité en leur faveur, ce Prelat leur assigna un lieu commode pour leur demeure, & les érigea en Congregation, sous le titre de la Presentation. de Nôtre-Dame; cequi fut confirmé par l'Archevêque de Milan. Outre la clôture que ces filles observent exactement, elles font les Vœux solemnels de Religion, & vivent sous la Regle de saint Augustin, avec des Constitutions particulieres qui ont été dressées par le Pere Barthelemi Pusterla de la Compagnie de Jesus, & qu'il a tirées de celles de cette Compagnie. Ces Religieules sont toûjours au nombre de trentetrois presque toutes filles nobles, outre les Sœurs Domestiques. Tous les ans elles font les exercices de faint Ignace, & avant que de recevoir l'habit de Religion, elles doivent être éprouvées pendant six mois. Cet habit consiste en une robe noire & un scapulaire blanc, avec un voile blanc sur lequel il. y a une Croix noire.

Philipp. Bonanni, Catalog. Ord. Relig. Part. 11.

Outre les deux Ordres dont nous venons de parler qui ont été fondés en l'honneur de la Presentation de la Vierge au Temple, il y en a encore eu un autre qu'une sainte fille nommée Jeanne de Cambry voulut fonder l'an 1618. Elle nâquie à Doüay le 15.. Novembre 1581. & eut pour pere Michel de Cambry premier Conseiller de cette ville. Dès ses plus tendres années elle st vœu de virginité; mais à l'âge de vingtdeux ans son pere voulant l'obliger ou de se marier en acceptant un parti avantageux qu'il lui presentoit, ou de se faire Religieuse, elle lui demanda trois mois de tems pour faire reflexion sur le choix qu'elle devoit faire. Elle avoit toûjours eu beaucoup de repugnance pour la vie Religieuse; mais aïant demandé à Dieu par de fortes prieres de la laire connoître sa volonté, la repugnance qu'elle avoit pour la vie Religieuse se dissipa peu-a peu, elle temoigna beaucoup d'empressement pour entrer dans un Monastere, & s'étant adressée à l'Abbesse



Religieuse de l'Ordre de la Presentation de N.D.<sup>e</sup>

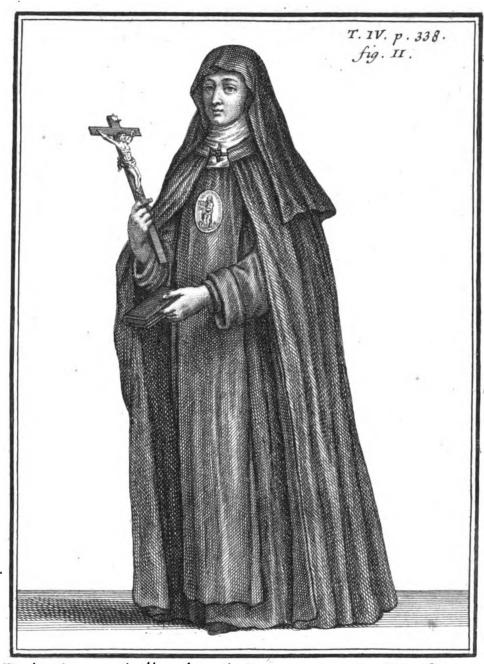

Religieuse de l'Ordre de la Presentation de N. Dame, en Flandres.

Suite de la troisieme Partie, Ch. XLV. de celui de Nôtre Dame des Préside Tournai de l'Ordre de RELIGIEUsaint Augustin, elle la reçut avec beaucoup de joye, & lui ses DE LA donna l'habit de Religion. Elle en fut revetue au mois de FRESENT Novembre de l'année 1604. & l'année suivante elle prononça Novembre de l'année 1604. fes Vœux solemnels.

L'on pretend que ce fut dans ce Monastere que Dieu lui fit connoî re dans une vision l'an 1618, qu'il vouloit qu'on établit dans l'Eglise un Ordre nouveau, en l'honneur de la Presentation de la sainte Vierge au Temple, qu'il lui enseigna les Observances que les Religieuses qui entreroient dans cet Ordre pratiqueroient, qu'il lui montra l'habillement qu'elles porteroient, qui conssistoit en une robe grise de laine naturelle, un scapulaire violet & un manteau bleu, & qu'il lui dit que cet Ordre seroit comme une étoile brillante entre les autres Ordres: mais comme depuis près de cent ans que cette Religieuse a eu cette vision pretenduë, cet Ordre n'à point été établi; il y a bien de l'apparence que cette vision & les autres dont l'Histoire de sa Vie qui a été donnée au public, est toute remplie, n'étoient produites que par son imagination trop échauffée par les jeunes & les austerités.

Ce fut après la vision pretenduë de cet Ordre, que la Mere de Cambry qui voïoit beaucoup de divisions dans son Monastere, demanda avec beaucoup d'instances à l'Evêque de Tournai, Michel Desne, Fondateur du même Monastere, la permission d'en sortir pour vivre avec plus de tranquilité dans un autre. Il lui accorda sa demande, & la sit entrer dans le Monastere de Sion, d'où son successeur Maximilien Vilain de Gand la fit encore sortir pour être Prieure de l'Hôpital de Menin, afin d'y rétablir les Observances Regulires qui avoient été fort affoiblies par le relâchement qui s'étoit intro-

duit dans cette Maison. Après que la Mere de Cambry eut demeuré quelque tems dans cet Hôpital, comme elle se sentoit portée à la solitude, elle sollicita l'Evêque de Tournai de lui permettre de vivre dans une Reclusion; mais elle ne put obtenir sa demande que quatre ou cinq ans après. Ce Prelat lui fit bâtir une Reclusion dans l'un des Fauxbourgs de la ville de Lisse à côté de la Paroisse de saint André, où elle sut enfermée en cette maniere le 25. Novembre de l'an 1625.

La Mere de Cambry vêtuë d'une robe grise de laine natu-**V** v ii

Rencieu- relle & non teinte, accompagnée de deux Religieuses de SUS DE LA l'Hôpital de Menin, qui portoient sur leurs bras, l'une un TION DE manteau bleu, & l'autre un voile noir & un scapulaire vioset sur lequel il y avoit l'Image de la sainte Vierge tenant l'Enfant Jesus entre ses bras , alla à l'Eglise de saint André, où l'Evêque de Tournai l'attendoit à la porte. Elle se prosterna aux pieds de ce Prelat, qui après lui avoir donné sa benediction la conduisse jusqu'au grand Autel. Il y benie le manteau, le voile & le scapulaire, & en revêtit la Mere de Cambry à laquelle il donna le nouveau nom de Sœur Jeanne de la Presentation. Elle sit entre ses mains vœu de clôture perpetuelle, après quoi l'Evêque fit un discours au peuple à la louange de la nouvelle Recluse, qui fut ensuite conduite processionnellement jusqu'à sa Reclusion, le Clergé chantant Veni sponsa Christi, &c. l'Evêque la consacra dereches à Dieu, benie La Reclusion, & l'y enferma en perpetuelle clôture.

La Sœur Jeanne de la Presentation observa dans sa Recluson les Constitutions qu'elle avoit dressées elle-même pour l'Ordre de la Presentation, dont elle a été la seule Religieuse; le Pape n'aïant pas voulu accorder l'établissement de cet Ordre, quoique dès l'an 1620. l'Evêque de Tournai eut écrit au Cardinal Gallo, pour le prier d'emploïer son credit auprès du Pape Paul V. pour en avoir la permission. Cette Recluse mourut le 19. Juillet de l'an 1639, elle a composé plufieurs Ouvrages de pieté qui sont : l'Exercice pour aquerir l'amour de Dieu, imprimé à Tournai in 12. l'an 1620. La Ruine de l'amour propre, in 8, imprimé à Tournai en 1622. & 1627. & à Paris en 1645. Le Flambeau mistique & c. in 12. imprimé à Tournai en 1631. Un Traisé de la Reforme du Mariage in 8. imprimé à Tournai en 1656. Un Traité de l'excellence de la solitude in 8. aussi imprimé à Tournai en 1696. Sa Vie a été donnée au public l'an 1659, par P. de Cambry son frere Chamoine de l'Eglise Collegiale de saint Hermes à Renaix, &

imprimée à Anvers



Religieuse Philippine,

miffer F

## CHAPITRE XLVI.

PHILIPPI-NES ET FIL-LES DUS SEPT DOW-

Des Religieuses Philippines, & des Filles des Sept Dou-LEURS. leurs de la Sainte Vierge, à Rome.

L y avoit autrefois à Rome, sur le Mont Citorio, une maison où plusieurs femmes devotes s'unirent ensemble & 1 uivoient la troisséme Regle de faint François. Leur nombre s'augmenta fi fort en peu de tems, qu'elles prirent une maison voisine, où elles se separerent, & elles avoient chacune une Eglise, dont l'une sut dédiée en l'honneur de la Sainte-Croix, & l'autre sous le titre de la Conception de Nôtre-Dame. Le Pape Pie V. ne sit dans la suite qu'un seul Monastere de ces deux Maisons, obligeant ces Filles Tierciaires à des Vœux solemnels, & il sit rebâtir l'Eglise qui étoit dédiée à la Sainte-Croix, à cause que l'on y conservoit un morceau de la vraie Croix, qu'une Religieuse avoit preservé du pillage, lorsque la ville de Rome fut saccagée, sous le Pontificat de Clement VII. par les troupes de l'Empereur Charles V. Le Pape Clement IX. aïant supprimé plusieurs Monasteres de Rome l'an 1669, celui de ces Religieuses du Tiers Ordre de faint François fut du nombre, & on les transfera au Monastere de saint Bernardin appellé, In Suburra: ce fut pour lors que les Philippines qui demeuroient à fainte Luce de la Chiavica ou de l'égout, vinrent demeurer au Mont Citorioà la place des Religieuses du Tiers-Ordre.

Ces Philippines sont ainsi appellées à cause qu'elles ont pris S. Philippes de Neri pour Protecteur. Ce sont cent pauvres filles qu'on éleve jusqu'à ce qu'elles soient en âge d'être mariées ou d'être Religieuses, & qui sont sous la conduire & direction de quelques Religieuses, qui leur enseignent à lire, à écrire, à travailler, & les instruisent des devoirs du Christianisme. Cet établissement n'eur que de foibles commencemens. Un saint-homme nommé Rutillo Brandi sut le premier qui eut la pensée de retirer des pauvres silles qui auroient été en danger de se perdre par la pauvreté de leurs parens & par leur misere. Elles surent mises d'abord sous la conduite de quelques Filles devotes; mais leur nombre augmentant, le Pape Urbain VIII, voulut qu'elles sussementant.

Vv iij

Printer gouvernées par des Religieuses qui suivent la Regle de saint FILLES DES Augustin, & elles font pratiquer à ces filles les mêmes observances Regulieres que si elles étoient Religieuses, à l'exceprion des jeunes & des austerités que leur jeune âge ne permet pas de supporter; car on ne reçoit aucune de ces filles qui air moins de huit ans & plus de dix, & il faut que leurs

mœurs soient irreprochables.

Le Cardinal de saint Onuphre frere du Pape Urbain VIII. & qui avoit été autrefois Capucin, laissa par son Testament à ce Monastere vingt-cinq écus tous les mois, pour être emploïés à acheter de la laine, du fil, du chanvre, du lin & autres choses necessaires pour entretenir ces filles dans le travail. Ces Philippines sont restées au mont Citorio jusqu'en l'an 1695, que le Pape Innocent XII, aïant fait bâtir un magnifique Palais, pour y renfermer tous les differens Tribunaux de Rome, le Monastere de ces filles fut démoli pour servir à la construction d'une partie de ce Palais & des Maisons où demeurent les officiers de Justice, & elles retournerent à leur premiere demeure de sainte Luce de la Chiavica. Flles sont, comme nous avons dit, au nombre de cent, & les Religieuses qui les gouvernent ont pour habillement une Robe noire, sur laquelle elles mettent un rochet ou surplis ceint d'un petit cordon de fil blanc. Elles ont sur la poitrine une croix noire longue de demi palme, leur guimpe est quarrée, & elles portent un voile blanc, sur lequel elles en mettent encore un autre qui est noir. Ce Monastere est gouverné par une Compagnie de personnes pieuses qui ont pour chef le Cardinal Vicaire avec un Prélat pour Substitut.

Carl. Batholom. Piazza. Eusevolog. Romano. Tratt. 4. cap. 12. & Philipp. Bonanni. Catalog. Ord. Relig. part. 2. pag. 82.

Saint Philippes Benizi Propagateur & l'un des Generaux de l'Ordre des Servites, avoit établi en plusieurs lieux des Con-DOULEURS frairies en l'honneur des sept douleurs de la sainte Vierge; DE LASAIN- mais il n'y avoit aucune Communauté sous ce nom. Ce fut la Duchesse de Latere D. Camille Virginie Savelli Farnese, qui fonda celle de Rome vers l'an 1652. voulant que cette Communauté portât le nom des sept douleurs de la Ste Vierge, afin d'honorer par une devotion particuliere, la Mere de Dieu dans ses souffrances. Elles font seulement une oblation de leur personne sans engagement de vœux, en promettant aussi une



Soeur de la Comunauté de N.D. des sept douleurs 74. à Rome, en habit ordinaire dans la mais on.



Socur de la Communauté de N.D. des sept douleurs à Rome, allant par la Ville.

Suite de la Troisième Partie, Chap. XLVI. 343 perperuelle stabilité, la conversion de leurs mœurs & l'obeis- Philippisance à leur Superieure, & elles pratiquent toutes les obser- Filles Des vances Regulieres, comme si elles écoient veritablement Re- SIPT Douligieuses. Elles ne gardent point de clôture, & elses peuvent quelquefois sortir pour aller visiter les trois principales Eglises de Rome, sans pouvoir jamais sortir hors des portes de la Ville. Leur habit confiste en une Robe noire ceinte d'une ceinture de laine, & elles ont une Guimpe de toile tirant sur le jaune aussibien que leur voile. Lorsqu'elles sortent, elles mettent un grand manteau qui les couvre depuisla teste jusqu'aux pieds, retroussant pardevant les deux extremités, depuis les genoux jusqu'à la ceinture. Le nombre des filles destinées pour le chœur est de trente-trois qui doivent estre nobles, & ce nombre ne peut-être augmenté que pour quelques grandes raisons ; auquel cas on en peut encore recevoir trois, qui doivent apporter pour dot, le double de ceque les autres ont donné; & le nombre des Converses est de quatorze qui ne peut pas estre non plus augmenté. Les unes & les autres observent la regle de saint Augustin, avec des constitutions qui leur ont été données par la Fondatrice, & qui ont été approuvées par les Papes Alexandre VII. & Clement IX. & confirmées par Clement X. le 25. Mars 1671.

Les filles du Chœur donnent pour leur dot mille écus, & cinque cens pour les ajustemens. Les Converses ne donnent que deux cens écus pour dot, & cent pour les ajustemens. La principale fin de cet Institut, est de recevoir des filles qui pour quelques infirmités ne pourroient pas estre reçues dans d'autres Monasteres, pourveu que les infirmités dont elles sont attaquées ne soient pas des maladies contagieuses, & qu'elles ne les empêchent pas de pratiquer les observances de la Congregation. Voici la formule de leur oblation qu'elles prononcent en Latin, Ego Soror N. N. offero me omnipotenti Deo, Gloriosa Virgini Maria, Beato Patri nostro Augustino, huic Venerabili Monasterio Sancte Marie dolorum Congregationis, ordinis sancti Augustini, coram omnibus Sanctis, quorum Reliquia in hec loco habentur, in presentia Illustrissimi & Reverendissimi Domini N. nostri superioris & in prasentia Reverenda Matris in Christo sororis N. mea superiorissa & sororis N. Vicaria ejusdem Congregationis que Mater soror N. supra dicta, nomine & vice Congregationis S. Marie dolorum, me recepit pro oblata pradicta Congregationio

Relicieu- ejus dem Monasterii, & promitto perpetuam stabilitatem in prases de No.

TRE-DAME dicta Congregatione, conversionem meorum morum, & obedienbu Resuge tiam juxta Constitutiones pradicta Congregationis. In quorum sta-

dem has Litteras manu propria & nomine subscripsi.

La Duchesse de Latere Fondatrice de ces Oblates, n'en prit point l'habit. Elle mourut dans une Maison contiguë au Monastere qui sert presentement de demeure au Confesseur. Elle étoit fille de Jean Savelli Marquis de Palombara, & avoit épousé Pierre Farnese dernier Duc, de Latere, petit Village dans l'Etat de Castres proche de Farnese & de Montesiascone, au delà du Lac de Bolzene. Les Ducs de Latere décendoient en legitime Mariage de Barthelemi Farnese, oncle paternel du Pape Paul III. & par la mort de Pierre Farnese, dernier Duc de Latere qui ne laissa point d'enfans, il ne resta de cette famille qu'un Prélat, Jerôme Farnese, qui étant Gouverneur de Rome fut fait Cardinal l'an 1657, par le Pape Alexandre VII. Les Ducs de Parme de la Maison de Farnese, décendent de Pierre Louis Farnese premier Duc de Parme, fils naturel du Pape Paul III. auquel ce Pontife donna ce Duché l'an 1545. avec celui de Plaisance, pour les tenir en qualité de Vassal du Pape, auquel le Duc de Parme païe dix mille écus tous les ans, pour l'hommage.

Philipp. Bonanni. Catalog. Ord. Religios. gart. 2 & Memoires

envoiés de Rom. en 1712.

## CHAPITRE XLVII.

Des Religieuses de l'Ordre de Nôtre Dame du Resuge avec la Vie de la Venerable Mere Marie Elizabeth de la Croix leur Fondatrice.

Ordre de Nôtre Dame du Refuge a été établi pour servir de retraite & d'azile aux filles & aux semmes pecherettes, qui quittent volontairement leurs débauches, ou que l'on contraint de le faire, en les rensermant malgré elles dans les Monasteres de cette Congregation, où dans la suite elles sont reçuës à la profession Religieuse, si elles en ont la volonté, & si l'on voit en elles les dispositions requises pour cela; comme il se pratique dans les autres Congregations de repenties & converties, dont nous avons deja parlé.

II



Religieuse de l'Ordre de N. Dame du Refuge, en habit ordinaire.

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CH. XLVII. 345 Il y a neanmoins de la difference entre ces Congregations—Religieva-ses de Nêlà & celle-cy, en ce que dans les premieres, l'on n'y reçoit que TRE DAME des penitentes pour estre Religieuses, & que dans celle du Re-DURETUES

fuge, l'on y reçoit aussi des filles d'honneur qu'on ne doit point confondre avec ces filles repenties ou penitentes engagées à la profession Religieuse dans le même Ordre, comme font quelques uns qui n'ont point connoissance, ni de leurs pratiques, ni de leurs Reglemens. Les autres Congregations établies pour la même fin, sont gouvernées par des Superieures tirées de leurs corps, qu'une sincere & vraïe penitence & une longue experience ont rendu dignes de ces emplois, comme il y en a quelques-unes en Italie & en Espagne. Les Religieuses Madelonettes à Paris empruntent des Superieures & des Officieres de quelques autres Ordres, lesquelles sont toûjours distinguées des penitentes par leur habillement qui est celui de l'Ordre dont elles sortent & qu'elles ne quittent point. Mais dans celui du Refuge, quoique les filles d'honneur soient toûjours choisies pour remplir les Superiorités & les principaux Offices, elles ne font avec les penitentes qui sont Religieuses, qu'une même societé, elles n'ont qu'un même esprit & un même cœur, elles sont entierement conformes dans l'habillement & dans la maniere de vivre, afin par ce moien de gagner plus aisément à Dieu les pecheresses qui sont renfermées dans leurs Monasteres, & pour fortifier par leur exemple dans la penitence, celles qui sont Religieuses, & veritablement converties, faisant un vœu particulier de prendre soin des unes & des autres, & de ne consentir jamais que le nombre destiné pour les penitentes, & qui doivent composer les deux tiers de la Communauté Religieuse, soit aucunement diminué. L'on doit en cela d'autant plus admirer la charité de ces saintes filles, qu'elle nous represente, en quelque maniere, celle que Jesus-Christ a euë pour nous, lorsqu'il a pris la figure d'un pecheur pour nous delivrer de la servitude du peché.

Cette Congregation prit son origine à Nancy Capitale de Lorraine, l'an 1624. & reconnoît pour fondatrice la Venerable Mere Marie Elizabeth de la Croix de Jesus, qui nâquit à Remiremont dans le même Duché le 30. Novembre 1592. Son pere se nommoit Jean Leonard de Ranfain, d'une ancienne noblesse de Remiremont, & sa mere Claude de Magniere. Elle fut leur fille unique, & en même tems

Tome IV.  $\mathbf{X} \mathbf{x}$  .

Religieu- fille de la Croix, qu'elle a portée en naissant aussi-bien que son ses de No-TRE-DAME divin Maître. C'est de cette maniere qu'elle a commencé sa vie Au Refuer qu'elle pensa perdre aussi-sôt, par les maux qu'elle endura & qui furent si violens, qu'ils la reduissrent dans un danger évident de mort. Sa mere qui étoit extremement malade de son accouchement, fut tellement occupée de ses douleurs, qu'elle oublia même sa fille, & fut durant deux mois sans la demander, ni la voir, Dieu faisant connoître des-lors les desseins qu'il avoit sur elle, la laissant dans l'oubli & l'abandon de sa propre mere; parce qu'il la vouloit laisser d'une maniere singu-

liere à son aimable providence.

Comme il la destinoir pour être l'exemple des souffrances de son siècle, il étoit necessaire qu'elles y disposat de bonne heure; c'est pourquoi dès ses premieres années, elle ne pensoit, elle ne respiroit & ne soupiroit qu'après les souffrances, & ne pouvant pleinement accomplir les desirs qu'elle avoit de souffrir, au moins elle n'oublia rien de ce qui étoit en son pouvoir pour le faire. Toute jeune qu'elle étoit, elle portoit trois fois la semaine le cilice, & de tems en tems elle prenoit la discipline avec des chaînes de fer, si rudement, qu'elle en tomboit en toiblesse; l'ans que cela pût arrêter l'impetuosité de ses ardeurs, ou la porter à la moderation. Quoiqu'elle fût fort délicate & qu'une viande grossière lui renversat l'estomac, elle ne se nourrissoit que de ces fortes de viandes, & elle ne prenoit que celles qu'elle avoit le plus en horreur. Enfin elle se mortifia tellement le goût, qu'elle le perdit, & qu'elle sortoit fouvent de table sans sçavoir ce qu'elle avoit mangé.

Tant de penitences & d'austerités pratiquées dans un âge si tendre, la rendirent infirme, & lui causerent des maux qui étonnoient ceux qui n'en sçavoient pas la cause, particulierement son pere & sa mere, qui la regardant comme leur fille unique, l'aimoient tendrement, ce qui ne dura pas long-tems. Ils emploïerent tous leurs soins à la bien traiter, & les remedes qu'il apporterent pour la soulager furent inutiles. Sa mere prenoit elle-même la peine de la coucher tous les soirs & d'accommoder son lit. Elle faisoit tendre des Tapisseries devant les fenestres de sa chambre de peur qu'il n'y entrât le moindre vent; mais lorsqu'elle s'étoit retirée, la petite Elizabeth se levoit de ce lit preparé avec tant de soin, & se couchoit

à platte terre sur le plancher.

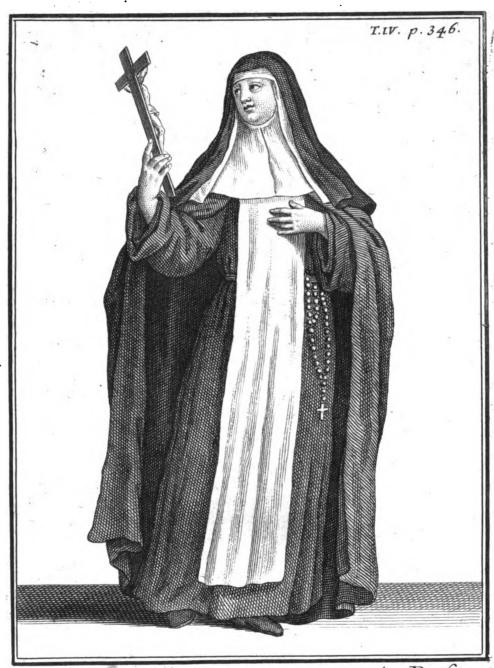

Religieuse de l'Ordre de N. Dame du Refuge, en habit de Ceremonies.

Suite de la Troisieme Partie, Ch. XLVII. 347

C'étoit de la sorte qu'elle châtioit son corps si delicat; & Religieu-Dieu qui dès ses premieres années en vouloit faire une Croix ses DE Noparfaite, permit encore aux Creatures mortelles & aux Dé- DU REFUGA mons de la persecuter. Ses compagnes sui imputoient des fautes qu'elle n'avoit pas faites, & dont elle étoit chatiée : les Démons la tourmenterent visiblement, & la persecution domestique qu'elle endura lui fut d'autant plus sensible, qu'elle lui étoit suscitée par ses propres parens.

L'amour des peres & des meres à l'égard des enfans est si naturel, qu'ils les aiment même quoi qu'ils aïent quelque fois des défauts qui les rendent insuportables à toutes autres personnes. Nôtre Elizabeth n'en avoit aucun, elle avoit toutes les qualités qu'on peut souhaiter. Elle étoit une des plus belles personnes de son tems. Elle avoit l'esprit vif, penetrant, accompagné d'un jugement solide, un naturel doux, obligeant, agréable, bien faisant, pleine de reconnoissance pour les moindres choses. Elle faisoit du bien à tout le monde & ne faisoit jamais mal à personne. Elle étoit adroite à toutes sortes d'ouvrages. Elle avoit la voix belle & chantoit parfaitement bien. Toutes ces qualités la rendoient une personne accomplie: Cependant elle devint l'objet de la haine & de l'aversion de ses parens, pour lesquels elle avoit toûjours eu beaucoup de respect & de soumission, lorsqu'ils virent qu'elle n'entroit pas dans le dessein qu'ils avoient de l'engager dans le monde par les liens du Mariage, & qu'elle leur témoigna au contraire l'envie qu'elle avoit de l'abandonner, pour se retirer dans un Monastere.

Sa mere lui ôta d'abord ses livres de dévotion & lui en donna d'autres à la place, pleins de l'esprit & de la vanité du siecle. Une Dame mondaine se mit de la partie & voulant tayorder l'inclination de la mere, elle conseilla à la fille d'acheter un excellent livre (à ce qu'este disoit) & qui lui donneroit beaucoup de satisfaction; mais c'étoit un pernicieux Roman, que cette innocente fille trop credule acheta. En aïant découvert le venin, elle en acheta d'autres de dévotion. Mais que ne fait pas une passion dereglée, lorsqu'elle possede une personne! Sa mere les prix & les brûla en sa presence, ne lui laissant que ce Roman. Elle lui commanda même de quitter son Confesseur, parce qu'il n'étoit pas du nombre de ceux qui veulent plaire aux hommes & qui entrent dans

Xx ip

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

Relieur leurs sentimens par une lâche complaisance.

Voilà donc cette sainte fille privée des moïens les plus pro-REPUGE pres à son dessein. Sa mere ne s'en contenta pas , elle ajoûta à 1a beauté naturelle tous les ajustemens & les ornemens qu'elle put inventer pour la rendre plus agréable au monde ( elle étoit pour lors âgée de treize à quatorze ans ) elle l'envoïachez une Dame de ses amies, où se faisoient les assemblées du beau monde, pour lui en inspirer l'inclination: Mais cette jeune Demoiselle avoit sans celle recours à la bonté de Dien. elle étoit toûjours dans une continuelle désiance de soi-même dans la vûë de sa foiblesse, & elle opposoit au mauvais exemple qu'on lui donnoit dans cette maison, le jeune, la priere l'oraison & la frequentation des Sacremens.

Sa mere la fit revenir chez elle à quelque tems de là, pour emploïer des moïens plus violens, & qui ne furent pas moins inutiles; puisque nôtre Elizabeth étoit toûjours ferme & immobile au milieu de tant de mouvemens. Elle l'accabloit d'injures sans que ceste innocente brebis répondît un seul mot- Sa modestie & sa patience ne servirent au contraire qu'à allumer le feu de la colere de cette mere irritée, qui la chargeoit de tant de coups, qu'elle la laissoit quel que fois comme morte. Une fois elle la maltraita d'une si étrange maniere, que pour s'être trop échaussée à la batre, elle en garda deux mois le lit, ce qui donna un peu de relâche à cette innocente fille pour continuer plus librement ses dévotions; mais sa mere aïant recouvré ses forces, s'en servit pour lui donner de nouvelles afflictions. Elle commanda qu'on lui ôtât ses habits, & la fit revêtir de vieux haillons tout déchirés: en cet équipage elle la mena elle-même par les ruës les plysfrequentées de la Ville 5. & pour lui faire plus de honte, elle s'arrêtoit aux personnes. qu'elle rencontroit & leur disoit que sa fille étoit folle & avoir perdu l'esprit. Ainsi exposée à la risée des hommes, elle s'estimoit heureuse de participer aux aneantissemens de son Divin-Maître, & ces mauvais traitemens ne servoient qu'à augmenter la constance.

Enfin les pere & mere resolurent de la forcer à entrer dans. Fétat du Mariage dont elle avoit horreur, & sans lui en parler; ils la promirent à M. Dubois Prevôt d'Arche, qui étoit un Gentilhomme déja agé, veuf & chargé d'enfans, qui étois en grande consideration dans la Province. Ils dresserent les ar-

Suite de la Troisieme Patie Ch. XLVII. 349 ticles du Mariage à l'insqu de cette jeune Demoiselle, après Rezionequoi ils lui firent des memaces étranges, & même de lui faire SES DE NOLperdre la vie, si elle n'obéissoit. Ils ne purent neanmoins tirer du Risuel. d'elle aucun consentement : elle noparlà que par ses larmes & s'enfuit dans sa chambre, persistant dans la resolution de vouloir estre Religieuse, & accablée de ces mauvais traitemens elle comba maiade.

Cependant le bruit de la violence qu'on sui faisoit, se répandit dans la Province. Le Gentilhomme à qui on l'avoir promise, la vint trouver pour sçavoir d'elle sa volonté, protestant de se déporter de sa recherche, si-tôt qu'elle lui auroit fait connoître qu'elle n'y consentoit point. Elle avoua de bonne foi que c'étoir contre son gré qu'on la vouloir marier, que son cœur ne pouvoit avoir aucune affection pour les créatures & qu'elle ne vouloit aimer que Dieu seul. Comme elle crut que ce Gentilhomme lui avoit parlé sincerement, elle se trouva un peu consolée & son mal se dissipa; mais il ne l'avoit fait que pour découvrir ses sentimens, & non pas pour s'y rendre. Son aveu fincere le mit en furie; & sa colere auroit éclaté sans ses amis qui l'en empêcherent. Il se contenta de presser son Mariage, & on fit lever du lit cette pauvre fille, qui à peine pouvoit se soûtenir, pour la conduire à l'Eglise. C'est ainst qu'elle fut mariée.

Dieu a voulu la faire paroître dans routes sortes d'états. comme un modelle parfait de la Croix. La colere d'un pere & d'une mere avoir commencé à lui planter cette Croix bien avant dans le cœur, durant sa jeunesse ( dit l'Historien de sa vie) mais elle fur élevée bien haur par l'humeur farouche d'un mari brutal, qui augmenta ses souffrances & qui s'étudioit même à en inventer de nouvelles. A peine fut elle mariée qu'elle commença à en ressentir les effets par le mépris: qu'il fit d'elle; car quoi qu'elle fût une des plus belles femmes de son tems, comme nous avons déja dit, & que sa douceur, fa modestie, & ses autres vertus lui attirassent l'estime & la veneration de tout le monde ; il caressoit neanmoins d'autres: femmes en sa presence pour lui faire de la peine. H lui ôtala conduite de sa maison, & il donna les cless de tour à des valets & à des servantes qui en faisoient une grande dissipa-

zion à la vûë de cette illustre patiente:

Du mépris il passa à des injures atroces & indignes d'un Xx iii

Relieur honnête homme, & enfin sa colere dégenera en une fureur SES DENô- qui le porta jusqu'à la battre & à la traiter cruellement. Il lui TRE DAME faisoit faire quelquesois deux ou trois lieuës à pied, malgré sa délicatesse, pendant qu'il étoit monté sur un bon cheval. D'autres fois, quoiqu'elle fût sur le point d'accoucher, il la faisoit monter sur des chevaux indomptés, que lui même n'eût pas ofé essaier. Un jour qu'il faisoit extremement froid, étant tous les deux en Campagne & à cheval, il fallut passer une riviere assez rapide : cet homme cruel étoit monté sur un cheval fort robuste, & il n'y avoit rien à apprehender pour lui; mais sa femme n'aïant qu'un petit cheval, s'exposoit à un peril évident en passant ainsi cette riviere. Il voulut neanmoins qu'elle la passat sur ce cheval. Elle obéit; mais cet animal n'aïant pu resister au courant de l'eau, fut entraîné assez loin, sans que ce mari impiroïable se mît en peine de secourir sa femme, qui auroit été noïée sans quelques païsans qui la

> retirerent del'eau. Toute moüillée qu'elle étoit il ne voulut pas permettre qu'elle entrât dans une maison pour se secher, il fallut que nonobstant le grand froid, elle continuât ainsi

son voïage, qui étoit encore d'environ deux lieuës.

Les domestiques qui s'appercevoient de l'humeur de leur maître, se servoient de cette occasion pour donner de l'exercice à leur vertueuse maîtresse: aussi en souffrit-elle beaucoup; mais fur tout d'une belle fille, dont les mauyais traitemens allerent à l'excès. Elle faisoit mille faux rapports à son pere, & n'oublioit rien pour l'animer contre sa femme, & pour augmenter l'aversion qu'il avoit pour elle. Parmi tous ces orages domestiques elle étoit paisible, toûjours d'une douceur surprenante, toûjours unie avec Dieu qui étoit toute sa consolation: ce que le Démon ne pouvant souffrir, il resolut d'ôter de la terre une vertu si admirable, qui faisoit tant de peine à l'enfer & qui devoit servir d'exemple merveilleux à la posterité, & il inspira à cette miserable fille d'executer son pernicieux dessein. Comme cette sainte femme étoit prête d'aller en Campagne, sa belle fille mit du poison dans un bouillon qu'on lui preparoit; mais lorsque Madame Dubois le voulut prendre, elle y eut de la repugnance, & elle sentit une horreur secrette qui la saissit & l'en empêcha. Cependant son mari lui commanda de le prendre & pour lui obéir, elle en prit la moitié. Elle monta ensuite à cheval, & à une demie

Suite de la Troisieme Partie, Ch. XLVII. 351 lieuë de là, le poison commençant à avoir son effet, elle fut Religieusréduite à l'extremité. Son mari pour la consoler, lui reprocha SES DE NÔS (a délicates Elle fir de grande offere par la little de l'extremité. sa délicatesse. Elle fit de grands efforts pour arriver au lieu du Refuce où ils alloient, & elle n'eut pas plûtôt mis pied à terre, qu'elle se jetta sur un lit, souffrant de grandes douleurs. Cet homme cruel étant invité d'aller souper chez un de ses amis, voulur qu'en cet état elle lui tînt compagnie, ce qu'elle fit malgré toutes les coliques furieuses & les convulsions dont elle étoit travaillée; mais à peine fut-elle à table, qu'il falut la reporter à son logis, & en peu de tems on la vit réduite aux abois de la mort, dont elle fut préservée par un vomissement extraordinaire qu'elle eut durant la nuit. Ce ne fut pas la seule fois qu'elle fut empoisonnée; mais il ne lui en arriva jamais aucun mal, par un effet tout particulier de la providence divine qui la délivroit des piéges qu'on lui tendoit.

Quoique les mauvais traitemens qu'elle reçut de son mari passent l'imagination, elle ne s'en plaignoit jamais. Jamais femme fortement passionnée pour un mari, ne fut plus assiduë à lui tenir compagnie & à lui rendre service. Elle le suivoit par tout, sans que les ardeurs de l'Eté & les plus grands froids l'en pussent empêcher, & quelqu'incommodité qui lui en dût arriver. Il étoit quelquefois cinq ou six mois au lit incommodé de la goute; elle ne le quittoit point, & elle lui rendoit tous les services d'une servante. Cependant il n'étoit pas content & il se plaignoit continuellement de sa femme, ce qui faisoir qu'elle redoubloir ses respects, son amour, & ses soins envers lui, & cela servoit aussi à augmenter sa douceur, sa paix & sa tranquillité. Elle avoit pour lui une obéissance qui ne cedoit en rien à celle qu'on peut remarquer dans ceux qui en ont fait vœu; car non-seulement elle obeissoit à ses volontés au moindre figne qu'il lui en donnoit; mais elle tâchoit de reconnoître à quoi il étoit porté, pour s'y rendre conforme; & quoi qu'elle eût été portée à de grandes penitences pendant qu'elle étoit fille, elle n'en faisoit neanmoins aucune sans la permission.

Mais la charité toute divine qu'elle a euë pour lui, a éclaté d'une maniere merveilleuse dans l'application qu'elle en a faite pour son veritable bien, & pour lui procurer une éternité bien-heureuse. Elle pria tant pour lui, que ses prieres furent

Religieu- exaucées : cet homme devint doux, pacifique, misericor-TRE-DAME dieux envers les pauvres, & après avoir donné des marques DHREFUGE d'une veritable penitence, il mourut au mois d'Avril de l'an 1616.

> Madame Dubois resta veuve chargée de trois filles qui lui restoient de six enfans qu'elle avoir eus avec son mari, qui lui laissa beaucoup de dettes par les grandes dépenses & par les pertes considerables qu'il avoit faites. Sa plus grande peine fut de le voir en même tems abandonnée de les plus proches parens & des personnes qui naturellement devoient l'assister. Son pere même qui avoit aussi perdu sa femme depuis quelque tems voulant se remarier, quoyque fort au désavantage de ses enfans, la contraignit à luy ceder le plus beau de son bien qui lui étoir échû par la succession de sa mere, & elle y consentit pour ne point encourir sa disgrace. On lui conseilla de se remarier aussi, elle n'avoit rien diminué de sa beauté, elle n'étoit âgée que de vingt-trois ans : plusieurs bons partis se presentoient, on lui offroit de grands biens dans un état où elle étoit assez empêchée pour mettre ordre à ses affaires, on lui promettoit toutes sortes d'avantages pour elle & ses enfans, un grand Seigneur la rechercha aussi en mariage; mais les biens & les honneurs ne la toucherent pas ; au contraire, elle sit vœu de chasteté, elle quitta les habits qu'elle n'avoit pris que par complaisance pour son mari, elle n'en porta plus de loye; mais seulement de laine; & se voiant libre, elle recommença ses veilles, ses jestines, ses austerités & se revêtit de la haire & du cilice,

> Mais ce qu'elle avoit souffert jusqu'alors n'étoit rien en comparaison de ce qu'elle eut encore à souffrir, & si la Croix avoit été plantée bien avant dans son cour dès ses premieres années (continuë de dire l'Ecrivain de sa vie) si pendant son mariage elle y avoit pris de nouveaux accroissemens, elle fut dans sa derniere hauteur pendant sa viduité. Un Medecin qui joignit à sa profession la magie, & qui pour ce sujet fut brûlé à Nancy le 7. Avril 1622, avec une fille de Lorraine complice de ses crimes, (avec cette difference qu'elle les avoua, & donna en mourant de grandes marques de repentance, aïant joint à la rigueur de la prison & à ses larmes, de grandes austerités & beaucoup de mortifications; au lieu que le Medecin mourut sans se vouloir confesser: ) ce mechant homme, dis-je, devint

Suite de la troisieme Partie, Ch. XLVII. devint passionément amoureux de nôtre sainte Veuve; & Religieucomme il ne pouvoit rien gagner par ses discours, il voulut TRE DAME triompher de sa chasteté par des malefices. Ce fut le 20. Fé- DU REPUGA vrier de l'an 1618, qu'il executa son pernicieux dessein. Elle étoit pour lors âgée de vingt-cinq ans, & veuve depuis vingtdeux mois. Comme elle étoit allé ce jour-là en dévotion au Saint-Mont, qui est une Abbaie de Benedictins proche de Remiremont, elle ressentit tout d'un coup les effets de ses malefices, son imagination se trouva remplie de pensées sales & honteuses; mais aïant eu recours à l'oraison, aux penitences & à la frequentation des Sacremens; Dieu ne permit pas qu'elle succombat à la tentation; & elle éteignit par des torrents de larmes, les feux qui l'embrasoient. Ce méchant homme voïant que ses premiers malefices, pour se faire aimer, avoient été inutiles, entra dans une telle rage & une si grande furie contre elle, qu'il emploïa la puissance des Démons, par des malefices redoublés, pour la tourmenter par des maladies extraordinaires & cruelles. Cependant on n'entendit jamais sortir de sa bouche la moindre parole d'impatience. Elle étoit toûjours égale au milieu des excès de ses horribles souffrances, & étoit aussi paissible que dans une parfaite santé. Elle ne se lassoit jamais de souffrir, au contraire, elle prioit Dieu sans cesse de la laisser toûjours dans cet état tant qu'il lui plairoit,

même miraculeusement, de certaines maladies. Enfin Dieu permit pour l'éprouver davantage qu'elle fût veritablement possedée. L'Evêque de Toul Jean des Porcelets de Maillane, apporta toute la diligence possible pour. porter un veritable jugement. de la possession. Après avoir consulté les Medecins, il prit l'avis de plusieurs Theologiens qui tous jugerent qu'elle étoit possedée. Plusieurs Evêques affisterent aux Exorcismes. Un Religieux Benedictin l'interrogea en Allemand, qu'elle ne sçavoir nullement "& elle lui répondit. On lui parla en Italien, la même chose arriva. Un Docteur considerable lui sit plusieurs questions en Grec, elle y satisfit exactement, & lui fit même remarquer une faute en cette langue, qu'il avoit faite par précipitation. Le Pere de Sancy de l'Oratoire, qui avoit été Ambassadeur pour le Roy à Constantinople, & qui depuis a été Evêque de saint Malo: lui fit plusieurs demandes en Hebreu& lui commanda plusieurs Υy

Tome IV.

& c'étoit pour elle une affliction, lorsqu'elle se trouvoit guérie,

Digitized by GOOGLE

HISTOIRE DES OUSTILLO TELLIGIEUX,

Religira, choses ausquelles elle obéit. Elle a soûtenu quelquefois pen-SES DE No- dant vingt-quatre heures des violences extraordinaires, étant Bu Rebuge. élevée en haut avec une telle impetuosité, qu'à peine cinq ou six personnes des plus robustes la pouvoient retenir. Elle grimpoit sur les arbres & alloit de branches en branches, avecla même facilité qu'on remarque dans les animaux les plus agiles.

Elle avoit quelquefois de bons intervales, pendant lesquels elle s'entretenoit avec Dieu & vaquoit à ses devotions. Ce fue par l'avis de M. l'Evêque de Toul, de M. Viardin Ecolâtre de la Primatiale de Nanci & des P.P. Cotton & Poiré de la Compagnie de Jesus, qu'elle entreprit des Pelerinages dans les lieux où la fainte Vierge veut être particulierement honorée. Elle fut accompagnée d'un Ecclesiastique d'une vertu finguliere, de sa fille aînée, de deux servantes & de deux valets. Ces pelerinages durerent neuf mois; par ce qu'on étoit quelquefois contraint de rester douze ou quinze jours dans un même lieu, pour l'y veiller à cause des tourmens qui lui étoient causés par les malins esprits, qui enfin sortirent de son corps à la faveur de la Reine du Ciel, dont elle avoit principalement imploré l'intercession à Chartres & à Liesse. Ainsi elle fut entierement delivrée, & comme elle devoit être en. butte à la contradiction; lorsqu'elle étoit possedée, on écrivit pour disputer sa possession; & lorsqu'elle sut délivrée, on sit paroître d'autres écrits pour prouver qu'elle étoit encore possedée.

Nôtre jeune veuve ne se vit pas plûtôt en liberté, qu'en même tems elle prit la resolution de se rendre où Dieu l'avoir appellée dès sa jeunesse. Elle jetta les yeux sur plusieurs Communautés Religieuses. Elle demanda d'être reçuë dans le Monastere de sainte Claire à Verdun; mais la divine providence qui en vouloit disposer autrement, permit qu'il survint plusieurs difficultés qui empêcherent que son dessein ne fûr executé. Elle demanda encore d'entrer dans une autre Communauté qui la souhaitoit avec empressement à cause de sa pieté, il s'y rencontra encore d'autres obstacles. Elle étoit neanmoins destinée pour être Religieuse, & non-seulement une excellente Religieuse; mais encore la mere de plusieurs autres, & pour donner à l'Eglise un nouvel Ordre qui seroit d'une grande édification à tous les fideles. Dieu lui fir connoître un jour quelle devoit être la fin de cet institut, en lui faisant voir

Suite de la Troisieme Partie, Ch. XLVII. 355 qu'il lui manquoit quelque chose, qui étoit de ramenen regionne la brebis égarée; il lui sembla même qu'on lui en mettoit une sus de Nofur les épaules, & c'est ce qui l'obligea de faire Vœu de pur rement prendre soin des filles & des semmes égarées dans le peché, & qui voudroient se convertir.

Quelque tems après, l'occasion se trouva favorable pour accomplir son Vœu. Ce fut l'an 1624, qu'étant à Nancy où elle faisoit son sejour depuis la mort de son mari, une Demoiselle qui connoissoit sa grande charité la vint trouver, & lui dit qu'elle avoit rencontré dans un coin de ruë deux filles débauchées ausquelles elle avoit remontré le malheureux état où elles étoient : qu'elles avoient témoigné être dans le dessein de changer de vie; mais qu'elles y trouvoient de la difficulté sur ce qu'elles n'avoient pas d'autres maisons de retraite que leurs débauches. A ces paroles le cœur de Madame du Bois fut vivement touché, & elle s'écria, ne faut il pas que nous en rendions compte à Dieu? il en faut prendre le soin. Elle pria cette Demoiselle de les aller chercher, & les lui aïant amenées, elles les reçut avec des bontés toutes extraordinaires leur faisant donner à manger & les traitant avec beaucoup de douceur. Après cela, sans se mettre en peine de ce que le monde en diroit, & les humiliations qui lui en pourroient arriver, elle s'en chargea, se confiant en la divine Providence.

Le bruit s'en étant répandu, plusieurs autres la vinrent trouver; en sorte qu'en peu de tems, elle se vit chargée de vingt de ces silles, dont elle prenoit de trés-grands soins avec une charité surprenante; car la plupart n'étoient couvertes que de mechans haillons sans coësses ni souliers, aïant je ne sçai quoi qui donnoit de l'horreur; mais elle ne s'arrêtoit pas à ces exterieurs, elle voïoit en elles le Sang de Jesus-Christ, & elle eut volontiers donné pour elles, non-seulement ses soins & son bien; mais encore sa propre vie.

Quand ses affaires l'empêchoient d'être auprès de ces pauvres créatures, elles les faisoit servir par ses trois filles, dont la plus âgée n'avoit que quinze ans : l'une avoit soin de leur aprêter leurs viandes, une autre les servoit à table, & la troisième leur faisoit la lecture. Le Démon qui prevoïoit les grandes choses qui arriveroient de ces petits commencemens, suscitoit à la Fondatrice des contradictions de tous côtés par

Yyij

RELIGIEU! le moien de plusieurs personnes qui murmuroient & trou-ES DE NÔ TRE-DAME voient à redire à cette œuvre de charité; mais il ne put empê-EUREPHON cher qu'il n'y en eût beaucoup d'autres, & même de distinction, qui ne la favorisassent.

> L'Evêque de Toul fut un des principaux qui en remarqua les graces extraordinaires; c'est ce qui l'obligea d'encourager beaucoup Madame du Bois à cominuer cette charité, donnant ordre au R. P. Poiré de la Compagnie de Jesus de confesser ces filles & de leur faire des exhortations. Après la mort de ce Prelat, son successeur, qui étoit de la Maison de Lorraine, jugea à propos d'en faire une Communauté Religieuse, qui auroit pour fin de travailler à retirer les filles & les femmes débauchées qui voudroient abandonner le vice. Ce qui lui donna ce dessein furent les effets d'une misericorde toute singuliere que Dieu faisoit paroître sur cette petite Societé. Čependant il ne voulut rien faire qu'après avoir pris l'avis d'un grand nombre de personnes illustres par leur merite, par leurscience & par leur probité. Ce qu'ajant fait, il fut ordonné que l'on choisiroit un nombre de ces Filles que le divin amour avoit tendu comme d'autres Madelaines, les amantes du Fils de Dieu; que l'on leur joindroit quelques filles d'honneur pour les gouverner, & que l'on garderoit les autres filles dans la maison, qui y seroient comme filles refugiées.

Celles qui furent choisses pour être Religieuses en prirent l'habit, selon l'ordre de leur Prelat, au nombre de treize le premier Janvier 1631. dont il y en avoit onze pour le Chœur, & deux Converses. Du nombre des onze furent la Fondatrice & ses trois silles: La mere sut nommée Marie Elisabeth de la Croix de Jesus, la sille aînée Marie Paule de l'Incarnation, la seconde Marie Dorothée de la sainte Trinité, & la troisséme Marie Colombe de Jesus. M. Viardin, Docteur en Theologie, Ecolâtre de la Primatiale de Nanci, & auparavant Vicelegat sous le Cardinal de Lorraine Evêque de Mets & de Strasbourg, & Legat du saint Siege, à qui cette Congregation est beaucop redevable, en étoit pour lors Superieur & devoit saire la Ceremonie de donner l'habit à ces premieres Religieuses; mais comme il étoit pour lors malade, de la maladie dont il mourut trois mois après, il ne put la faire; &

ce sut le Pere Poiré qui lui sut substitué.

Suite de la troisieme Partie, Ch. XLVII. 357

On poursuivit ensuite en cour de Rome, la confirmation Religion. de ce nouvel Institut, & on dressa des Constitutions que le SES DE NO. Pape Urbain VIII. approuva, en confirmant cet Ordre par du Refuge une Bulle qu'il accorda l'an 1634. Après quoi la Mere Elisabeth accompagnée de ses trois filles, d'une de ses parentes & de dix autres, firent Profession le premier jour de Mai de la même année, entre les mains de M. Dallamont Abbé de Beaupré, neveu du Cardinal de Lenoncourt, lequel étoit pour lors Superieur. Cette Congregation lui a encore de grandes obligations; il y étoit si fort attaché, qu'il sit vœu le 8. Septembre de la même année 1634. de la servir toute sa vie, de l'assister, & de ne consentir jamais qu'elle fût alterée dans la forme de son gouvernement, ni en aucun des principaux points de son Institut. Six autres personnes de consideration se joignirent à lui pour le même sujet, & firent le même vœu; du nombre desquels fut M. Renel Conseiller d'Etat du Duc de Lorraine. Dans le même tems une des sœurs de la Mere Marie Elisabeth que son pere avoit eue de son second mariage, prit aussi l'habit de cette Congregation, & fut appellée Marie Angele de la Croix.

Il y avoit déja un Monastere à Nanci sous le nom de sainte Madelaine, où l'on renfermoit par correction des filles & des femmes pecherelles, qui n'y étoient reçues qu'en païant pension, & les Religieuses qui avoient la direction de ces creatures avoient été tirées du Monastere des Filles Penitentes de Paris, après que ce Monastere eut été reformé par la Mere Marie Alvequin, comme nous avons dit dans le Chapitre XLVIII. du troisième Tome; mais lorsque la Congregation de Nôtre. Dame du Refuge fut établie, ses Reglemens furent trouvés si bons, que l'on jugea à propos, pour le bien de ce Monastere de la Madelaine de Nanci, d'en donner le gouvernement aux Religieuses du Refuge, ce qui tut executé; en sorte que toute la Communauté de ce Monastere passa à l'habitation de celle de Nôtre Dame, en reçut l'habit & les Constitutions par autorité du Prince & de l'Evêque, & cette bonne odeur se répandant ailleurs, plusieurs grandes villes

ont souhaité d'avoir des Maisons de cet Institut.

La premiere qui en demanda fut celle d'Avignon. La Mere Marie Elisabeth y alla avec sa fille aînée la Mere Marie Paule de l'Incarnation, étant aussi accompagnée de l'Abbé Y y iii

Religieu Dallamont leur Superieur; & y aïant reglé toutes choses SES DE Nô- pour l'établissement du nouveau Monastere qui y sut fondé, BU REFUGE elle en laissa le soin à sa fille qui fut établie Superieure. Elle retourna ensuite à Nanci, où, après avoir gouvernéses Religieuses & ses filles refugiées avec beaucoup de douceur & de charité, & leur avoir donné des exemples d'humilté, de patience, d'obéissance, & de toutes les vertus, elle mourut le 14. Janvier 1649. étant âgée de cinquante six ans. Son corps fut trois jours exposé pour satisfaire à la devotion du peuple qui la regardoit comme une Sainte. On le mit ensuite dans un cercueil de plomb, & celui ci dans un autre de bois, sous l'Autel du Chœur des Religieuses. Son cœur fut porté au Monastere d'Avignon, où il est gardé avec grande veneration dans une boëte d'argent. Son corps fut transporté l'an 1652, en un autre endroit en grande ceremonie, & durant un long tems il exhala une odeur admirable. Enfin l'an 1676. l'on a embelli ce tombeau de plusieurs peintures, & on l'a environné d'un balustre, avec une Epitaphe de marbre noir qui contient l'éloge de cette bienheureuse Fondatrice, & plusieurs personnes qui ont eu recours à son intercession, en ont senti les effets.

Outre les Monasteres de Nanci & d'Avignon, cette Congregation en a encore d'autres, comme à Toulouse, à Rouen, à Arles, à Montpellier, à Dijon, à Besançon, au Puis, à Nismes, & à Sainte Roche. Elle est specialement sous la protection de la sainte Vierge, refuge des pecheurs; mais elle reconnoît encore pour Patron saint Augustin & saint Ignace; le premier à cause que les Religieuses professent sa Regle, & le second à cause de leurs Constitutions particulieres, qui sont tirées en partie de celles de saint Ignace, & qui ont beaucoup de rapport à son esprit, outre que ce Saint a témoigné dans Rome un zele si genereux & si extraordinaire pour le dessein que cette Congregation a embrassé.

Trois sortes de personnes y sont reçuës, comme nous avons déja remarqué. Les plus considerables sont des personnes vertueuses & sans reproches, qui par la Profession Religieuse, & par vœu special s'obligent au service des ames penitentes. Au second rang sont les Penitentes plus affectionnées au bien, & plus propres pour la Religon, qui sont admises à la même Profession que les premieres, avec lesquelles

Stite de la Troisieme Partie, Ch. XLVII. 359 elles ne font qu'une même Communauté. Dans le troisième Remoire rang sont les Pénitentes ou volontaires ou forcées, qui n'aïant TRE-DAME pasia volonté & les dispositions requises pour la vie Religieu- Du REPUGE

tier separé dans la même clôture, avec un Reglement qui n'est gueres different de celui des Religieuses, que de la solemnité des Vœux & de la sainteté de l'habit. De ces filles d'honneur, selon les Constitutions de cet Ordre, il n'en peut être reçu qu'un certain nombre, afin de laisser des places aux Penitentes à qui cette Congregation tend particulierement les bras; & de peur que, comme il est arrivé en quelques Maisons qui avoient été établies pour le même sujet, les filles d'honneur n'occupassent à l'avenir insensiblement les places des Pénitentes, chaque Religieuse faisant Profession, outre les autres Vœux ordinaires, en fait encore un de ne consentir jamais que le nombre reservé aux Pénitentes par les Constitutions, soit aucunement diminué.

se, sont gouvernées par celles du premier rang, en un quar-

Les mêmes Constitutions ont jugé necessaire d'admettre dans cette Congregation les filles vertueuses & sans reproche, pour remplir les Superiorités & les principaux Offices, à cause qu'il est plus aisé de rencontrer en ces sortes de personnes la discretion, la droiture, & les autres qualités requises au gouvernement, & aux Offices de la maison; & aussi afin qu'elles forment les autres par leur exemple, & les maintiennent dans la modestie & dans l'humilité dont elles se seroient plus aisément oubliées, étant toutes d'une même condition. Ces-Filles d'honneur étant incorporées par leur vocation à la même Communauté, elles y sont plus utiles que si elles avoient été empruntées de quelqu'autre Congregation Religieuse; car l'uniformité d'esprit les fait agir avec plus de douceur, & l'union de même Corps leur donne plus d'affection & de courage au bien de la Communauté de laquelle elles sont membres.

Il y a deux raisons qui empêchent la reception des Pénitentes; la premiere, si étant mariées, elles n'apportent pas le consentement de leurs maris, ou l'acte de leur separation par autorité de Justice, ou bien, si elles sont jugées dommageables aux autres, la prudence & la charité voulant que le bien particulier cede au bien public : la seconde vient de la pauvreté des Maisons qui ne peuvent & ne doivent, selons

RELIGIEU- les Constitutions, en recevoir un plus grand nombre, que TRF-DAME Clui qu'elles peuvent entretenir, à moins que celles qui se DUREFUGE presentent ne veuillent païer une pension raisonnable.

> Quant à la maniere d'élire les Superieures, elle ne se fait point par voye de Suffrage, comme il se pratique dans la plûpart des Communautés Religieuses, à cause que les Pénirentes faisant les deux tiers de la Communauté, & les Filles d'honneur l'autre tiers, la plus grande partie des Suffrages ne seroit pas la plus saine, ni la plus raisonnable; & l'élection dependant de la pluralité, les Penitentes en seroient toûjours les maîtresses comme étant en plus grand nombre : le gouvernement de la Maison étantaussi entre leurs mains, les Filles d'honneur en seroient excluës, & tout le Reglement & le dessein de cette Congregation qui s'appuië sur elles, seroit renversé: c'est pourquoi les Constitutions ont jugé à propos d'exclure cette forme d'élection par pluralité de Suffrages, & ont déterminé que le pouvoir de nommer la Superieure & les principales Officieres, seroit entierement entre les mains du Superieur particulier de la Maison; qui doit être choisi par la Superieure en charge, & par le conseil, tant du dedans que du dehors de la Maison, & presenté à l'Evêque Diocesain, qui doit approuver & confirmer ce Superieur, qui ne peut exercer sa Charge sans cette approbation. Outre ce Superieur particulier ordonné par les Constitutions, cette Congregation est pourvuë d'un Conseil, soit pour le spirituel, soit pour le temporel, qui est composé de personnes, tant Ecclesiastiques Reguliers & Séculiers; que Laïques, qui sont joints de charité, & associés pour procurer le bien de cette Congregation.

> Les personnes qui ont le plus contribué à l'établissement de cette Congregation, soit par leurs liberalités & leurs charités, soit par leurs soins & leur credit, sont le Duc de Lorraine Charles IV. les Cardinaux de Lorraine & de Berulle, l'Evêque de Toul Jean des Porceletz de Mailliane, le sieur de Mauleon Vicaire General & Official de Toul, le sieur Rose Archidiacre de Langres, & les sieurs Viardin, Dallamont & Renel dont nous avons parlé ci-deslus. Ces trois derniers sont morts en odeur de sainteté, & les Religieuses du Monastere de Nanci, par reconnoissance des grandes charités que ces personnes ont faites à leur Congregation, ont eu soin de re-

cueillir



Religieuse Hospitaliere de l'ordre de la Charite' de Nôtre Dame.

Pritty jun . F.

Suite de la troisieme Partie, Ch. XLVIII. 361 cueillir les principales actions de leurs vies, aussi-bien que cel- Hospital les de leur Fondatrice, de ses trois filles, & d'un grand nombre LIERES DE de Religieuses qui se sont distinguées dans cette Congregation TE DE No. par la sainteté de leur vie, que la R. M. Marie Angele Supe- TRE DAME. rieure de Nanci a bien voulu me communiquer en l'année 1702.

Ces Religieuses sont habillées de serge brune tirant sur le roux avec un scapulaire blanc. Au Chœur & dans les Ceremonies, elles mettent un manteau de la couleur de leur habit, & quelques-unes portent aussi un Crucifix attaché sur leur robe du côté du cœur. Elles ont pour Armes un nom de Jesus. Innocent XI. leur permit de celebrer la Fête de Nôtre . Dame du Refuge le 30. Janvier, & en approuva un Office propre. Il leur accorda aussi l'érection d'une Confrairie, lous ce nom.

: Nous parlerons encore dans la fuire des Religieuses de Notre Dame de Charité, dont le principal Institut est d'avoir aussi le soin des filles & des femmes repenties; mais elles ne les admertent point à la Profession Religieuse; & quoiqu'il y air dans plusieurs lieux des Maisons sous le nom du Refuge, la plûpart ne sont que des Communautés Seculieres établies aussi pour le même sujet.

Memoires communiqués par la Mere Angele, Superieure de Nanci. Boudon Archidiacre d'Evreux. Le Triomphe de la Croix ou la Vie de la Mere Elisabeth de Jesus, & Déclaration de l'Institut de la Congregation de Nôtre-Dame.

## CHAPITRE XLVIII.

Des Religieuses Hospitalieres de la Charité de Nôtre-Dame avec la Vie de la Venerable Mere Françoise de la Croix. leur Fondatrice.

A charité fut le motif qui porta la Mere Marie Elisabeth de la Croix à fonder l'Ordre du Refuge, comme nous avons vû dans le Chapitre précedent. Ce fut aussi cette même charité qui dans le tems que cet Ordre prenoit naissance à Nanci l'an 1614, en forma un autre à Paris, qui a pris le nom de Charité, comme aïant été produit par la charité même qui embrasa le cœur de la Mere Françoise de la Tome IV.

Digitized by Google

HOSPITA. Croix, laquelle est reconnuë pour Fondatrice de cet Ordre. L'un a pour sin de procurer la santé de l'ame à une infinité de TE' DE No. filles & de femmes que le dereglement & le vice conduisent TRE-DAME. à une mort éternelle, & l'autre de procurer la santé du corps à une infinité de personnes du même sexe, que les maladies & les infirmités conduiroient à une mort naturelle,

si elles ne trouvoient du soulagement à leurs maux.

La Mere Françoise de la Croix Fondatrice de l'Ordre de la Charité de Notre-Dame, étoit native de Paté au Diocese d'Orleans, & se nommoit dans le monde Simone Gaugain. Ses parens étant pauvres & ne vivant que du travail de leurs mains, elle fut reduite dans sa jeunesse à garder les brebis. Mais il semble que Dieu l'avoit destinée à un emploi si innocent dès ses plus tendres années, pour la sanctifier dans cet état, comme il avoit fait autrefois sainte Geneviève; & nous pouvons dire de cette sainte Fondatrice, ce qu'un habile homme de nos jours a dit de cette Patronne de Paris dans un de ses Eloges, que tout servoit à l'instruire des plus hautes vertus du Christianisme : la solitude des lieux champêtres, à fe recueillir, pour écouter dans une paisible retraite la voix de son Dieu qui lui parloit cœur à cœur : la beauté de l'aurore qui est suivied'un plus grand jour, à se donner au Seigneur dés la premiere pointe de sa raison, & à s'avancer sans interruption de vertus en vertus: les chiens qui gardoient son troupeau, à acquerir cette fidelité & cette vigilance necessaires pour prevenir & surmonter les tentations: la douceur de ses brebis, à conserver en toutes choses celle de l'esprit & du cœur : leur obéissance & leur docilité, à se

Nôtre Fondatrice eut aussi des son enfance dequoi exercer sa patience, par les mauvais traitemens qu'elle recevoir continuellement de sa mere, qui ne pouvoit la souffrir; mais Madame Chau, Dame de Paié, en eut compassion & voulut prendre le soin de son éducation. Etant parvenuë à l'âge de faire choix d'un état, elle ne voulut point d'autre époux que Jesus-Christ: elle choisit la solitude du Clostre pour s'y consacrer à Dieu par des vœux solemnels, & le cœur penétré de tendresse & de compassion envers les pauvres & les miserables qui sont les membres de Jesus-Christ, voiant que la for-

dire avec le Roi Prophete : C'est le Seigneur qui me conduit,

rien ne me manquera; il m'a mis dans un bon paturage.

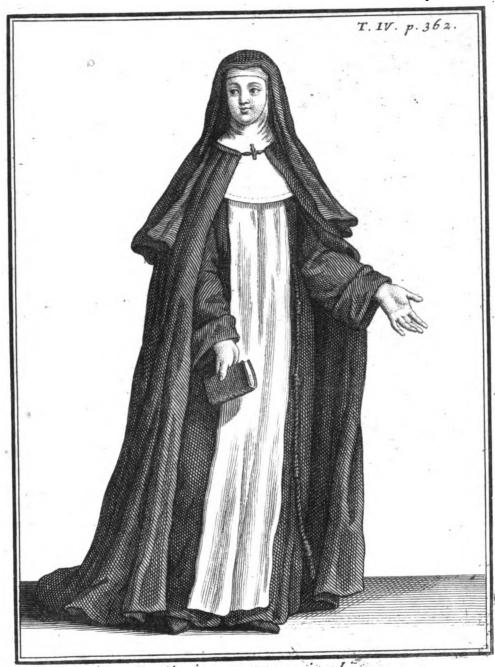

Religieuse Hospitalière de l'ordre de la Charite de Nôtre Dame, en habit de Ceremonies.

Suite de la troisieme Partie, Chap. XLVIII. 363 tune ne l'avoit pas avantagée de ses biens, pour les en faire Mossitte participans, & avoit par ce moien mis des bornes à son immense LA CHARIcharité, elle voulut s'emploier toute sa vie à les soulager TE DE Nôdans leurs maladies, à les servir dans les emplois les plus bas & les plus humilians & s'y engager par vœu. Dieu à la verité vouloit qu'elle fût Religieuse Hospitaliere; mais comme il la destinoit pour être la Fondatrice d'un Ordre nouveau de Religieuses Hospitalieres, il ne permit pas qu'elle sît profession dans le Monastere où elle prit l'Habit de Religion. On y exercoit l'Hospitalité envers les malades & cet établissement avoit été fait par les Religieux Reformés du Tiers Ordre de saint François de la Congregation de France. Il avoit été soûmis à leur jurisdiction par une Bulle du Pape Paul V. authorisée par Lettres Patentes de Louis XIII. qui furent verifiées au Parlement de Normandie, & ils avoient obtenu le consentement de l'Ordinaire. Deux Religieuses du Monastere de sainte Elizabeth à Paris du même Ordre, y avoient été envoïées pour conduire treize ou quatorze filles & veuves, du nombre desquelles étoit la Mere Françoise de la Croix, que l'on y avoit reçuës à l'Habit & qui se soûmirent à ces Religieuses de Paris, qu'elles reconnurent pour Superieures, & elles pratiquerent pendant cinq ou six mois avec beaucoup d'exactitude & de ferveur les observances de l'Ordre. Mais quelques personnes qui s'étoient introduites dans l'administration des affaires temporelles de ce Monastere, dés le commencement de sa Fondation, sous divers pretextes, renverserent le bon ordre qui y avoit été établi. Les biens temporels furent en partie dissipés par leur mauvaise conduite. Ils voulurent aussi se mêler du spirituel. Ils deposerent la Superieure & sa compagne de leurs offices, les enfermerent dans une étroite prison, mirent la Mere Françoise, quoique novice, pour Superieure, voulurent introduire dans cette Maison des Religieux Hospitaliers avec les Holpitalieres, changerent toutes les observances Regulieres, firent de nouveaux reglemens qu'ils firent approuver par le Pape & par l'Evêque, s'attriouerent par ce moien l'autorité qui avoit été donnée aux Religieux du Tiers Ordre sur ce Monastere, de laquelle ils s'emparerent par violence; & enfin ils commirent tant de desordres & de scandales dans ce Monastere, que les plaintes en aiant été portées aux Tribunaux de la justice seculiere, elle en prit connoissance.

Zzij

Histoire des Ordres Religieux,

Hospita. L'un des auteurs des désordres & de la division de ce Mos LA CHARI- nastere, fut deterré après sa mort, & son cadavre fut jetté TE DE NO. dans le même feu où un autre fut brûlé vif, aïant été con-

vaincu de Magie & de Sortileges.

Ce ne fut que quelques années après l'établissement de ce Monastere, que ces désordres éclaterent. La Mere Françoise de la Croix, qui, comme nous avons dit, avoit été mile Superieure quoi que Novice, s'apperçut bien-tôt qu'on l'avoit trompée lorsqu'on lui avoit fait donner son consentement pour cette Superiorité, & lorsqu'elle vit les mauvais traitemens que l'on exerçoit envers les Religieuses qui étoient venuës de Paris, pour établir la regularité dans ce Monastere. Comme elle avoit beaucoup d'esprit & de discernement, elle vit bien que le zele affecté du Directeur de ce Monastere, qui s'en étoit rendu entierement le maître du consentement de l'Evêque d'Evreux qu'il avoit trompé, n'étoit qu'hipocrisse, & qu'il enseignoit déja à ces Religieuses, une infame heresse que Molinos à renouvellée dans la suite. Quelle apparence que la Mere Françoise de la Croix restât dans ce Monastere! Toute autre que cette Fondatrice voïant ces désordres dans un licu où devoit regner la sainteré, se seroit degoutée de son état. Mais fidele aux graces qu'elle avoit reçues de Dieu, elle se souvint de sa parole & de son engagement, & comme elle s'étoit donnée à lui de bonne heure, elle voulut y demeurer inviolablement attachée par des liens indissolubles. Elle affermit la vocation chancellante de trois ou quatre novices, elle les exhorta à la perseverance, & sans se dépoüiller des livrées de l'humble S. François, dont elles étoient revêtuës, elles quitrerent ce Monastere où elles n'avoient pas encore fait profession, & vinrent se refugier à Paris. Elles demeurerent au Faux-bourg faint Germain, vivant des aumônes que quelques personnes charitables leur procurerent. Elles ne sortoient de leur Maison que pour aller à l'Eglise, ou pour exercer la charité envers leur prochain, principalement envers les Malades, & sous la conduite du R. P. Rabac Religieux Recollet, elles gardoient exactement les Observances Regulieres, qui se prasiquoient dans leur Monastere, lorsque la discipline Reguliere y étoit dans toute sa vigueur.

Leur reputation se répandit bien-tôt dans Paris. Les Religieux de l'Ordre de saint Jean de Dieu, que l'on nomme SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CH. XLVIII. 365 en France les Freres de la Charité, y avoient été établis dès Hospitalian 1601. Ils s'obligent par un quatrième vœu, de servir les LIERES DE pauvres malades 3 mais leurs Hôpitaux ne sont destinés que La Charde pour les hommes. La Mere Françoise de la Croix, conçut TRE-DAMS le dessein de fonder une Congregation d'Hospitalieres qui n'assisteroient aussi & ne recevroient dans leurs Hôpitaux, que les silles & les semmes malades, qui n'auroient d'autre exercice que cet Office de Charité & qu'elles en feroient un vœu particulter.

Le Monastere qu'elle avoit quitté & où elle avoit pris l'habit, étoit à la verité de Religieuses Hospitalieres qui faisoient aussi vœu d'Hospitalité; mais leur Hôpital étoit indisferemment pour les hommes & les femmes, de même que celui de l'Hôtel-Dieu de Paris; & il n'y en avoit point encore dans cette Capitalle de France, qui fût uniquement destiné pour des femmes. C'est ce qui sit donc concevoir à la Mere Françoise de la Croix, le dessein de fonder une nouvelle Congregation, dans laquelle les Religieuses, s'engageroient par vœu de servir les femmes malades. Ses compagnes qui n'avoient pas moins de Charité qu'elle, y consentirent volontiers. Plusieurs personnes de pieté approuverent un si louable dessein. & voulurent même contribuer par leurs liberalités & leurs aumônes à l'érection de cette Congregation. Mais il fallut bien essuier des peines & des travaux pour parvenir à l'execution de ce dessein, & la Fondatrice eut à surmonter beaucoup de difficultés qui s'y opposerent d'abord, tant par rapport à la permission de l'Archevêque de Paris, & de l'Abbé de saint Germain des Prez, qu'elle ne pouvoit obtenir; que par rapport à leur demeure que cette Fondatrice vouloit établir au Faux-bourg saint Germain dans la ruë du Colombier. Mais l'établissement se fit enfin dans la Ville, & la Reine Anne d'Autriche affant bien voulu le favoriser de sa protection, elle obtint les permissions necessaires de Jean François de Gondy premier Archevêque de Paris, pour commencer cette Congregation. La Mere Françoile de la Croix, acheta une Maison proche les Minimes de la Place Royale, où elle alla demeurer avec ses compagnes, & ce fut l'an 1624, qu'elle y jetta les fondemens de son Ordre, auquel on a donné le nom de Religieuses Hospitalieres de la Charité de Notre Dame. Elles obtinrent au mois de Janvier de l'année suivante, du Roy Zzii

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX.

HOSPITA- Louis XIII. des Lettres patentes pour leur établissement, LA CHARL sous ce titre, qui leur fut aussi conservé par la Cour de Par-TRE-DAME lement de Paris, lorsque ces mêmes Lettres y furent verifiées

le 15. Mai 1627.

Madelaine Brulart Veuve de M. Faure, Maître d'Hôtel ordinaire du Roy, s'étant declarée Fondatrice de ce premier Hôpital, donna pour cet effet une grande Maison qui étoit au-près, afin d'en aggrandir les bâtimens. L'Archevêque de Paris, par son Ordonnance du 9. Juin 1628. y établit ces Religieuses. Elles en prirent possession le douzième du même mois, & elles obtinrent des lettres d'Amortissement au mois d'Août de l'année suivante, qui furent verifiées en la Chambre des Comptes le 19. Septembre de la même année. Jusqueslà, la Mere Françoile & ses Compagnes, avoient differé à faire leur profession; mais se voïant en possession de leur Maison de la Place Royale, elles prononcerent leurs vœux solemnels, le 24. Juin de l'année suivante 1629. Fête de S. Jean-Baptiste. Comme par le Contract de Fondation passé entre ces Religieuses & Madame Faure, il avoit été stipulé que sur le frontispice du Bâtiment que l'on feroit, pour marque perpetuel de l'usage auquel cette Maison est destinée, on mettroit une table de marbre, sur laquelle seroient gravés ces mots en gros caracteres. L'HOSPITAL DE LA CHARITE' DE NOSTRE-DAME, les Religieuses aïant achevé leur Bâtiment en 1631. firent graver ce titre sur le frontispice, suivant les termes de la Fondation; Mais les freres de la Charité presenterent Requête au Parlement, pour qu'il plût à la Cour ordonner la supression de ce titre & de cette inscription, & faire defense aux Religieuses de prendre la qualité de Relizieuses Hospitalieres de la Charité de Nôtre-Dame, Parmi les Plaidoiers de M. le Maître, il s'en trouve un pour Madame Faure qui intervint dans cette cause comme Fondatrice de cet Hôpital: & qui demandoit que ce titre fût conservé à ces Religieuses. Les Freres de la Charité aïant jugé que leur cause ne seroit pas favorable, si elle étoit plaidée dans une Audience, trouverent moïen d'en faire un procés par écrit, dans lequel le plaidoié de M. le Maître fut produit; mais n'en allant pas poursuivi le jugement, cette conrestation est demeurée indecise, & les Religieuses dont nous parlons ont

toûjours conservé le titre d'Hospitalieres de Nôtre-Dame.

Suite de la Troisieme Partie, Ch. XLVIII. 367

La Ville de la Rochelle aïant été soûmise au Roi Louis Hospita-XIII. l'an 1628, elle demanda de ces Religieuses, qui y furent LACHARI. faire un second établissement, & la même année elles en si- TE' DE Nôrent un troisième à Paris, aïant acheté au Faux-bourg saint Antoine, le lieu appellé la Roquette & par corruption la Raquette, qui avoit appartenu à la Duchesse de Mercœur. Ce lieu est vaste & d'une grande étendue, aïant plus de cent arpens d'enclos, elles y ont toûjours eu des malades & tour à tour les Religieuses de la Place Royale y alloient pour en avoir soin, & en même tems pour y prendre l'air, ces deux Mailons ne failant qu'une même Communauté; ce qui a duré jusques en l'an 1690, que le nombre des Religieuses de ces deux Maisons étant de plus de quatre-vingts, elles furent entierement separées, & les biens partagés. Les Religieuses eurent le choix d'opter l'une de ces Maisons, & depuis ce tems, il ne leur a plus été permis de sortir pour aller de l'un à l'autre de ces deux Hôpitaux qui presentement n'ont rien de commun entre-eux. La Mere Françoise de la Croix sit un quatrième établissement, l'an 1629. à Paté lieu de sa naissance, & il s'en est fait d'autres dans la suite, comme à Toulouse, à Beziers, à Bourg-en-Bresse, à Pesenas, à saint Étienne-en-Forest, à Albi, à Gaillac & à Limoux.

Ce ne fut pas sans mystere que cette Fondatrice reçut le nom de Françoise de la Croix, lorsqu'on lui donna l'habit de Religion. Ce fut un effet de la Providence qui permit que ce nom lui fut imposé, comme devantêtre Fille de la Croix & participer aux afflictions & à la patience de Jesus-Christ-Les heureux progrès que l'Ordre des Religieuses Hospitalieres de la Charité de Nôtre-Dame fit dans son commencement, étoit une marque que cet ouvrage n'étoit point un ouvrage des hommes; mais bien l'ouvrage de Dieu qui s'étoit servi de la Mere Françoise de la Croix pour executer ses volontés: l'on peut croire qu'il les lui avoit communiquées dans ses oraisons; puisque ce fut aussi dans ses oraisons, qu'il lui sit découvrir jusqu'aux plus secretes pensées de quelques unes de ses Religieuses, & de plusieurs personnes de dehors qui la venoient confulter comme une personne d'une éminente vertu & trés capable de leur servir de guide dans le chemin du falut: mais le Démon qui voioit le grand nombre d'ames qu'elle lui enlevoit, deploïa contre elle toute sa rage.

Histoire des Ordres Religieux.

Hospita. Ce fut l'an 1643, que les désordres du Monastere où la

LIERES DE Mere Françoise avoit été Superieure, quoique Novice, & qu'-TE' DE Nô- elle avoit quitté, comme nous avons dit, éclaterent. Il y TRE DAME. avoit déja long-tems que plusieurs Religieuses se trouvoient possedées du Malin Esprit, par le ministère tant du premier Directeur de ce Monastere & de celui qui lui avoit succedé dans cet emploi, tous deux Magiciens; que par le ministere d'une autre Magicienne qu'ils avoient fait recevoir dans ce Monastere en qualité de Sœur Converse. L'Evêque d'Evreux François de Pericard, y alla pour faire les Exorcismes: & les Démons aïant declaré qu'ils n'étoient entrés dans les corps de ces Religieuses qu'à la sollicitation de ces Magiciens & de cette Magicienne, cequ'elle avoua, il ordonna par une Sentence du 12. Mars 1643, que le corps de ce dernier Directeur qui étoit mort l'année precedente, & qui avoit été enterré dans l'Eglise des Religieuses, seroit deterré & porté dans un lieu prophane & que la Sœur Converse seroit dépouillée de l'habit de Religion, revêtuë d'habits seculiers, & enfermée pour le reste de ses jours dans les cachots des prisons Ecclesiastiques de l'Officialité. Le Parlement de Rouen, aïant pris connoissance de cette exhumation, fit de nouvelles informations dans le Monastere, & par un Arrêt du 21. Août 1647. toutes les Chambres assemblées, il ordonna que le cadavre de ce Magicien qui avoit été deterré & un autre Prêtre aussi Magicien complice de ses crimes, seroient trasnés sur la claie, pour être ledit Prêtre brûlé vif, après avoir fait amende honorable, & le cadavre de l'autre Magicien jetté dans le même feu. Et le même Arrêt portoit, que la Mere Françoise de la Croix, ci-devant Superieure de ce Monastere, seroit prise & aprehendée au corps, amenée & constituée prisonnière en la Conciergerie du Palais, pour être interrogée sur les charges portées contre-elle par les informations, le jugement de la Sœur Converse differé.

C'étoit cette infâme Magicienne qui avoit accusé la Mere Françoise, comme complice de ses crimes, disant qu'elle n'avoit rien fait que de concert avec elle, que sa devotion n'étoit qu'hipocrisse, & qu'elle s'en étoit fait un art, pour plus finement tromper le peuple & imposer à ses Religieuses. Mais il n'y à personne qui soit à l'abri de la calomnie. Les bons peuvent être accusés de crimes aussi-bien que les méchans, & comme . c'est

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CH. XLVIII. 360 c'est une marque d'innocence d'être absous. L'Arrest d'ab. Hospitale solution qui fut prononcé en faveur de la Mere Françoise LA CHARIde la Croix, & les Eloges que l'on donna dans la suite à sa TRE-DANGE vertu, sont des preuves convaincantes de son Innocence. Mais que n'eût elle pas à souffrir auparavant que l'on en vint à la justification! on l'enleve de son Monastere pour la faire comparoître devant les Juges, une foule de peuple accourt de toute part pour la voir. Chacun la montre au doigt comme une Sorciere & une Magiciene. Les huées & les clameurs recommencent, lorsqu'après les interrogatoires, on la reconduit à son Monastere. Chaque fois qu'on la conduit devant les Juges, ce sont de nouveaux affrons qu'elle a à souffrir, & l'on crie de tous côtés qu'il faut détruire ses Monasteres. De la part des Religieuses, ce ne sont que cris & lamentations. Chaque fois qu'on enleve leur chere Mere, elles croient que c'est pour la derniere fois qu'elles la verront, elles lui disent le dernier adieu, & elles attendent le moment qu'on leur vienne annoncer sa condamnation. Car les ennemis de ces Religieuses, non contens de leur faire un détail des crimes les plus atroces dont ils noircissoient la reputation de la Fondatrice, donnoient à des Colporteurs des libelles contreelle & avoient soin de les avertir de les aller crier à la porte du Monastere. Tous les jours il y en avoit de nouveaux, & tous les jours Paris retentissoit du nom de la Mere Françoise de la Croix, avec ces infames épithetes de Sorciere & de Magiciene. Enfin la miserable qui avoit accusé la Mere Françoise, fut encore condamnée à une prison perpetuelle, où elle a fini ses jours, & la Fondatrice fut pleinement justifiée. Son innocence fut regardée comme l'or purifié dans le feu, comme un grand arbre affermi par l'agitation & la violence, & comme un flambeau que le vent a rendu plus allumé. Elle étoit Superieure lorsque l'on forma l'accusation contre elle, & l'Archevêque de Paris en mit une autre par Commission. Le tems de l'Election étant arrivé, la Fondatrice auroit pû être continuée dans la Superiorité; mais elle aima mieux obéir que de commander. Elle redoubla sa charité envers les malades, ses oraisons furent plus frequentes; & enfin chargée d'années & de merites devant Dieu, elle mourut le 14. Octobre 1655. Son Corps fut enterré dans l'Eglise de son Monastere de la Place Roïale, & l'Abbé Gobe-Tome IV.

Histoire des Ondres Religieux. Hospita- lin qui en étoit Superieur prononça son Oraison funebre.

Les Constitutions de ces Religieuses Hospitalieres, leur fu-TE' DE No- rent données par l'Archevêque de Paris, Jean François de REE-DAME. Gondy, qui les approuva par un acte du 20. Juillet 1628. Par un autre acte du 28. du même mois, il accorda six ans à ces Religieuses pour voir & pour remarquer, si dans la pratique, elles trouveroient quelque chose qui fût dissicile à executer & qui fût incompatible avec leurs autres exercices. Le changement le plus considerable que l'on y sit, fut que l'on retrancha le grand Office, afin que les Religieuses eussent plus de loisir pour servir les Malades: les autres changemens furent de peu de consequence; & en cet état elles surent derechef approuvées par le même Prélat le 12. Novembre 1634. après avoir été aussi approuvées par le Pape Urbain VIII. dès le 10. Decembre 1633. & conformément au Bref de sa Sainteté qui ne les avoit approuvées qu'au cas qu'il n'y eût rien de contraire au Concile de Trente, elles furent examinées par les RR. PP. Etienne Binet Provincial des PP. de la Compagnie de Jesus de la Province de France, Antoine Vigier Recteur des PP. de la Doctrine Chrétienne, & M. Vincent de Paul Superieur des Prêtres de la Mission, qui par un Acte du 13. Février 1635, declarerent qu'il n'y avoit rien de contraire au Concile de Trente. Ces Religieuses aïant eu une Maison des l'an 1628. à la Rochelle, comme nous avons déja dit, l'Evêque de Xaiptes, sous la Jurisdiction duquel cette ville étoit pour lors, approuva ces mêmes Constitutions pour les Religieuses de cet Ordre établies dans son Diocése, revoquant par son Ordonnance du 10. Décembre 1636. les Constitutions qu'il pouvoit leur avoir données, & qui n'étoient pas conformes à celles cy, qui sont observées dans tous les Monasteres de l'Ordre, excepté dans celui de la Raquette à Paris qui en a reçu d'autres qui n'ont pas encore été approuvées par le faint Siege.

> Quoique ces Religieuses aïent quitté la troisséme Regle de faint François pour prendre celle de S. Augustin, elles se reconnoissent néanmoins toûjours, Filles de saint François, qu'elles appellent leur Pere, comme il est marqué dans la formule de leurs Vœux qui est conçuë en ces termes: Au nom de Nôtre Seigneur Jesus Christ, & en l'honneur de la glorieuse Vierge Marie sa sainte Mere, & de nos BB. Peres & Patrons

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, Ch. XLVIII. 371
faint Augustin & saint François, je N. vonë & promets à Dieu Hospeta.
entre vos mains, Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime MERES DE
Archevêque ou Evêque, de N. Superieur de ce Monastere & Te DanisHôpital, & en la presence de vous ma Reverende Mere & PrieuTRE DAMES
re, panvreté, chasteté, & obéissance, & m'emploeirai toute ma
vie à exercer l'Hospitalité, servant les pauvres filles & femmes
malades dans nos Hôpitaux, & gardant la Clôture convenable

à nos Couvents & Hôpitaux, selon les Constitutions d'icelui Ordre, faites & à nous données par le Reverendissime Pere en Dieu M. Jean François de Gondy Archevêque de Paris, &c. Il est aussi marqué dans le Chapitre 1. de leurs Constitutions qu'elles feront tous les jours memoire à Vêpres & à Matines de saint Augustin & de saint François, & qu'elles celebreront leurs Fêtes de premiere Classe, & au Chapitre 17. qu'elles diront le petit Office de Nôtre-Dame tous les jours au Chœur,

en basse psalmodie, & au ton de l'Ordre reformé de saint François d'Assise.

Tout se ressentoit de la pauvreté de S. François au commencement de l'établissement de cet Ordre; car elles ne mangeoient que dans la vaisselle de terre, les assiettes & les cuilliers n'étoient que de bois, les pots & les tasses de grais, comme il est ordonné au Chapitre 10. de la troisiéme Partie de ces Constitutions. Leur habit doit être gris, de drap ou de serge. Elles peuvent porter des chemises de toile de chanvre, excepté les trois derniers jours de la Semaine Sainte qu'elles ne doivent avoir que des chemises de serge, & marcher nuds pieds. Elles prennent aussi la discipline ces trois jours, toutes les veilles des Fêtes de la Vierge, de saint Augustin, de saint François d'Assis, & tous les Vendredis de l'année. Deux fois le jour elles font Oraison Mentale, & elles gardent le silence depuis neuf heures du soir jusques à cinq heures du matin, & depuis une heure après midi jusqu'à deux heures, excepté dans l'Hôpital, où il est permis de parler. Elles font abstinence tous les Mercredis; & outre les jeûnes ordonnés par l'Eglise, elles jeûnent encore les veilles des Fêtes de Nôtre-Dame, de saint Augustin, & de saint François d'Assise.

Quant aux malades, elles ne peuvent recevoir dans leurs Hôpitaux aucun homme; mais seulement les filles & les semmes qui n'ont point de maladies incurables. Elles ne doivent point recevoir de semmes grosses d'enfant, ni qui aïent des mala-

Aaa ij

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

Mospira- dies pestilentielles, comme peste, flux de sang, petite verolle, ETTRES DE chancre, teigne, épidemie, folie, mal caduc, écroüelles, TA CHARI- Chamere, teigne, epidenne, tone, mai cadde, cerouches, tr' DE No. & mal que l'on appelle feu de saint Antoine, ou feu sacré, & Cet article est essentiel à leur Institut. Elles ne doivent point aussi recevoir d'Heretiques, qu'après qu'elles auront abjuré leurs heresies.

> Nous avons dit ci-dessus que l'habillement de ces Religieuses est gris & quoique par les Constitutions il doive être de drap en hiver, néanmoins dans la plûpart des Monasteres de cet Ordre, elles ne portent que de la serge de gris-maur, tant en hiver qu'en été: leur robe doit être ceinte d'un cordon blanc à trois nœuds, & lorsqu'elles vont à la Communion. & dans les Ceremonies, elles ont un manteau de la couleur de leur habit, attaché par dessus la guimpe avec un morceau de bois. Quoiqu'aussi dans les Constitutions il ne soit point parlé de scapulaire, elles en portent néanmoins un de serge blanche dessus leur robe, ce qui s'observe dans tous les Monasteres de l'Ordre, excepté dans celui de Paté. Les Armes de cet Ordre sont un Cœur chargé de trois larmes, enfermé dans une Couronne d'épines.

> Ce que j'ai dit de la Mere Françoise de la Croix Fondatri. ce de cet Ordre, je l'ai appris, en partie, de plusieurs anciennes Religieuses qui ont reçu de ses mains l'habit de Religion, & qui ont vêcu du tems avec elle. On peut consulter le livre intitulé, La Pieté affligée, imprimé à Rouen en 1651. pour la premiere fois, où l'on voit l'Histoire des désordres arrivés dans le Monastere dont elle sut Superieure étant Novice, & l'Arrêt du Parlement de Rouen contre les Magiciens auteurs de ces désordres. Il est fair mention de cet Ordre de la Charité de Nôtre-Dame dans les Antiquités de Paris par Malingre pag. 668. & dans les Plaidoiers de M. le Maître pag. 234.

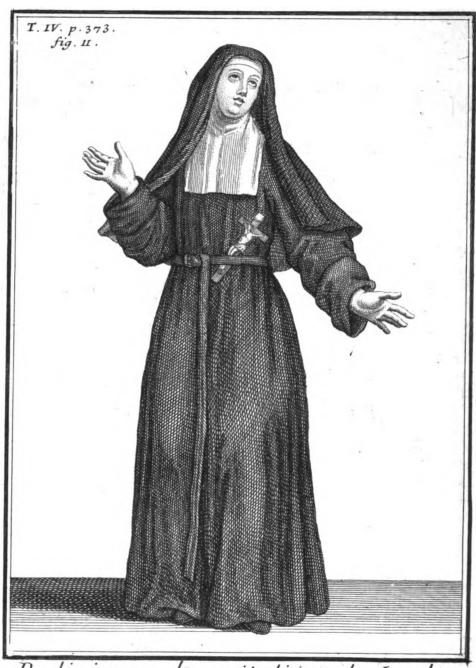

Religieuse Dospitalière de Loches, en habit de Choeur, à certains jours, et dans quelques Cérémonies.



Religieuse hospitalière de Loches, en habit ordinaire les jours ouvriers.

HOSPITAL LIERES DE LOGHES.

## CHAPITRE XLIX.

## Des Religieuses Hospitalieres de Loches & autres du même Institut.

A ville de Loches en Tourraine, située sur l'Indre, à sept lieuës d'Amboise, & dix de Tours, a donné naissance à des Religieuses Hospitalieres qui ont fait plusieurs établissemens en France. L'Hôpital ou Hôtel-Dieu de Loches doit en quelque maniere son établissement à la Sœur Suzanne Dubois Religieuse de l'Hôtel-Dieu de Senlis. Nous ne sçavons point les raisons qui l'obligerent d'aller à Loches; mais y étant arrivée, elle se retira dans un Hospice proche les Cordeliers, où elle recevoit les pauvres qu'elle faisoit coucher sur la paille, & ausquels elle donnoit seulement le couvert, ne vivant elle-même qu'avec beaucoup de peine des aumônes que les personnes devotes sui envoïoient chaque semaine.

Le Maire & les Echevins de la ville édifiés de la charité que cette bonne Sœur exerçoit envers les pauvres, prierent le Cardinal de la Rochefoucaut Evêque de Senlis, de permettre à la Sœur Suzanne de s'établir à Loches. Ce Prelat y consentit, à condition qu'elle vivroit en communauté avec d'autres filles qui feroient comme elle Profession de la Regle de saint Augustin, ainsi qu'il est porté par l'Obédience que

cette Eminence lui envoïa le 14. Juillet 1621.

La Sœur Suzanne étant morte l'an 1626. le Duc d'Epernone Gouverneur & Seigneur engagiste de Loches, se joignit aux Maire & aux Echevins de cette ville pour demander à Bertrand Deschaud Archevêque de Tours, l'établissement d'un Monastere de Religieuses Hospitalieres dans l'Hospice où la Sœur Suzanne avoit demeuré. Ce Prelat accorda leur demande, il consentit que le saint Sacrement sût gardé dans la Chapelle de l'Hospice, & commit M. Paquier Bourré Prêtre, natif de saint Germain sur Indre proche Loches, pour Administrateur spirituel & temporel de cet Hôpital naissant. Ce bons Prêtre y donna cent sols de rente, & pour le surplus de l'entretien des Religieuses & des pauvres, il se donnoit lui-même la peine d'ailer quêter de maison en maison.

Aaa iij

374 Histoire des Ordres Religieux,

HOSPITA. L'on fit venir l'an 1629. une Religieuse de l'Hôtel-Dien de Paris, pour établir la Regularité dans cet Hôpital. Elle y donna l'habit à trois filles; mais étant morte avant qu'elles eussent fini leur année de probation, l'Archevêque de Tours y envoïa de l'Hôtel-Dieu de cette ville une autre Religieuse qui reçut leur Profession, & s'en retourna eusuite à Tours.

Le zele de ces nouvelles Professe à servir les pauvres, attirant une infinité de malades dans cet Hôpital, & leur petit nombre n'étant pas suffisant pour resister au travail & à la fatigue, l'Archevêque de Tours qui avoit permis cet établissement, consentit aussi que ces Religieuses reçussent un plus grand nombre de filles. Il s'en presentoit beaucoup; mais le terrain trop reserré qu'elles occupoient, étoit un obstacle à la reception des filles qui se presentoient; c'est pourquoi le Roi accorda deux arpens de pré dans la prairie qu'on nomme encore aujourd'hui la prairie du Roi, asin de pouvoir aggrandir les bâtimens, & par ce moien cette Maison aïant été augmentée, est devenue plus commode aïant une Eglise, un Chœur, & tous les lieux reguliers qui conviennent aux Maisons Religieuses, principalement à celles où l'on exerce l'hospitalité.

L'exactitude avec laquelle elles observerent la Regle de saint Augustin, & les Constitutions qui leur furent prescrites, leur acquirent beaucoup de réputation ce qui les sit souhaiter dans plusieurs villes du Rosaume. Les premieres qui en demanderent, surent celles de Clermont & de Riom en Auvergne, où M. Bourré mena des Religieuses pour y faire des établissemens. Il sortit ensuite d'autres Religieuses de l'Hôpital de Clermont pour sonder ceux d'Arles & de Guerret. L'Hôpital de Riom sonda aussi celui de la Palisse, & l'Hôpital de la Palisse celui de Grenoble. Il se sit encore d'autres établissemens à Amboise, à Chinon, à Poitiers, à Niort, à Vierson, à Aubigny, à Baucaire, & en d'autres lieux jusques au nombre de dix-huit.

Ces Religieuses outre les Vœux de pauvreté, de chasteté, & d'obéissance, en sont un quatrième de servir les pauvres sous Clôture. Elles disent tous les jours au Chœur le petit Office de la Vierge, & sont memoire des Fêtes qui arrivent se-lon l'Ordre du Breviaire Romain. Aux Fêtes Annuelles, à celles de Nôtre-Seigneur, de la sainte Vierge, & de plusieurs autres de l'Ordre de saint Augustin, comme aussi à celles des

111

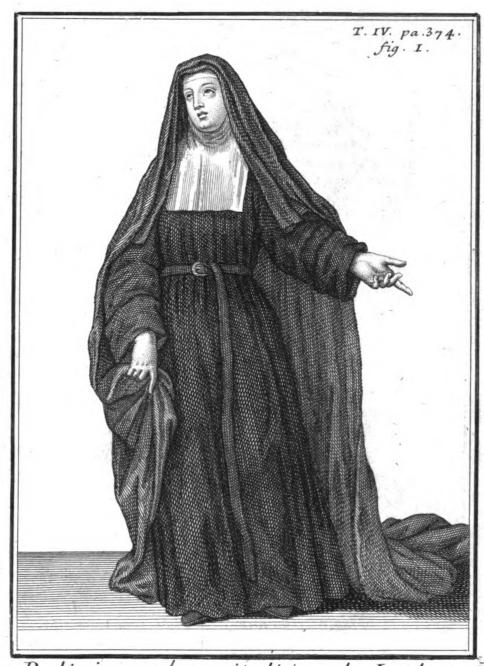

Religieuse Dospitalière de Loches
avec un grand voile dans les grandes Cérémonies:



Soeur Converse hospitalière, de Loches.

83.

Suite de la Troisieme Partie, Ch. XLIX. 375 Patrons particuliers de leurs Hôpitaux, elles disent le grand Hospita Office du Breviaire Romain.

Elles font abstinence tous les Mercredis & pendant l'Avent, qu'elles commencent au vingt-cinq Novembre. Elles jeûnent tous les Vendredis de l'année, les veilles des Fêtes de Nôtre-Seigneur, & de leurs Patrons. Elles prennent la discipline une fois la semaine, font Oraison Mentale soir & matin, & tous les ans elles renouvellent leurs Vœux le jour de la Presentation de la sainte Vierge au Temple, après s'y être preparées par une Retraite de trois jours, qu'elles font aussi pendant la Semaine Sainte, trois jours avant les Fêtes de la Pentecôte, & quelques autres jours de l'année.

Leur habillement ordinaire consiste en une robe de serge blanche, serrée d'une ceinture de cuir, & un scapulaire blanc. Les jours des grandes Fêtes ausquels ont dit le Breviaire Romain, elles portent une robe noire & encore les jours de Ceremonies, comme de Vêtures & de Professions, avec la ceinture de cuir sans scapulaire, & un Crucifix au côté gauche passé dans la ceinture de cuir. Elles sont enterrées avec une robe noire, & on leur met la couronne d'épines qu'elles ont

portée le jour de leur Profession.

Leur coëffure est à peu près semblable à celle des autres Religieuses, si ce n'est qu'elles ont un double bandeau & une guimpe quarrée, & que les jours de Communion, de Chapitre des coulpes, de l'élection de la Superieure, & autres Ceremonies, elles portent des voiles de deux aunes & demi de long qui trasment jusqu'à terre. La Vêture & la Profession le font avec l'habit noir, & le lendemain elles prennent le blanc. Les Sœurs Converses portent des voiles de toile noire, des rochets pendant l'Eté, & pendant l'hiver la robe blanche. Elies ne portent jamais l'habit noir qu'à leur Vêture & à leur Profession, & elles sont enterrées aussi avec l'habit noir & la couronne d'épines, comme les Religieuses du Chœur.

Il y a néanmoins des Hôpitaux, comme dans ceux de Clermont, de Riom, & les autres du Diocêse de Clermont, où les Religieuses portent des rochets sur leurs habits blancs pendant l'été, & où les Sœurs Converses sont habillées comme les Religieuses du Chœur, n'étant distinguées que par un voile blanc qu'elles portent toûjours. Les Religieules de ce Diocêle ont des Constitutions particulieres, qui ont été approu376 HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX, vées l'an 1691, par M., François Bochart Evêque de Clermont, & imprimées à Paris la même année.

IGRANA Memoires envoiées de Loches en 1712. & les Constitutions INCARNA de la Congregation des Religieuses Hospitalieres de l'Ordre de saint Augustin.

## CHAPITRE L.

Des Religieuses de l'Ordre du Verbe Incarné, avec la Vie de la Venerable Mere Jeanne-Marie Chezard de Matel leur Fondatrice.

7 Oici un Ordre dont la fin principale est d'honorer le Mystere de l'Incarnation du Fils de Dieu, qui choisit la Mere Jeanne-Marie Chezard de Matel pour en être la Fondatrice. Elle nâquit à Rouanne dans le Forest le 16. Novembre 1596. & eut pour Pere Chezard Seigneur de Matel Gentil-homme de la Chambre des Rois Henri IV. & Louis XIII. & Capitaine de Chevaux-Legers pour le service de leurs Majestés. Dès ses premieres années elle sit paroître beaucoup d'inclination pour la pieté: tout son plaisir étoit d'apprendre tout ce qui porte à la devotion, & bien loin d'aimer les petits divertissemens des enfans, elles les fusoit pour être instruite des principes du Christianisme. A l'âge de sept ans Dieu lui inspira l'esprit de mortification, qu'elle commença à pratiquer par un jeune austere toutes les veilles des grandes Fêtes; & quand elle eut atteint l'âge de dix ans, elle n'y ajoûta pas seulement les Vendredis & les Samedis; mais encore l'Avent & le Carême. L'absence de son pere qui étoit presque toûjours à la Cour, ou à l'armée, favorisa beaucoup son dessein aussi bien que la pieté de sa Mere qui étoit une personne trés-distinguée par sa veru, & par son merite.

Aïant eu permission de communier à l'âge de douze ans, sa devotion augmenta d'une maniere si fervente; que pour s'approcher plus dignement de ce grand Mystere, elle commença à jeuner depuis l'Ascension jusques à la Pentecôte, & passa ces dix jours dans un grand recueillement, ajoûtant aux jeunes, des disciplines & d'autres mortifications, quoiqu'elle sût fort delicate. Son plus grand plaisir étoit de lire la Vie des Saints,



Religieuse de l'ordre du Verbe incarné, en habit ordinaire 84.

Suite de la troisieme Partie, Ch. L. 377
Saints, principalement celles des Vierges & Martyres, qu' Religieus elle estimoit infiniment heureuses d'avoir donné leur vie ses de pour la défense du nom de Jesus-Christ. Elle soupiroit sans du Verbre cesse après ce bonheur, & comme elle eut entendu dire que Incarne'. la Vie Religieuse est une espece de Martyre elle prit une forte resolution d'embrasser cet état.

Si nous en croions l'Auteur de sa Vie, ses Oraisons étoient presque continuelles, toûjours accompagnées d'extases, & de ravissemens; & il pretend que ce fut dans plusieurs de ces ravissemens que Dieu lui ordonna de fonder l'Ordre du Verbe Incarné, qu'il lui en fit le plan, & qu'il lui prescrivit la forme, & la couleur de l'habillement que les Religieuses devoient porter. Ce fut l'an 1625, que nôtre Fondatrice commença cet Institut. Aïant obtenu la permission de sa mere, elle se retira avec deux Compagnes dans une maison que les Religieuses Ursulines de Paris avoient abandonnée. Toutes leurs richesses ne consistoient qu'en quarante écus que sa mere lui avoit donnés, & en dix huit qu'une de ses Compagnes avoit aussi apportés. Son pere aïant appris sa retraite, en fut irritée. Il écrivit des lettres pleines de menaces contre elle & contre sa mere, à laquelle il défendit de lui donner à l'avenir aucun argent, esperant l'obliger par ce moïen à retourner dans sa maison. Mais Jeanne de Matel avoit trop de courage pour abandonner l'œuvre de Dieu, & quoique delaissée de ses parens, & privée de tous biens; elle ne laissa pas de continuer son entreprise. Elle alla à Lion pour communiquer son dessein à l'Archevêque, qui non-seulement approuva sa Congregation; mais lui témoigna même qu'elle lui feroit plaisir si elle la commençoir à Lion. Elle obéir, & elle y vint demeurer avec ses Compagnes; mais ce Prelat qui s'étoit rendu si favorable à son entreprise, mourut quelques tems après, & eut pour successeur le Cardinal de Richelieu Louis Alphonse, qui fut plus difficile à accorder à la Fondatrice ce qu'elle demandoit: & la maladie contagieuse dont la ville de Lion fut affligée dans le même tems, fut un obstacle qui empêcha que sa Congregation ne sît d'abord un grand progrès.

Dans un tems si peu favorable à son dessein, on lui conseilla, & même on la pressa de quitter sa petite Communauté qui étoit alors composée de six personnes, pour aller à Paris, tandis que la providence disposeroit mieux les choses pour un

Tome IV. Bbb

l'Ordre

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX. Relieux- parfait établissement Religieux. A peine y fut-elle arrivée que Madame de Sainte-Beuve Fondatrice des Religieuses DU VERBE Ursulines, aïant appris que la Mere de Matel avoit dessein d'y établir son Institut, vint trouver le Pere Jacquinod Superieur de la Maison Professe des Jesuites pour s'opposer à cet établissement auquel ce Pere prenoit interêt, comme ajant été long tems le Directeur de la Mere de Matel; & cette Dame fut si bien appuiée dans son dessein, que le Pere Jacquinod reçut ordre de son General de ne se point mêler de cet établiffement, & d'abandonner entierement la Mere de Matel. Comme les hommes ne peuvent rien contre la volonté de Dieu, la persecution excitée contre notre Fondatrice cessa. le General des Jesuités étant bien informé de ses bonnes intentions, écrivit des lettres en sa faveur, & exhorta le Pere Jacquinod & les autres Peres de sa Societé à l'appuier.

> Il ne s'agissoit plus que d'avoir une Bulle de Rome pour commencer son Ordre: c'est à quoi elle s'appliqua en faisant presenter une supplique au souverain Pontife dans laquelle elle exposoit à sa Sainteté que son dessein, en fondant un Ordre sous le titre du Verbe Incarné, étoit d'honorer le Verbe Incarné en tous ses Mysteres principalement dans le saint Sacrement de l'Autel, où elle desiroit reparer les outrages que les Juiss avoient faits à sa personne, lorsqu'il vivoit parmi les hommes, & ceux que lui font chaque jour les Heretiques, & les mauvais Chrêtiens. Les Cardinaux Cajetan & Bentivoglio furent nommes pour examiner la supplique, & sur leur rapport le Pape Urbain VIII. accorda la Bulle d'érection de cet Institut, sous le titre du Verbe Incarné, le 12. Juin 1633.

> Le Pere Lingendes qui avoit la direction de la Fondatrice, aïant écrit au Pere Suffren Confesseur du Roi, pour le prier de demander à sa Majesté, qui étoit pour lors à Lion, la permission d'établir cet Ordre à Paris, il lui répondit que la Duchesse de Longueville aïant demandé depuis peu l'établisse. ment des Filles du saint Sacrement, & que le Roi aïant promis d'accorder à cette Princesse des Lettres Patentes pour cet établissement, il n'osoit dans cette conjoncture parler à Sa Majesté pour les Files du Verbe Incarné, & qu'il valoit mieux unir ces deux Ordres puisqu'ils avoient grand raport. Les sentimens du Pere Suffren firent songer à trouver les moiens de saire cette union; mais comme les Filles du saint Sacrement



Religieuse de l'Ordre du Verbe incarné, en habit de Cérémonies.

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. L. 379 avoient de grandes esperances d'être bien-tôt établies, elles Religierrépondirent qu'il falloit que celles du Verbe Incarné se son missent à leur Bulle & à leur Institut; mais la Mere de Matel DU VERBE n'y voulut point consentir. Elle reçut enfin la Bulle qu'elle INCARNE. avoit demandée; & alant appris que le Roi avoit donné permission aux Filles du saint Sacrement de s'établir, & que l'on méprisoit son Institut, elle prit la resolution de retourner à Lion. Quatre ans s'étoient déja écoulés depuis qu'elle en étoit fortie; & ce qui lui fit quitter Paris, plutôt qu'elle n'auroit fouhaité, furent des lettres que les Filles de sa Congregation de Lion lui avoient écrites, par lesquelles elles lui faisoient sçavoir qu'elles étoient dans une extrême necessité & que sa presence leur étoit absolument necessaire; parce qu'il y en avoit qui étoient dans le dessein de quitter, à moins qu'elle ne vînt à leur secours. C'est ce qui l'obligea donc de retourner à Lion, aïant emmené avec elle trois filles pour augmenter sa Communauté. Aussi-tôt qu'elle fut arrivée à Lion, elle loustrit de grandes persecutions de la part de quelques personnes qui vouloient détruire sa Congregation, & on mit tout en œuvre pour renverser tout ses desseins. Quoique les Jesuires approuvassent sa conduite, néanmoins le Pere Gibalin Recteur de leur College de Lion étoit un de ses adversaires, s'étant opposé pendant quatre ans à l'établissement de cet

odeur de Sainteté.

La Mere de Matel fit presenter la Bulle. de l'érection de cet Institut au Cardinal de Richelieu Archevêque de Lion; mais ce Prelat bien-loin d'avoir pour la Fondatrice des sentimens aussi favorables que ceux que son predecesseur avoit eus pour elle, il lui su toûjours opposé, & il ne voulut point recevoir cette Bulle. Etant même obligé d'aller à Rome, comme on lui recommandoit toutes les filles de son Diocêse, il répondit à son Grand-Vicaire que les Filles du Verbe Incarné n'étoient pas du nombre, ce qui causa une nouvelle affliction à la Fondatrice, car des parens de quelques-unes des Filles de sa Congregation déses parens de voir son établisse.

Ordre, & il n'oublia rien pour détourner ses nièces d'y entrer; mais aïant entendu les raisons de la Fondatrice, il changea de sentiment, l'Ordre du Verbe Incarné n'a point eu depuis de plus puissant Protecteur; & ses nièces furent les premieres Religieuses de cet Ordre, où elles sont mortes en

Bbb ij

Religieu- ment, les firent sortir; & en peu de tems il ne resta que vingt SES DE Filles de trente qu'elles étoient. Bien-loin néanmoins de les DU VERBE retenir par violence; elle sit assembler sa Communauté, & lui declara que l'établissement de l'Ordre du Verbe Incarné étant fort incertain, elles pouvoient se retirer & prendre parti ailleurs; mais elles se jetterent à ses pieds protestant qu'elles vouloient toutes la suivre, & qu'elles ne quitteroient point la Congregation. Elles firent une Retraite sous la conduite du Pere Gibalin Jesuite, & plusieurs ajoûterent au Vœu de chasteré un Vœu particulier de mourir à la poursuite de l'établissement de l'Ordre. Il est vrai que comme ces Filles avoient fait ces Vœux sans en avoir rien communiqué à la Fondatrice, elle ne les approuva pas d'abord, parce qu'il ne s'agissois pas seulement du spirituel, mais encore du temporel pour nourrir des Filles qui n'avoient rien; néanmoins elles les fit aussi, & le jour de l'Octave du saint Sacrement, elles furent dix qui renouvellerent ces Vœux, ce qui a donné lieu au renouvellement des Vœux que l'on fait tous les ans dans cet Ordre le jour de l'Octave du saint Sacrement, & à la Fêie de l'Epiphanie. Mais quoique ce ne fussent alors que des Vœux simples & qu'elles ne fussent pas encore obligées à des Observances Regulieres, elles vivoient cependant dans un exercice continuel d'oraison & de retraite, de silence, de penitence, & de mortification. Elles chantoient l'Office divin avec tant de devotion, & édifioient tellement toutes les personnes qui les frequentoient, qu'on ne parloit dans toute la ville que de leur ferveur.

Dans l'esperance que l'on accorderoit à la fin les permissions necessaires pour l'établissement de cet Ordre, la Fondatrice acheta l'an 1637. la Maison où est presentement le Mo nastere, & où elle demeuroit déja. Deux ans neanmoins se passerent encore, sans qu'elle pût faire cet établissement; & ce ne fut que le 15. Novembre 1639, qu'il se fit à Avignon. N. de Cohon Evêque de Nismes qui avoit toûjours favorisé le dessein de la Mere de Matel, y vint & donna l'habit aux eing premieres Religieuses de cet Ordre, qui furent Marguerite de Jesus du Villar Gibalin, Marie du saint Esprit Nalard, Therese de Jesus de Gibalin, Jeanne de la Passion Fiot, & Marie de saint Joseph Malarcher. Quatre mois après l'on donnaaussi l'habit à la nièce du President d'Orange, & le

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE CHAP. LI. 381
premier Avril 1640. la Fondatrice après avoir donné le gouvernement de ce Monastere à la Mere Marguerite de Jesus L'Ordre
du Villar Gibalin, partit d'Avignon pour retourner à Lion, DU VERBR
où aprés avoir demeuré dans la Maison de sa Congregation
jusqu'au commencement de Janvier de l'an 1643. elle sut
obligée d'aller à Grenoble pour y établir un second Monastere de son Ordre, & obtint des Lettres Patentes du Roi
pour cet établissement dont elle prit possession le jour de
l'Octave du saint Sacrement.

A peine l'établissement de Grenoble fut-il achevé, que la Mere de Matel reçut des Lettres de la Reine Anne d'Autriche Veuve de Louis XIII. & Mere de Louis XIV. par lesquelles Sa Majesté l'invitoit de venir à Paris pour y fonder un Monastere de son Ordre. M. le Chancelier Seguier lui fit aussi des instances pour cela. Elle vint à Paris & y établit un troisième Monastere, dont elle prit possession le premier jour de Novembre 1644. Elle souhaitoit avec beaucoup d'empressement prendre l'habit de son Ordre; mais les Superieurs ne le jugerent pas à propos, elle ne laissa pas neanmoins de prendre cet habit en la presence des Sœurs, après que le Superieur l'eût beni, & afin qu'elle ne causat point de scandale en paroissant en public avec cet habit, elle le couvrit d'un habit noir, en attendant que les affaires de l'Ordre lui permissent de s'engager à la clôture & de faire des vœux folemnels.

La haute idée qu'on eut à Paris de sa vertu & la douceur de ses entretiens, lui attirerent les Visites de plusieurs Prélats, de M. le Chancelier, & d'une infinité de personnes distinguées, ce qui donna de la jalousie à quelques personnes qui blâmerent sa conduite & tâcherent de rendre sa vertu suspecte à tous ceux qui en faisoient de l'estime. Ils trouvoient sur tout qu'elle avoit beaucoup de vanité & de présomption; puisque n'étant pas Religieuse, elle ne laissoit pas de gouverner des Monasteres comme Superieure; & on mit tout en œuvre pour l'obliger à quitter cet emploi, & à abandonner ses desseins. On la pressa de retourner à Lion pour y établir encore un Monastere, par ce que le Cardinal Louis Alphonse de Richelieu qui en étoit Archevêque étant mort, son Successeur lui pouvoit aisément accorder la permission de changer la Maison de sa Congregation en Monastere de son Ordre. Bbbni

Histoire des Ordres Religieux,

Relieure Mais ceux qui lui persuadoient de quitter l'aris, avoient des L'ORDRE sentimens bien differens; car ceux qui doutoient de sa vertu ou PU VERBE qui n'en pouvoient soûtenir l'éclat, vouloient son éloignement pour satisfaire leur passion sous un beau pretexte, & les autres croïoiens de bonne foi que sa presence étoit necessaire à

Lion pour y faire un établissement.

Elle se laissa vaincre, quoiqu'elle crût que sa presence seroit beaucoup plus necessaire à Paris. Elle en partit, & elle arriva à Lion le premier Novembre 1653. Cependant la Maison de sa Congregation ne fut changée en Monastere que l'an 1655. qu'elle en obtint la permission de l'Archevêque de Lion Camille de Neuville, qui la lui accorda à la recommandation du Chancelier, & pour lors la Sœur Catherine Flurin qui avoit été sa premiere compagne & premiere fille de la Congregation, qu'elle avoit toûjours gouvernée en qualité de Superieure en l'absence de la Fondatrice, prit l'habit de l'Osdre avec celles qui étoient toûjours restées dans cette Maison de

la Congregation.

Ce qu'elle avoit prévu arriva; son absence de Paris y causa dans son Monastere un tort considerable. Il y avoit dix ans qu'elle en étoit sortie, on la sollicita d'y retourner & elle y arriva l'an 1663. D'abord elle y fut reçuë avec beaucoup de joie, la Superieure fut la premiere à lui témoigner beaucoup d'empressement, au moins en apparence; mais dans la suite elle lui causa beaucoup de peines & de chagrins. Elle fit entendre aux personnes qui entroient dans les interêts de l'Ordre que la Fondatrice étoit trop attachée à son bien, qu'il falloit l'obliger à s'en dépoüiller en faveur du Monastere de Paris afin de le rendre plus florissant & plus estimé par ses richesses. Mais la Mere de Matel, quoiqu'elle ne fût pas encore Religieuse pour les raisons que les Superieurs jugerent à propos, n'avoit cependant aucune attache à son bien; elle vouloit seulement comme un mere commune en faire part aux autres Monasteres, & même en établir un cinquiéme à Rouanne, qui étoit le lieu de sa naissance.

On ne peut dire combien de violences on lui fit pour l'obliger à signer un Contrat de donation en faveur du Couvent de Paris. On emploïa tant de personnes pour lui persuader de le faire, & on usa de tant de menaces; qu'elle fut enfin contrainte de signer un Billet, par lequel elle promettoit de

Suite de la troisieme Partie, Chap. LI. donner à ce Monastere tout ce qu'on lui demandoit. Il sem-Religies. ble qu'après cela on devoit être satisfait & n'avoir plus que ses de l'Ordre des sentimens d'amour & de reconnoissance pour la Fondatri. Du Verbe ce; mais la Superieure & la plûpart de ses filles, la décrie-Incarne. rent comme une personne qui avoit l'esprit foible, & qui avoit besoin d'un bon Directeur, pour la remettre dans les voyes dont elle s'étoit égarée. La Superieure lui ôta son Confesseur, & lui en donna un sans experience dont elle se servit pour parvenir à ses fins. Non contente de lui avoir ôté son Confesseur, & une personne qui lui étoit fortement attachée, qui la servoit depuis long-tems, on la chassa honteusement du Monastere, sans lui donner un lieu de retraite & sans lui donner aucun secours pour retourner à Lion. Le Superieur de la Maison qui étoit Prieur de l'Abbaye de saint Germain des Prez, voulut y établir une Superieure perpetuelle qui étoit d'un autre Ordre, on sit beaucoup de violence pour la faire recevoir, on enfonça les portes, on rompit les grilles, on sit sortir les Religieuses qui avoient été le plus attachées à l'Ordre, & on les enferma dans d'autres Monasteres sans leur donner la liberté de parler à per-

fonne. Au milieu de ces persecutions, la Fondatrice sit paroître une constance extraordinaire, elle ne donna jamais la moindre marque d'imparience, & ne dit jamais aucune parole qui pût offenser legerement la Charité. Les incommodités qu'elle souffrit hors de son Couvent, aïant été obligée de loger dans un endroit serré & mal sain, augmenterent les maux dont elle étoit tourmentée depuis long-tems, & la reduisirent dans une état si pitoïable, que l'on crut qu'elle en mourroit. On la remena dans son Monastere le 29. Août 1670. & le lendemain matin, elle reçut le saint Viatique. Elle voulut ensuite être revêtuë de l'habit de l'Ordre & faire profession avant que de mourir. On en donna avis au Prieur de saint Germain des Prez, afin qu'il vînt faire lui même la Ceremonie, ou en donner commission à un autre; mais ce Superieur qui prétendoit changer ce Monastere en un Prieuré de saint Benoît, n'écouta point cette premiere demande. Comme la maladie de la Mere de Matel augmentoit tous les jours, elle renouvella ses instances pour recevoir l'habit & mourir Religieuse de l'Ordre, le Superieur lui accorda enfin sa de-

Histoire des Ordres Religieux,

RELIGIEU- mande. Elle reçut l'habit, & peu de tems après, elle fit pro-L'Ordre tellion en vertu d'un Bref qu'elle avoit obten pu Verbe du Cardinal de Vendôme, Légat en France. INCARNE. fession en vertu d'un Bref qu'elle avoit obtenu pour ce sujet

Après la ceremonie de la protession, sa siévre étant diminuée, il y avoit quelqu'esperance de guérison; mais un remede qu'on lui avoit donné pour moderer ses douleurs, les aïant au contraire augmentées, elle tomba dans l'agonie & demeura tranquille jusqu'à la mort. On ne se seroit pas même apperçu du moment qu'elle expira, si on ne lui avoit entendu prononcer par trois diverses fois le saint nom de Jesus, après quoi elle rendit doucement son esprit à son Créateur, le 11. Septembre 1670. Son corps fut ouvert après sa mort & on en tira le Cœur qui tut porté en son Monastere de Lion.

Peu de tems après la mort de cette Fondatrice, l'Ordre perdit le Monastere de Paris. Les Religieuses dont la mauvaise conduite n'avoit servi qu'à augmenter la patience & le merite de leur mere, n'avoient pas pensé à faire enregistrer au Parlement de Paris, les Lettres Patentes du Roi pour leur établissement; ce fut le pretexte que l'on prit pour les en faire sortir. Elles ont voulu tenter sur la fin du dernier siecle de rentrer à Paris, & elles ont fortement sollicité (appuiées de la protection d'un grand Cardinal) pour avoir des Lettres Patentes d'établissement. Cinq ou six Religieuses sorties du Monastere de Lion, demeurerent pendant quelques années dans une Maison au Faux-bourg saint Jacque; mais n'aïant pû obtenir ce qu'elles demandoient, elles s'en retournerent à Lion. Outre les Monasteres de Lion, d'Avignon & de Grenoble, elles en ont encore à Roquemore & à Anduse.

Leur habillement consiste en une Robe blanche, un manteau & un scapulaire rouges, la robe ceinte d'une ceinture de laine aussi rouge, & sur le scapulaire un Nom de Jesus, dant une Couronne d'épines & au dessous du Nom de Jesus, un cœur surmonté de trois clouds avec ces mots amor meus. Le tout en broderie de soïe bleuë. Leurs Constitutions ort

été approuvées par le Pape Innocent X.

Voyez la Vie de la Venerable Mere Jeanne Marie Chezard de Matel par le Pere Antoine Boissieu de la Compagnie de Fesus.

CHAPITRE



Religieuse de l'Ordre de N.D. de Miséricorde, en habit ordinaire.

86.

## CHAPITRE LI.

Religieuses de l'Ordra de Nôtre-Dame de Miseri-

Des Religieuses de Nôtre-Dame de Misericorde, avec les MISERI-Vies du Venerable Pere Antoine Yvan leur Fondateur, & de la Venerable Mere Marie Madelaîne de la Trinité, aussi Fondatrice & premiere Religieuse de cet Ordre.

E Pere Antoine Yvan Instituteur de l'Ordre des Relia gieules de Nôtre-Dame de Mitericorde, nâquit à Rians bourg de Provence, du Diocese d'Aix le 10. Novembre 1570. Ses pere & mere alant été mieux pourvûs des benedictions de la grace que des biens de la fortune, supportoient leur indigence avec une grande resignation, mangeant leur pain à la sueur de leur visage, & ne vivant que du travail de leurs mains. Antoine n'avoit que trois ans, lorsque son pere mourut, & le Seigneur témoigna dès-lors qu'il l'avoit pris sous sa protection, le preservant de la maladie contagieuse, qui avoit enlevé son pere ; quoique sans aucune précaution, il eût couché avec lui pendant tout le tems de sa maladie. Il ne contracta rien de la bassesse de son extraction. Dès son enfance il ne fit pas moins paroître d'inclination pour la vertu, que d'aversion pour le vice. Prévenu des benedictions de la grace, il faisoit déja connoître ce qu'il seroit un jour: on remarquoit en lui un air de pieté qui le faisoit distinguer des autres, & un grand amour pour l'austerité de la vie, les penirences du corps, & pour tout ce qui donne aux autres enfans de l'horreur pour la Religion.

On ne sçauroit exprimer les soins qu'il prit & les divers moïens dont il se servit dès l'âge de six à sept ans pour se porter de lui-même à l'étude. N'aïant pû être reçu dans les écoles à cause qu'il n'avoit pas dequoi païer les Maîtres, il alloit trouver les écoliers dans leurs maisons & les prioit d'une maniere touchante de lui montrer à lire; & parce que l'entrée des maisons lui étoit encore souvent resusée, à cause qu'il étoit mal vêtu, il arrêtoit les mêmes écoliers dans les ruës lorsqu'ils sortoient de l'école, ou qu'ils y alloient, & par le moïen de quelques fruits que sa mere lui donnoit pour son dîner & dont il se privoit, il les engageoit à lui donner quel-

Tome IV. Ccc

86 Histoire des Ordres Religieux,

RILIGIEU-SES DE L'ORDRE DE NOTRE-DAME DE MISERI-CORDE.

que leçon. De cette maniere il commença à apprendre à lire; mais aïant été reçu au nombre des Enfans de Chœur dans la Paroisse du lieu de sa naissance, cet emploi lui donna occasion d'augmenter sa pieté, & lui servit de motif pour se porter à l'étude avec plus de serveur; car s'aquitant de ses sonctions avec une modestie & une exactitude merveilleuse, il travailloit sans relâche à apprendre à lire, avec d'autant plus d'application qu'il étoit aïdé par quelques Prêtres de la Patoisse.

Après qu'il se fut appliqué pendant quelques années aux fonctions Ecclesiastiques en qualité d'Enfant de Chœur, la divine Providence lui donna les moiens d'apprendre les pratiques des vertus Religieuses, le faisant recevoir au service des PP. Minimes du Couvent de Pourrières éloigné de deux licuës du Bourg de Rians. On reconnut dans ce Couvent qu'il étoit naturellement porté à graver & à peindre; & fans aucun Maître il apprit de lui-même ces deux arts. Il fe cachoit souvent pour s'y exercer, & y emploïoit le tems qu'il pouvoit dérober à ses autres occupations. Mais il fit mieux paroître les attraits de son ame à la solide pieté, commençant dès lors à frequenter les Sacremens. Il s'adonna à l'Oraison Mentale, qui fut depuis l'exercice le plus ordinaire de sa vie. Il se perfectionna dans la lecture & dans l'écriture, & ces Peres lui donnerent même des commencemens de la langue Latine : Dans ce tems-là la Provence aïant été affligée d'une grande tamine, les personnes les plus riches turent contraintes de renvoier leurs domestiques, & les PP. Minimes réduits à cette extremité, renvoierent aussi Antoine Yvan, quoiqu'il leur fût très trile & qu'ils eussent beaucoup d'affection pour lui. Il se trouva dans une désolation extrême, ne sçachant à qui avoir recours pour pouvoir subsister & continuer ses études; car il n'avoit ni parens ni amis qui pussent l'assister, & sa mere qui étoit la feule personne à laquelle il eut pû recourir, avoit elle même beaucoup de peine à gagner sa vie.

Dépourvû de toutes les commodités de la vie & abandonné de toutes les créatures, il se retira dans un bois, où pendant dix ou douze jours, il ne vécut que d'herbes & de ratines, & il étoit exposé tant de jour que de nuit aux injures de l'air: mais ensin craignant de mourir de faim, ou d'être devoré par quelque bête sauvage, il resolut de quitter le bois & d'aller dans des lieux où il pût trouver quelque retraine



Religieuse de l'Ordre de N. Dame de Miséricorde, en habit de Cérémonies.

87.

Suite de la troisieme Partie, Ch. LI. plus favorable, & comme il ne vouloit pas estre à charge à RELIGIEU. personne, aïant amassé du bois, il en sit un fagot qu'il mit sur sts DE ses épaules, dans le dessein de le vendre & d'emploïer l'argent DE NOTRE à acheter du pain. Enfin il descendit de la Montagne, tout Miseria extenué par la faim & les autres imcommodités qu'il avoit condisouffertes, il se trouva même si so ble, que ne pouvant porter son bois, il eut de la peine à continuer son chemin. Pour lors les larmes aux yeux, il se plaignit amoureusement à Dieu de son extreme misere, le priant de ne le point abandonner. Il entendit en même tems une voix dans le bois, qui lui dit qu'il ne s'attristât pas, que Dieu auroit soin de lui. L'impression que cette voix sit dans son cœur lui servit comme de nourriture: il prit de nouvelles forces, & ne doutant point que Dieu n'en fût l'autheur, il se consia entierement à sa divine providence.

Il alla dans la Ville de Pertuis, où pendant quelques jours il gagna sa vie en faisant des images qu'il vendoit aux écoliers & aidant le Clerc de la Paroisse à sonner les Cloches, & à faire les autres fonctions de son emploi : mais il ne tarda pas d'éprouver ce que cette voix, qu'il avoit entenduë dans le bois, lui avoit dit; car on lui donna la conduite de quelques jeunes Gentils hommes pour leur apprendre à lire. Il eut le moien dans cette Ville, de frequenter quelques Peintres & il se perfectionna dans la Peinture. Il s'occupoit à l'étude avec tant d'application & de zele, que ses autres emploïs ne lui permettant pas d'y vaquer pendant le jour, il y passoit souvent les nuits entieres. Outre la frequentation des Sacremens, il recitoit chaque jour le petit Office de la Vierge. Il prenoit souvent la discipline, jeunoit tous les Mercredis, les Vendredis & les Samedis, & continuoit exactement la pratique de ses oraisons mentales qu'il avoit commencée dans le Couvent des Minimes de Pourrieres.

Comme l'on n'enseignoit que le commencement de la Grammaire à Pertuis, c'est ce qui l'obligea d'aller à Arles pour y apprendre la Philosophie; mais n'aïant pas pû trouver dequoi subsister, il su contraint d'en sortir pour venir à Avignon où il s'adressa au P. Cesar de Bus Fondateur de la Congregation des PP. de la Doctrine Chrétienne, qui connoissant sa pieté, le reçut au nombre de ses Disciples qui vivoient pour lors sans aucune obligation de Vœu, comme nous avons dit ail-

Ccc ij

Histoire des Ordres Religieux, Rection leurs. Mais il n'y resta pas long-tems, parce qu'aïant été trou-L'ORDRE vé propre pour les services domestiques, on ne lui permettoit pas d'aller au College pour y étudier. Il en sortit donc avec

la permission du P. Cesar de Bus, & vint à Carpentras, où il entra chez un particulier en qualité de Precepteur de son fils, sans aucun autre salaire que la nourriture. Il étoit si mal vêtu & ses habits étoient si dechirés qu'il n'osoit presque sortir de sa chambre ni aller au College; mais le pere de son

écolier fut si content de la bonne éducation qu'il lui donnoit,

qu'il le fit habiller & le pourvut de linge & de toutes les autres choses qui lui étoient necessaires.

De Carpentras il alla à Lion où il subsista quelque tems enseignant à écrire; mais il n'y resta pas long-tems; car outre que son occupation ne lui donnoit pas assez de loifir pour étudier, l'amour de la pureté qu'il cherissoit plus que toutes les sciences, le fit sortir bien-tôt de cette Ville. Il s'y étoit logé sans y penser dans une maison qui n'étoit pas en bonne reputation. D'abord il ne s'en apperçut pas, parce que s'appliquant sans relâche à des choses serieuses, & bien contraires au vice, il ne prenoit pas garde à ce que l'on faisoit dans cette maison; mais enfin il en fut averti, & il reconnut luy-même par quelques reflexions qu'il fit, qu'en diverses rencontres on avoit dressé des pieges à sa pureté, & qu'il y étoit en danger de la perdre. Il resolut d'en sortir à l'heure même, & craignant de courir le même danger dans une ville qu'il ne connoissoit pas, il sortit de Lyon pour retourner en Provence.

Dieu enfin recompensa les peines du P. Yvan, le faisant admettre à la dignité du Sacerdoce, comme il l'avoit desiré dès les premieres années de sa vie, ce qui arriva l'an 1636. dans le trentième de son âge. Il avoit reçu les quatre Mineurs, le Soûdiaconat & le Diaconat de différens Evêques, & il fut admis à la Prêtrise par l'Evêque de Senès. Dés qu'il fut Prêtre, il retourna à Rians dans le dessein d'assister & de consoler sa mere, qui dans les infirmités de son âge étant privée des biens de la fortune, souffroit de grandes incommodités. Il prit soin des écoles de Rians afin d'être plus en état de fournir à sa mere les choses dont elle avoit besoin, partageant le reste en deux parts, dont l'une étoit pour les pauvres & l'autre pour ses pressantes necessités. Ses vertus étoient trop éclatantes pour demeurer long-temps cachées dans les classes, ce

Qui fit qu'il ne tarda pas à avoir des emploïs conformes à Religionafon zele. Ses Superieurs lui donnerent la Cure de la Ver-sis de dire qu'il-fut obligé de quitter peu de tems après, pour prendre celle de Coutignac, & il s'acquitta de cette Charge avec Miserila sainteté, le zele, & la vigilance d'un bon & vigilant Pa-coadu. steur.

Quoiqu'il fût trés-circonspect dans toutes ses actions, & qu'il eût toûjours de grandes apprehensions d'être trompé, il succomba néanmois à une tentation de vaine gloire & d'amour propre que lui suggera le Démon au sujet de ses Prédications. Il s'étoit contenté de parler au peuple avec la simplicité du cœur, & ses discours pleins de zele & d'amour pour Dieu, lui avoient attiré une approbation generale, aïant toûjours eu un-grand nombre d'auditeurs à ses Sermons. Il se trouva néanmoins des personnes qui lui persuaderent de s'appliquer à la composition de ses Sermons avec plus d'étude, d'y observer les Regles de la Rhetorique, & de ne pas negliger la politesse du langage, lui persuadant que par ce moien il seroit plus estimé, qu'il pourroit subsister plus honorablement, & obtenir plus aisément quelque bon Benefice qui lui donneroir dequoi fournir à ses aumônes. Il se laissa aller à leur avis: il se relâcha dans ses exercices de charité & de devotion, parce que donnant trop de tems à l'étude de la Prédication, il n'en avoit pas assez pour les autres pratiques qui regardoient sa perfection & la conduite de sa Paroisse. Mais il découvrit bien-tôt le piége que lui avoit rendu l'ennemi du genre humain; & pour reparer la faute qu'il avoit faite d'avoir donné entrée en son cœur à la vaine gloire & à l'ambition, il se démit de sa Cure, & se retira dans un Ermitage où il demeura pendant neuf ou dix ans, pratiquant les austerités des anciens Anachoretes. Il ne mangeoit que des légumes, des racines, des herbes, & des truits, & jamais ni chair, ni poisson, pas même des œufs ni du laitage; encore ne mangeoit il qu'une fois le jour après les quatre heures du soir. Il faisoit ordinairement quatre Carêmes l'année, pendant lesquels il ne mangeoit que de deux en deux jours, & quelquesois plus rarement. Enfin les viandes extraordinaires dont il se servoit les Dimanches & les Fêtes solemnelles, n'étoient que le pain, le vin, l'huile, & le sel.

Lorsqu'il étoit Curé de Coutignac on l'aceusa d'être sor-

Ccc iij

CORDE.

Religieu- cier & magicien, on fit la même choie, lorsque dans sa solitude on lui vit pratiquer des austerités qui sembloient surpas-DE Nôtre- ser les forces humaines. Mais les gens de bien eurent-toûjours beaucoup d'estime pour sa vertu. Le Curé de Brignoles qui étoit persuadé du grand talent qu'il avoit pour la conduite des ames, voulut l'avoir pour Vicaire, & l'en pria avec tant d'instance, qu'il y consentit; mais ce ne fut qu'à condition qu'il continueroit le genre de vie qu'il menoit dans son Ermitage, à l'exception des austerités qui étoient incompatibles avec sa profession. Le Curé de Brignoles sur si édissé de sa conduite qu'il lui resigna son Benefice; mais comme il fut contesté au P. Yvan, il aima mieux l'abandonner, que de soûtenir un procés. Il prit ensuite la Direction de la Chapelle de Nôtre Dame de Beauvezet à Aix, & il eut-le soin de la Confrairie de la Misericorde. Ses penitences & ses mortifications lui aïant causé une grande maladie, il les retrancha pour obéir à son Prelat; mais il redoubla ses soins & ses travaux envers le prochain, & la peste aïant infecté la ville d'Aix, il s'exposa au peril de la mort pour le service du peuple. La maladie étant cessée & toutes choses se rétablissant dans leur premier état, l'Eglise de la Madelaine qui est une Paroisse de la Ville, se trouva sans Pasteur & sans Prêtre, la maladie aïant été si violente qu'elle avoit enlevé la plus grande partie des Paroissiens, & les quatre Vicaires que le Chapitre de la Cathdrale, qui en est Curé primitif, y avoit établis: c'est pourquoi il jetta les yeux sur le P. Y van pour en remplir la premiere place; mais aïant été encore obligé de quitter cet emploi, il prit la resolution de se retirer chez les PP. de l'Oratoire, où Dieu l'appelloit pour un tems, afin de commencer son grand ouvrage de l'établissement de l'Ordre de Nôtre-Dame de Misericorde. Il n'y avoit pas long-tems qu'il étoit chez ces PP. lorsque Dieu lui envoia la premiere fille de cet Ordre. Cette fille se sentant appellée à une haute perfection demandoit depuis long-tems un Confesseur fidéle qui fût selon le cœur de Dieu, & qui l'aidât à accomplir sa volonté. D'un autre côté, il y avoit long tems que le P. Yvan desiroit voir cette fille que Dieu lui avoit fait connoître dans ses Oraisons.

> Elle se nommoir Madelaine Martin, & naquit à Aix en Provence l'an 1612, jusqu'à ce qu'elle connût se P. Yvan toute

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. LI. 391 sa vie n'avoit été qu'une mortification continuelle; car étant RELIGIEUencore enfant son plus grand plaisir étoit de se faire attacher L'ORDRE à une Croix par les compagnes qu'elle deffioit de se morti- DAME DE fier de la maniere qu'elle le feroit, & couroit nuds picds sur MISERIdes chardons qui lui mettoient les pieds & les jambes tout en corde sang. Ses jeunes & les Oraisons étoient presque continuels, & passoit presque coutes les nuits à prier Dieu. Elle ent quelque amitié pour un jeune homme qui la recherchoit en mariage avec empressement; mais comme Dieu l'avoir destinée pour être la mere d'un grand nombre de Vierges que son Fils avoit choisies pour être ses épouses; un jour qu'elle prioit avec ferveur dans la Chapelle de sainte Marthe à Tarascon, il lui donna un si grand mépris du monde, que cette sainte fille n'eut plus à l'avenir aucunes affections pour les creatures. Elle persuada aussi le mépris du monde à celui qui la recherchoit en mariage, & lui fit fur ce sujet un discours si plein d'onction; que le jeune-homme prit la resolution d'embrasser la Vie Religieuse, & entra dans l'Ordre de S. François. Cette sainte fille ne doutant point que Dieu ne l'appellât à une haute perfection, comme nous avons dit, chercha un Confesseur zelé, & s'étant adressé au P. Yvan, sans le connoître, elle fut fort surprise lorsqu'il l'appella par son nom, & qu'il lui découvrit ce qu'elle avoit dans son interieur, jusqu'à la moindre de ses pensées & de ses affections. Elle connut par là que c'étoit le Confesseur que Dieu lui avoit destiné, & dès lors ces deux personnes furent étroitement unies par le lien de la grace & de la charité.

Le P. Y van prit un soin particulier de la conduite de Madelaine Martin, & il n'oublia ni peine ni travail pour la préparer à l'accomplissement des desseins de la divine Providence. Quelques mois se passerent pendant lesquels il continua à exercer sa penitente dans toutes les pratiques de la Vie spirituelle. Madelaine étant tombée malade, tout le tems de sa maladie ne fut presque qu'un continuel recueillement où Dieu l'attira pour l'instruire pleinement du dessein qu'il avoit que l'on fondat l'Ordre de Nôtre-Dame de Misericorde, & des moiens qu'elle devoit emploier avec le P. Yvan pour l'établir. Enfin le tems arriva que le P. Yvan s'étant trouvé dans une assemblée où l'on déliberoit sur les moiens d'établir une Congregation de Filles, conforme à celle que Dieu lui avoir

192 Histoire des Ordres Religieux,

RELIGIEU-inspiré, & ce bon Prêtre aïant dit qu'il y avoit long tems

SES DE
L'ORDRE qu'il avoit conçu ce dessein, & que Dieu l'avoit inspiré à

DE NôTRE-quelques filles qu'il dirigeoit, chacun en particulier l'encou
DAME DE
MISERICORDE. il acheta une maison pour y assembler les premieres silles de
cette Congregation.

Ce fut donc vers l'an 1633, que là Mere Madelaine Martin avec une compagne entra dans cette maison. Elles furent en peu de tems suivies de sept ou huit autres filles. On ne sçauroit croire les austerités qu'elles pratiquerent dans ce commencement, le jeune, le cilice, la retraite, l'Oraison, le travail, & les autres exercices que l'on pratique dans les Religions les plus réformées, étoient continuels dans cette Congregation naissante. Les vertus éminentes que le P. Yvan voioit pratiquer à ses filles, lui faisoient esperer que Dieu beniroit son entreprise & la feroit heureusement réussir à sa gloire. Il avoit sujet de s'en réjouir; mais peu de tems après sa joie fut changée en tristesse: toute la ville d'Aix se soûleva contre sa Congregation; Ce fut un murmure universel. On attaqua la reputation des Filles, on ne parloit d'elles qu'avec mépris, on les outragea même. Les parens de ces Filles venoient tous les jours les trouver pour leur faire quitter leur vocation, sous pretexte qu'elles étoient la fable de toute la ville. Elles ne furent pas seulement attaquées en leur honneur; elles souffrirent aussi beaucoup d'incommodités, en ce que la persecution fut cause qu'elles manquerent de ce qui étoit necessaire à la vie. Les Filles n'osoient s'adresser à leurs parens, à cause qu'elles étoient dans la Congregation contre leur volonté. Une grande disette dans la ville d'Aix survint pour lors, qui fut un nouveau surcroît de peine dans leur indigence, tout ce qui étoit necessaire à la vie étant hors de prix, & ne recevant aucun secours, parce que la calomnie faisoit qu'elles étoient abandonnées de tout le monde.

Comme la Sœur Madelaine Martin étoit reconnue pour la Fondatrice & la pierre fondamentale de cette Societé, c'étoit elle que l'on attaquoit plus particulierement. Les uns l'appelloient folle, d'autres une vagabonde, ceux-cy une ambitieuse, ceux-là une possedée, les enfans lui jettoient des pierres quand elle alloit par la ville. On la chargeoit d'injures quand en la rencontroit dans les Hôpitaux, on s'en prenoit même

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. LI. 393 à sa mere, en lui disant qu'elle devoit l'en retirer & ne lui RELIGIEGE pas permettre de voir le Pere Yvan, ni de lui parler. En- SES DE L'ORDRE fin on la sollicita si fortement de detourner sa fille du des- DENÔTREsein qu'elle témoignoit avoir, & que tout le monde condam- MISERInoit de folie & d'extravagance, qu'elle alla dans cette Mai- corre fon dans le dessein d'en retirer sa fille & de l'emmener avec elle dans sa maison, & par ce moien de détruire la Congregation, puisque sa fille en étoit le principal appui. Mais, ô merveille surprenante! Dieu donna au contraire des forces à la Sœur Madelaine pour retenir sa mere avec elle. Dieu parlant par sa bouche toucha si vivement le cœur de cette fémme, qu'elle prit resolution de rester dans la Congregation, où elle apporta tout le bien qui lui restoit, & elle fut depuis appellée dans l'Ordre, Marie de la Charité, à cause de la charité qu'elle avoit exercée toute sa vie.

L'une des plus grandes peines du Fondateur fut de n'avoir pu obtenir la permission de celebrer la Messe dans la petite Chapelle que ses Filles avoient preparée dans leur Maison, ce qui leur causoit beaucoup d'incommodités; car elles ne pouvoient pas vivre entierement séparées du commerce du monde & garder une espece de clôture, étant contraintes de sortir tous les jours pour aller entendre la Messe. Un an & demi s'étoient déja écoulés depuis l'établissement de cette Congregation qui s'étoit fait du consentement du Cardinal Alfonse Louis de Richelieu Archevêque d'Aix qui s'étoit declaré le Protecteur du P. Yvan, mais ce Prelat aïant été transferé à l'Archevêché de Lion, son successeur Louis de Bretel ne fut pas d'abord si favorable à nôtre Fondateur. & se rendit trés difficile à lui accorder les permissions necessaires pour l'affermissement de sa Congregation. Le Pere Yvan lui aïant demandé permission de celebrer la sainte Messe dans la Chapelle de cette Maison, & ce Prelat aïant été obligé de s'absenter pour les affaires de son Diocese, remit la requête du Pere Yvan entre les mains de son Grand Vicaire, qui aïant enfin accordé cette permission vint benir la Chapelle le jour de saint Thomas Apôtre de l'an 1634. & y celebra le premier la Messe. L'Archevêque à son retour, vint faire la visite de cette Maison, & sur si édifié de la conduite que l'on tenoit dans la Congregation, qu'il l'approuva, & ratifia les permissions que son Grand - Vicaire avoit données; il est Ddd Tome IV.

Histoire des Ordres Religieux,

DAME DE MISERI-

Residen-accorda même de nouvelles, offrant sa protection au Pere Yvan & à ses Filles. Quelque temps aprés, comme on cher-DE NOTRE- choit dans la Ville d'Aix des personnes d'une folide vertus & d'une pieté éprouvée pour leur commettre le soin & la conduite des Filles Penitentes que l'on avoit nouvellement renfermées dans une maison particuliere, l'Archevêque d'Aix, à la sollicitation de quelques personnes qui ne pouvoient souffrir la Congregation du Pere Yvan, fit la proposition aux Filles de la Misericorde d'accepter cet emploi, & sur le refus qu'elles en firent à cause qu'il étoit contraire à l'esprit de leur Institut, toute la Ville se souleva de nouveau contre elles, & l'Archevêque vouloit être obéi; mais par l'entremise de l'Archevêque d'Arles & de l'Evêque de Freius, la persecution cessa, & l'Archevêque d'Aix permit aux Filles de la Misericorde de vivre dans la pratique de leurs exercices ordinaires. Ce Prélat les attaqua neanmoins de nouveau, il voulut sçavoir si elles avoient dessein de rester dans l'état seculier, où si elles von loient s'engager par des vœux solemnels, & faire un nouvel Ordre: Comme il eut appris la resolution où elles étoient de se faire Religieuses, il les voulut obliger à faire choix d'un Ordre déja approuvé. Il ôta au P. Yvan la conduite de ces Filles, quelques Peres de la Compagnie de Jesus en furent chargés & en rendirent un si bon témoignage à l'Archevêque, que ce Prélat leur rendit son estime & son affection.

Le P. Yvan pendant ce temps-là voyant que ses Filles étoient mal logées, acheta une place pour y bâtir un Monastere, & pendant que l'on travailloir à l'édifice materiel. les Peres Jesuites qui avoient été chargés de la conduite de ces Filles, s'employoient à l'avancement de l'édifice spirituel. La confiance que ces Filles eurent en eux, les encouragea par l'avis du Pere Yvan, à leur declarer le dessein principal de leur Congregation qu'elles n'avoient encore ofé découvrir aux Superieurs, qui étoit, que si Dieu leur faisoit la grace d'être Religieuses, elles s'obligeroient par vœu de recevoir dans leur Ordre les pauvres Demoiselles & les autres filles d'une condition honnéte, avec la dot qu'elles auroient, si grande, ou si perite qu'elle pût être; pourveu qu'elles connussent qu'elles fussent bien appellées. Ces Peres approuverent leur resohaion, quoiqu'ils previssent bien les obstacles & les difficul-

Suite de la troisieme Partie, Chap. LI. 396 tés qu'il faudroit vaincre. En effet, lorsqu'ils l'eurent proposé Religies. à l'Archevêque de la part de ces filles, leurs adversaires ai-LORDRE grissant de plus en plus l'esprit de ce Prelat contre elles, l'em- DENÔTREpêcherent de consentir qu'elles sissent ce vœu. Il pria deux MISERI-Evêques de voir le Pere Yvan & ses Filles, pour les dissua-corps. der de le faire. Mais ces Prelats après avoir écouté leurs raiions, en furent si touchés, qu'au lieu de presser le Pere Yvan & les Filles de sa Congregation, de ne plus songer à ce vœu, & de changer de sentiment, ils changerent eux-mêmes de sentiment, ils devinrent les Protecteurs de la Congregation, & agirent depuis si puissamment sur l'esprit de l'Archevêque d'Aix, qu'encore bien qu'ils ne pussent pas lui persuader d'approuver le vœu dont il étoit question, ils lui persuaderent au moins de laisser nôtre Fondateur & ses Filles dans la pratique de leurs exercices ordinaires, & de leur permettre la continuation de leur entreprise, jusques à ce que le tems eût mieux fait connoître la volonté du Seigneur.

Cependant le Monastère étant achevé, les Filles de cette Congregation y entrerent le jour de la sainte Vierge de l'an 1638. y ayant été conduites par les principales Dames de la Ville, il ne restoit plus au Pere Yvan pour l'accomplissement de son dessein, que d'obtenir des Superieurs le pouvoir de lier ses Filles par des vœux solemnels, & changer leur Congregation seculiere en un Institut regulier. C'étoit ce qui étoit le plus difficile, & qui demandoit de plus grands soins, car l'Archevêque s'étoit assez declaré qu'il ne souffriroit aucun nouvel Ordre Religieux dans son Diocese. Elles passerent un an dans leur nouveau Monastere en habit seculier; mais menant une vie retirée, & autant reguliere que les Religieuses les plus Reformées de l'Eglise, & lorsqu'elles s'y attendoient le moins, elles obtinrent du Vice-Legat d'Avignon une Bulle par laquelle il leur donnoit pouvoir de choisir une Regle approuvée, defaire les vœux de Religion, & de dresser des Constitutions.

L'Archevêque d'Aix fut fortement sollicité par les amis de cette Congregation, de recevoir cette Bulle, mais il ne voulut point en envendre parler; & protesta qu'il ne permettroit jamais l'établissement de ce nouvel Ordre: cependant le Comte d'Alais Gouverneur de Provence, obtint du Roi des Lettres Patentes du 13. Novembre 1639, qui permetD d d ii

Digitized by Google

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

Resigne toient d'ériger cette Communauté en Maison Religieuse. L'Archevêque d'Aix nonobstant ces Lettres Patentes, ne vouloit DENÔTRE- point donner son consentement pour cet établissement : quelques mois se passerent encore, & enfin il se laissa stechir, & PICORDE. reçut la Bulle. Il donna l'habit de Religion aux six premieres Filles de la Congregation, la Sœur Madelaine Martin le recut la premiere, & changeant son nom, on lui donna celuy de Marie Madelaine de la Trinité. La Ceremonie de cette prise d'habit se fit la seconde Fête de la Pentecôte de l'an 1639. quelques mois aprés l'Archevêque donna encore l'habit de Novice à six autres filles, & l'année suivante elles firent profession. Les Constitutions furent dressées par le Pere Yvan, & approuvées par l'Archevêque d'Aix, après que les difficultés touchant le quatrième vœu, eurent été levées. Le Fondateur aïant ensuite envoïé à Rome pour faire confirmer par le Pape Urbain VIII. ce que l'Archevêque avoit reg'é dans cet Institut, il y eut encore de nouvelles difficultés touchant le quatriéme vœu; mais enfin Sa Sainteté l'approuva par un Bref du 3. Juillet 1642. ce qui fut confirmé par un autre Bref du Pape Innocent X. du 2. Avril 1648. & le tout fut autorisé par Lettres Patentes du Roi, enregistrées au Parlement d'Aix, & ensuite à celuy de Paris.

> Il y avoit environ dix ans que cet Ordre étoit établi à Aix sans qu'il eût fait aucun progrés. Mais le bruit des merveilles que Dieu y avoit operées, & la haute estime des verrus du P. Y van & de ses Religieuses, exciterent plusieurs personnes à demander & à procurer l'établissement du même Ordre en d'autres Villes. La premiere qui demanda de ces Religieuses sut l'Abbesse de saint Georges d'Avignon, qui voulut se servir d'elles pour mettre la reforme dans son Monastere & embrasser son Institut, ce qui ne réussit pas par l'opposition des Religieuses de ce Monastere, qui ont pris dans la suite l'hibit de l'Ordre de la Visstation de Nôtre-Dame. Les Religieuses de la Misericorde furent demandées par les Bourgeois de Marseille, qui leur donnerent un établissement dans leur Ville l'an 1643. Elles retournerent la même année à Avignon où elles firent une nouvelle fondation, & l'an 1648, elles furent appellées à Paris où elles s'étabirrent au Faux-bourg saint Germain dans la ruë du Colomhier; mais elles ne prirent possession de leur Monastere que:

Suite de la Troisieme Partie, Chap. LI. 193 l'an 1651. Ce fut là que le Fondateur après avoir travaillé si Remoieur utilement pour cet Ordre, mourut le 8. Octobre 1633. Il fut L'ORDRE enterré dans l'épaisseur du mur qui separe le Chœur de DAME DE l'Eglise, & le P. Leon Carme des Billettes, prononça son Miseri-Oraison Funebre en presence de la Reine Anne d'Autriche, corde qui a toûjours protegé cet Ordre.

Après la mort du P. Yvan la Mere Marie Madelaine de la Trinité fit encore deux fondations, l'une à Arles l'an 1664. & l'autre à Salon l'an 1662. Tout le reste de sa vie se passa dans les souffrances & les persecutions domestiques dont Dieu voulut éprouver encore la vertu. Etant de retour à Paris, le Confesseur de son Monastere sit soûlever contre elle une partie de sa Communauté, & on la contraignit de retourner à Avignon, on l'accusoit entr'autres choses d'avoir chargé sa maison d'un trop grand nombre de pauvres filles de qualité, qui n'avoient presque rien apporté pour fournir à leur entretien. Cette conduite si charitable lui suscita aussi des persecutions dans quelques autres de ses Monasteres. D'un autre côté Dieu luy envoya plusieurs maladies où elle sit paroître une constance admirable & une parfaite resignation à sa volonté; mais la derniere dont il voulut encore l'éprouver, fut l'an 1678. Etant en son Monastere d'Avignon, elle fut attaquée le 20. Janvier d'une hydropisse cangrenée interieure & exterieure, & telle que les Chirurgiens qui l'ouvrirent après sa mort, protestoient qu'elle auroit dû mourir de ce mal dixans plûtôt. Sa patience fut neanmoins si grande, & elle s'estimoit si heureuse de souffrir, qu'elle ne pouvoit assez parler du bonheur des ames qui souffrent avec amour, & si elle témoignoit quelquefois de la joie dans le moment que l'on la tournoit, ou qu'on luy faisoit prendre une autre posture, ce n'étoit que parce que ses douleurs augmentoient extraordinairement, & c'étoit dans le fort de les douleurs qu'on luy

L'Archevêque d'Avignon la visita trois fois pendant sa maladie, le Vicelegat l'alla voir aussi connoissant son merite extraordinaire, & le cas tout particulier que le Pape Innocent XI. faisoit d'elle. Enfin aprés avoir reçu pour la derniere fois le Saint Sacrement qu'elle avoit déja reçu plusieurs foisdans cette maladie, elle donna la benediction à ses Filles & à ses

entendoir dire nuit & jour, qu'elle ne vouloit que l'accom-

plissement de la volonté de Dieu.

D d d iii

Histoire des Ordres Religieux,

Religieu- Monasteres, & rendit son ame à Dieu dans celuy d'Avignon L'ORDRE le 20. Fevrier de l'an 1678. Son corps fut exposé pendant deux DE Nôtre: jours dans l'Eglise, pour satisfaire à la devotion du peuple, & le quatorziéme jour après son decès le P. Provincial des Peres de la Doctrine Chrétienne, prononça son Oraison Funebre en presence de l'Archevêque, du Vice-Legat, & d'un grand concours de peuple. Elle a laissé des avis & des instructions pour ses Religieuses qui ont été trouvés parmi ses écrits, & qui ont été inserés dans sa vie écrite par le P. Piny

Tacobin.

La fin principale pour laquelle cet Ordre de Nôtre-Dame de Misericorde fut établi, a été pour servir d'azile aux pauvres Demoiselles & autres filles d'une condition honnête, qui étant appellées à l'état Religieux, n'ont pas dequoi se faire recevoir dans les autres Monasteres, ni assez de bien pour se marier selon leur qualité; de sorte que les Religieuses de cet Ordre font une profession expresse de les recevoir avec ce qu'elles peuvent apporter; pourvû qu'on reconnoisse en elles les qualités requises, & que le Monastere ait dequoy subsister: & afin que cet esprit de recevoir les pauvres Demoiselles avec le peu qu'elles ont, persevere dans cet Ordre, & qu'il ne soit pas permis aux Religieules de s'en dispenser sans des causes legitimes; outre les trois Vœux essentiels de Religion, elles en font un quatrième, par lequel elles s'obligent de ne refuser jamais leur suffrage à une sille pour la seule insuffisance de sa dot, selon leur Bulle & leurs Constitutions, c'est-2dire selon les moderations que les Superieurs y ont mises.

Le travail est une des principales obligations des filles de cet Ordre, pour suppléer par le gain qu'elles en reçoivent à l'insuffisance de la dot des pauvres filles, & elles y employent tout le temps qui leur reste aprés leurs exercices de Religion. Cette obligation du travail va même plus loin; car encore que les maisons soient suffisamment rentées pour pouvoir recevoir un certain nombre de Religieuses sans dot, elles ne sont pas moins tenuës de travailler, & pour lors le profit de leur travail doit être distribué aux autres Maisons de l'Ordre qui en ont besoin, ou au soulagement des pauvres Monasteres des

autres Ordres, ou à des familles indigentes.

Pour encourager les filles à travailler avec moins d'incommodité, le Fondateur, avec le consentement des Superieurs, a



Religieuse de l'Ordre de N. Dame de Charité
en habit ordinaire.

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CH, LII. 399 choisi une Regie fort douce qui est celle de S. Augustin, & a Réligieu dressé des Constitutions tres-moderées touchant le vivre, le 1'URDRE vêur & le dormir; & leur a même donné un Office fort court DAME DE A facile à reciter, qui est le petit Office de la Vierge. A la verité CHARITE. la clôture y est tres-exactement gardée, elles vont rarement aux grilles, & elles observent les pratiques de l'oraison, du silence, & des autres vertus religieuses, qui leur sont necessaires pour l'accomplissement de leur dessein, qui est encore d'imiter la Vie que la Mere de Dieu a menée sur la terre aprés l'Ascension de son Fils, laquelle a été tres retirée, éloignée de la frequentation des hommes, & mêlée d'action & de contemplation.

Leur habillement confiste en une robe de gris-maur & un scapulaire de serge blanche, sur lequel elles portent un Crucifix attaché à un ruban noir. Dans les Ceremonies & lors qu'elles approchent de la Sainte Table, elles mettent un manteau aussi de gris-maur, & portent un voile noir & la

guimpe comme les autres Religieuses.

Voyez la Vie du P. Tvan par Gilles Gondom. Son Eloge par le P. Leon Carme des Billettes, le Receüil de ses Lettres, la vie de la Mere Marie Madelaine de la Trinité par le Pere Alexandre Piny Jacobin, & celle qui a été composée par le Pere Grosez de la Compagnie de Jesus.

## CHAPITRE LII.

## Des Religieuses de l'Ordre de Nôtre-Dame de Charité.

'Est avec justice que le R. P. Eudes, frere de M. Mezeray Historiographe de France, doit être mis au nombre des Fondateurs d'Ordres; puisque non seulement il a sondé la Congregation des Prêtres Missionnaires de Jesus & Marie, communément appellés les Eudistes; mais que l'Ordre de Nôtre-Dame de Charité luy est aussi redevable de son établissement. Nous nous reservons à donner la vie de ce grand serviteur de Dieu, en parlant des Eudistes dans la sixième partie de cette Histoire, & nous allons rapporter icy l'établissement de l'Ordre de Nôtre-Dame de Charité, comme étant sosimis à la Regle de Saint Augustin.

Histoire des Ordres Religieux,

RELIGIEU-

L'Ordre de Nôtre-Dame de Charité porte avec justice ce L'Ordre nom, puisque la Charité même en a esté la fin principale, aïant été établi pour travailler à la conversion des ames pecheresses, l'on peut dire que c'est un Ouvrage de la Grace, & le fruit des Predications du Pere Eudes; & suivant le sentiment de cet homme Apostolique, il a pris son origine dans les sacrés cœurs de Nôtre Seigneur & de la sainte Vierge embrasés du zele du salut des ames. Ce fervent Ministre du Seigneur travaillant aux Missions dans les années 1638. 1639. & 1640. avec un zele infatigable, plusieurs filles & femmes d'une conduite peu reglée, furent si vivement touchées de ses discours, qu'elles le vinrent trouver, le priant de leur donner un lieu de refuge pour y faire penitence de cur vie deseglée, & quelques-unes luy avouerent que la necessité e vit la cause de leur desordre. Ce Saint-homme les aïant aidé par ses aumônes, & n'aïant point de lieu de retraite, il les commit aux soins de quelques personnes de pieré.

Entre autres personnes il y engagea une femme fort simple appellée Madelaine l'Amy, qui quoique pauvre des biens temporels étoit neanmoins riche en pieté & remplie de charité. Elle les reçut dans sa Maison, les instruisoit, leur apprenoit à travailler, & fournissoit à tous leurs besoins par le moien des aumônes qu'on lui faisoir. Un jour que cette bonne femme étoit à sa porte, elle vit passer le Pere Eudes accompagné de M. de Bernieres, de M. & de Madame de Camilly, & de quelques autres personnes d'une pieté distinguée, elle s'écria dans un transport plein de zele, Où allez-vous? sans doute vous allez dans les Eglises y manger les images, après quoy vous croyez être bien devots, ce n'est pas là où gît le lieure; mais bien à travailler à fonder une maison pour ces pauvres filles qui se perdent faute de movens & de conduite. Ce discours rustique; mais plein d'ardeur, qui ne fut d'abord qu'un suiet de risée à la compagnie, ne laissa pas de produire dans la stite de bons effets, particulierement dans l'esprit du P. Eudes qui voyoit depuis long tems la necessité qu'il y avoit d'établir dans la Ville de Caën une pareille Maison. Il se détermina à y travailler tout de bon aprés que cette bonne femme l'eut encore une fois exhorté à le faire comme il passoit encore deyant sa maison avec les mêmes personnes dont nous avons parlé, & qui concerterent dessors ensemble des moyens qu'il falloit



Religieuse de l'Ordre de N. Dame de Charité, 89. en habit de Cérémonies.

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. LII. 401 falloit prendre pour ce nouvel établissement. L'on conclut Religieuqu'il falloit prendre une Maison à louage, l'un promit de pauer l'Ordre le louer, l'autre de la fournir de meubles. Il y en eut aussi DAME DE qui offrirent de donner du bled pour faire subsister ces pau-Charite vres filles. La Maison sut louée, & le 25. Novembre 1641. elles y furent renfermées sous la conduite de quelques Filles devotes.

Le nombre des Penitentes s'augmenta en peu de tems, le P. Eudes les visitoit souvent, les consoloit, leur donnoit de bonnes instructions, & ne negligeoit rien de ce qu'il croïoit necessaire à leur avancement spirituel & temporel. Il leur sit observer la clôture, & par la permission de Jean d'Angennes pour lors Evêque de Bayeux, l'on érigea dans cette Maison une petite chapelle, où le Pere Eudes & quelques autres de ses Missionnaires disoient tous les jours la sainte Messe, & administroient les Sacremens aux personnes qui y demeuroient. Ensin les Echevins de la Ville voyant l'utilité de cet

établissement, y donnerent leur consentement.

Le Pere Eudes voyant que les filles devotes qui s'emploioient à l'instruction de ces Penitentes, se desistoient facilement de cette œuvre de charité, à la reserve d'une de ses pieces que ses parens, par inspiration divine, avoient associée dès l'âge de onze ans à ces pieuses Dames, il jugea à propos de donner la direction de ces Penitentes à des personnes Religieuses, soit que l'on en sît venir de quelque Monastere, ou que l'on établît un nouvel Ordre, où les personnes qui y feroient profession, outre les trois vœux de Religion, en feroient encore un quatriéme, de s'emploïer à la conversion des Penitentes. Le dernier expedient fut trouvé le plus avantageux, & l'on obtint du Roy Louis XIII. des Lettres Patentes au mois de Novembre 1642. par lesquelles Sa Majesté permettoit d'établir dans la Ville de Caën une Communauté Religieuse où l'on feroit profession de la Regle de S. Augustin, & un vœu particulier de travailler à l'instruction des filles & femmes Penitentes, qui voudroient s'y retirer pour un tems. Il y a bien de l'apparence que l'on mit d'abord ces filles Penitentes sous la conduite des Religieuses de Nôtre-Dame du Resuge, dont nous avons rapporté l'Histoire dans le Chap. XLVII. & il Huer, semble que ce soit le sentiment de M. Huet Evêque d'Avran- Antiqui té she, voici ce qu'il en dit: Cette Communauté prit d'abord « de Caën.

Tome IV. Eee

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX.

Artienu- » le titre de Nôtre-Dame du Refuge. Après la fondation de L'ORDRE MM. de Langrie, l'on reçut des Religieuses d'un Institut par-De Notre : riculier, employées à la conversion & à la conduite des filles CHARITE'. " & femmes alpirantes à changer de mœurs, & à faire peni-» tence de leurs dereglemens passés. Au mois de Novembre \* 1642, ces Penitentes obtinrent des Lettres Patentes qui leur » permettoient de se mettre sous la conduite de cette Com-» munauté Religieuse. » Ce n'étoit pas peut-être les intentions du Pere Eudes, c'est pourquoy les memoires que j'ai en maindisent que les bons desseins du Pere Eudes furent d'abord traversés, que l'on sit naître un grand nombre de difficultés qui paroissoient insurmontables, mais que sa constance vainquit toutes ces oppositions, & qu'aïant dessein que les Religieuses de cet Institut fussent formées selon l'esprit de S. François de Sales, il travailla avec M. & Madame de Camilly à obtenir de l'Evêque de Bayeux des Religieuses de la Visitation pour les gouverner d'abord. En effet la Mere Françoile Marguerite Patin, fut choisie pour être Superieure & elle arriva en cette Maison le E6. Août de l'année 1644, accompagnée de deux autres Religieuses du même Ordre, & tirées du Monastere qu'elles ont à Caën.

> Ce fut pour lors que l'on commença à exercer dans les prariques de la vie Religieuse plusieurs personnes de pieté & de vertu, qui devoient consacrer leur vie à Dieu dans cet instizur. Le Pere Eudes travailla à dresser les Regles & les Constitutions de ces nouvelles Religieuses conformément à celles de la Visitation, y ajoûtant seulement quelque chose de propre à l'Institut, suivant la fin pour laquelle il étoit établi. Il donna des Regles pour les filles & les femmes penitentes, voulant qu'elles eussent un appartement entierement separé, & qu'elles ne fullent jamais reçuës pour être Religieuses, quoiqu'elles fussent parfaitement converties, & quelque talent & capacité qu'elles eussent. Il ordonna seulement que celles qui auroient vocation pour la vie Religieuse, seroient envoyées en d'autres Maisons où l'on pourroit les recevoir, si on les trouvoit capables pour cela, comme il est déja arrivé à plusieurs, & que les autres seroient remises entre les mains de leurs parens, ou qu'on leur chercheroit quelque: bonnête établissement.

Le bon ordre & la regularité que l'on observoit en cette

SUITE DE LA TROISIÈME PARTIE CHAP.LII. 403 Maison, faisoit trouver à celles qui s'y étoient retirées le Retignet. joug du Seigneur doux & agreable, & elles éprouvoient le L'ORDRE bonheur de leur état. Mais cette paix & cette tranquillité fu- DAME DE DAME DE rent troublées par l'élection que l'on fit au Convent de la Charles Visitation, de la Mere Marguerite Patin pour Superieure. Son départ caula beaucoup de douleur, & pendant son absence les difficultés de l'établissement augmenterent, ce qui obligea les deux Religieuses de la Visitation qui y étoient restées, de retourner en leur Monastere. Elles laisserent le gouvernement de la Maison à une Demoiselle qui étoit pour lors Novice, nommée Sœur Marie de l'Assomption de Taillefer, qui avoit eu la generosité de quitter son païs & ses parens en l'année 1643. après avoir entendu prêcher le P. Eudes, & veu les merveilles que Dieu operoit par le moien de cet homme Apostolique. Elle lui découvrit le dessein qu'elle avoit de se consacrer au Seigneur, & il ne lui eut pas plûtôt parlé de cet Institut qui n'étoit encore qu'en idée; qu'elle resolut de l'embrasser. Elle en fut la pierre fondamentale, aïant reçu la premiere l'habit de cet Ordre au mois de Fevrier 1645. & la seconde qui le reçut, fut la niece du Pere Eudes de laquelle nous avons déja parlé, elle prit le nom de Sour Marie de la Nativité, & vêcut toûjours dans une Observance, si exacte de ses Regles & de ses Constitutions, qu'elle a été Superieure pendant cinq triennaux.

Lors que l'on delibera sur la maniere de l'habillement que les Religieuses devoient porter, l'on convint qu'il seroit blanc pour signifier la pureté dont elles devoient faire profession, pour combattre & détruire dans le cœur des l'enitentes le vice qui y est opposé, cet habit consiste en une robe, un scapulaire & un manteau, le tout de même couleur. Elles ont un voile noir pour couvrir leur tête, & portent sur le scapulaire un cœur d'argent, où est gravé en relief l'image de la sainte Vierge tenant l'ensant Jesus entre ses bras, le cœur environné de deux branches, l'une de rose & l'autre de lis, & elles ne quittent point ce Cœur tant le jour que la nuit, pour se souvenir qu'elles doivent avoir gravées dans leurs cœurs les ima-

ges de Jesus & de Marie.

La perseverance de la premiere Novice sut éprouvée pendant plus de sept années, personne ne s'étant déclaré Fondateur de ce Monastere pendant ce tems-là. Mais l'an 1650.

Digitized by Google

Eee ij

HISTOTRE DES ORDRES RELIGIEUX.

Religies. M. le Roux de Langrie President au Parlement de Rouen. s'en rendit Fondateur, & Edouard Molé Evêque de Bayeux, DE Norre qui s'étoit toûjours opposé à cet établissement, depuis qu'il DAME DE, étoit parvenu à cet Evêché, donna enfin son consentement. l'an 1651, le 8. Fevrier jour dedié & consacré au sacré Cœur de la sainte Vierge. C'est pourquoi le Saint Instituteur a voulu que l'on celebrat tous les ans ce jour-là, avec beaucoup de solemnité, l'anniversaire de l'établissement, & que

cette Fête fût aussi titulaire de la Congregation.

Se voïant assûré d'un Fondateur & du consentement de l'Evêque, il follicita de nouveau pour avoir des Religieuses. de la Visitation qu'on eut beaucoup de peine à obtenir mais enfin la Mere Marguerite Patin y retourna le 14. Juin de la même année, & le 18. de ce mois les Ceremonies de l'établissement furent faites par le Grand Vicaire de l'Evêque de Bayeux. Le Pape Alexandre VII. érigea cette Congregation en Ordre Religieux par une Bulle du 2. Janvier 1666: à la follicitation des Abbes du Val Richer & de la Trape, qui étoient pour lors à Rome pour les affaires de leur Ordre. L'Evêque de Bayeux, François de Nelmond aïant reçu cette Bulle, témoigna aux filles de cette Congregation qu'elles étoient libres de retourner dans le monde, les vœux qu'elles avoient faits jusques alors n'étant que simples. Il leur ordonna même de sortir de la clôture pour être éxaminées de nouveau sur leur vocation, elles obéirent à leur Prelat; mais sans donner aucune marque d'inconstance dans le genereux dessein qu'elles avoient entrepris, fidelles à celui qu'elles avoient choisi pour leur époux, elles demanderent avec empressement de faire les vœux solemnels. Le jour de l'Ascension fut choisi pour en faire la ceremonie, & ces innocentes victimes s'estimerent heureuses de renoncer entierement à la terre dans un jour que Nôtre-Seigneur l'avoit quittée. L'Evêque de Bayeux celebra la Messe en leur Chapelle, le Pere Eudes y prêcha en presence de ce Prelat, qui reçut les vœux de ces nouvelles Religieuses. La Mere Marguerite Patin continua de les gouverner jusques à fa mort, qui arriva l'an 1668. & depuis on a élu pour Superjeures des Religieuses de cet Institut, qui s'est multiplié par l'établissement que l'on fit à Rennes l'an 1674. Il s'en est fait un autre à Guingam dans l'Eyêché de Treguier en 1678. & un autre à Vannes en 1683.

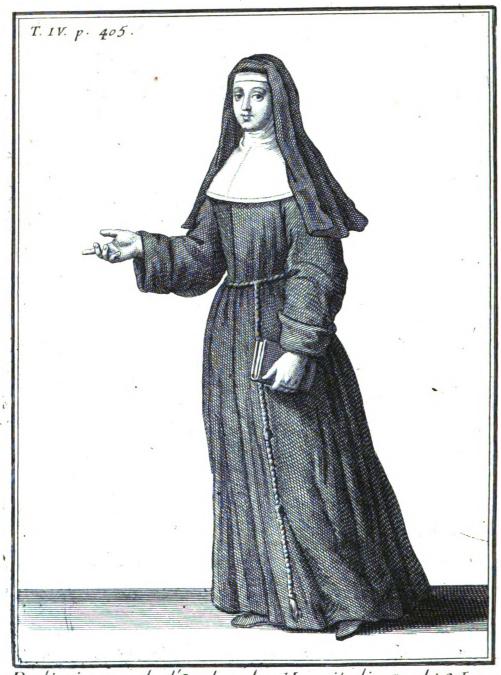

Religieuse de l'Ordre des Hospitalieres des. Joseph.

Le Pere Eudes a voulu que dans cet Ordre la devotion LIBRES DE aux Cœurs de Jesus & de Marie fût en particuliere vene- S. Joseph. ration. La Fête du Cœur de la fainte Vierge se solemnise le 8. Feyrier. Elle a commencé l'an 1643. & a été approuvée par quinze tant Archevêques qu'Evêques de France, & autorisée par les souverains Pontifes, qui ont accordé beaucoup d'indulgences le jour de cette Fête aussi bien que pour celle du Cœur de Jesus qui se celebre le 20. Octobre. Il y a des Offices propres pour ces deux Fêtes qui ont été dressés par le P. Eudes. Il y a eu dans cet Ordre plusieurs personnes qui se sont renduës recommandables par la sainteté de leur vie, entres autres, la Mere Marie de l'Enfant Jesus de Foulebieu. qui après la mort de son mari Jean Simon, Chevalier Seigneur de Bois David, Capitaine aux Gardes Françoises du Roi, se consacra au service des Penitentes dans le Monastere de Caën où elle est decedée en odeur de sainteté le 30. Janvier 1660. avant qu'il eût été établi en Ordre Religieux par le souverain Pontife.

Suite de la troisième Partie, Ch. LIII.

Ces Religieuses ont pour armes un Cœur, sur lequel est l'image de la sainte Vierge, tenant entre ses bras l'enfant Jesus & environnée de deux branches, l'une de roses & l'autre de lis.

M. Huet Evêque d'Avranche; Origines de la Ville de Caën. Hermant, Histoire des Ordres Religieux Tome IV. & Memoires envoyés par la Reverende Mere Marie Isidore Helloüin Superieure du Monastere de Caën.

## LIII. CHAPITRE

## Des Religieuses Hospitalieres de S. Joseph.

'Ordre desHospitalieres de S. Joseph a commencé par une Communauté de Filles Seculieres, établie par les soins de Mademoiselle de la Ferre, fille d'une grande piecé & d'une famille distinguée de la Ville de la Fléche en Anjou. Comme elle avoir un attrait fingulier pour l'Oraison, & que Dieului communiquoit beaucoup de graces, ses Directeurs lui conseillerent de se retirer dans un Monastere, pour y faire profession de la vie Religieuse; mais étant combée malade palqu'à quatre fois lorsqu'elle avoit voulu executer ce dessein

Histoire des Ordres Religieux, LIERE, DE elle connut que Dieu l'appelloit ailleurs. La Charité la porta S. Joseph. l'an 1642. à prendre le soin des pauvres de l'Hôpital de la Flêche. Dans le même tems Mademoiselle de Ribere fille d'honneur de Madame la Princesse de Condé, éant tombée dangereusement malade à Paris, le P. Bernard, dit le pauvre Prêtre, en qui elle avoit beaucoup de confiance, lui dit que si elle faisoit vœu de quitter le monde, elle recouvreroit la santé. Elle le fit & elle fut guerie. Pour executer son vœu, elle vint dans un Monastere assez proche de la Flêche pour s'y consacrer à Dieu; mais ne se sentant point d'inclination pour y demeurer, on lui proposa de se joindre à Mademoiselle de la Ferre, dont la vertu & les emplois lui étoient connus. Elle ne crut pas pouvoir mieux accomplir son vœu, qu'en suivant son exemple, une troisieme fille s'associa à elles; & elles allerent toutes trois le jour de la Sainte Trinité, demeurer à l'Hôpital pour prendre soin des pauvres. La même année elles eurent dix autres compagnes, & leur Communautés'augmentant ainsi tous les jours, l'Evêque d'Angers, Claude de Rueil leur donna des Constitutions qu'il approuva le 25. Octobre 1643, leur nombre devoit être fixé par ces Constitutions, à trente Filles Hospitalieres, & six sœurs Domestiques. Tous les trois ans, elles devoient élire une Superieure le 22. Janvier fête des Epousailles de la sainte Vierge. Après avoir demeuré huit ans dans la Congregation, elles faisoient des vœux simples de chasteté, de pauvreté & d'obéissance, & de s'emploïer au service des pauvres; mais elles ne s'engageoient que pour trois ans, pour un an, ou pour quelqu'autre espace de tems, après lequel elles renouvelloient leurs vœux pour un autre tems. Leurs habits étoient simples & modestes, & consistoient en une robe fermée pardevant avec des crochets & des portes, en forme de soûtane un peu ample, serrée sur les reins avec une ceinture de laine, un corset & une juppe par dellous, le tout de serge noire. Les filles Hospitaires portoient une coeffe noire avec un mouchoir de cou, & les sœurs domestiques, un capot d'étamine, avec un mouchoir de cou, dont la toile étoit plus grosse que ceux des Filles, & l'on donnoit aux unes & aux autres lorsqu'elles avoient prononcé leurs vœux, une bague d'argent, où il y avoit en écrit au tour Jesus, Marie, Joseph, qu'elles portoient au petit doigt de la main gauche.



Ancien habitlement des Religieuses Hospitalieres.

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. LIII. 407

A peine cette Congregation fut-elle établie, qu'elle reçut un Hospital grand avantage par la presence de la Princesse d'Epinoy Anne s' Josephi de Melun fille de Guillaume de Melun Souverain de Vernes, Vicomie de Gand, Chevalier de l'Ordre de la Toison d'or. Grand d'Espagne, Connétable hereditaire de Flandres, Senechal de Hainaut, Gouverneur de Mons & Prevôt de Douay. Cette Princesse avoit été pendant plus de vingrans Chanoinesse de Mons. Elle se retira après la mort de son pere & à l'insqu de ses parens, chez les Filles de la Visitation de Saumur sous un nom déguisé; mais elle y fur bientôt découverte, & comme on parloit de faire un établissement du même Institut en Flandres, & que l'on proposa à Mademoiselle de Melun d'en aller jetter les fondemens, elle regarda l'honneur qu'on lui faisoit comme une tentation du Démon, qui jaloux de sonbonheur, vouloit déja lui faire perdre le fruit de sa solitude en la retirant de sa vie cachée, dont elle commençoit à goûter les douceurs; c'est pourquoi elle pensa aux moyens de sortir de ce Monastere sans que l'on scût où elle devoit aller. Elle communiqua son dessein au P. Du Breuil de la Compagnie de Jesus, qui lui aïant proposé les Hospitalieres de la Flèche dont la Congregation ne faisoit que de naître, & dont les Religieux de cette Compagnie avoient la direction, . elle se sentit interieurement portée à embrasser cet Institut, & pour n'être point connuë, elle entra dans cette Congregation sous le nom de Mademoiselle de la Have. Mais ces Hospitalieres qui étoient prévenuës d'estime & de consideration pour elle sur le recit que le Pere Du Breüil leur avoit fait de son merite, furent extrémement surprises de la voir entrer chez elle en équipage de servante; car elle avoit un gros habit de bure, un bonnet de lame sur sa tête & des clouds sous ses souliers, & quelqu'une lui aïant demandé son nom, elle répondit qu'elle s'appelloit Anne de la Terre: Tout cela n'empêchoit pas qu'on n'apperçût à travers cet exterieur si pauvre un air de grandeur, & des manieres aisées, qui la faisoient distinguer du commun ; & quoi qu'elle s'étudiat à se cacher avec beaucoup de soin, elle ne put si bien faire, qu'on ne vît dans sa valise quantité de linge de toile de Hollande très fine qu'elle donna ensuite à l'Eglise pour faire des mappes d'Autel & des aubes, priant la Superieure de lui faire donner du linge & des chemiles de la Communauté, comme

408 HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX, Mospita- on faisoit chaque semaine à toutes les Sœurs, & lorsqu'elle

JOSEPH. pouvoit choisir sans qu'on la vît, elle prenoit toûjours les plus grossieres, & ausquelles il y avoit plus de pieces.

Mademoiselle de Melun aïant été reçuë dans cette Congregation d'Hospitalieres, on en demanda quelques années aprés pour aller faire de pareils établissemens. La Ville de Laval sur la premiere qui en demanda l'an 1652. & la même année elles surent appellées à Baugé. Mademoiselle de Melun sut du nombre de celles qui surent destinées pour ce dernier établissement, elles y surent conduites par la Mere Marie de la Ferre premiere Superieure & Fondatrice de cette Congregation, & dans l'obedience qu'elles reçurent de l'Evêque d'Angers Henry Arnaud, Mademoiselle de Melun est appellée Sœur Anne de la Haye. Mais quoiqu'elle sût reconnuë pour la Princesse d'Epinoy quelques années aprés, lorsque sons fere le Vicomte de Gand, sçachant qu'elle étoit à Baugé, l'y vint trouver, elle retint toûjours le nom de la Haye jusqu'à sa mort.

Aprés avoir été découverte, & ne pouvant plus cacher sa qualité, le desir qu'elle avoit de faire du bien à son Hôpital, l'emporta sur celui qu'elle avoit de passer le reste de ses jours dans la soli tude. Trois de ses freres la vinrent prendre à Baugé pour la conduire à Paris, afin d'assister au partage des biens du Prince d'Epinoy leur pere. Elle ne demeura que deux mois dans cette Ville, & les biens qui lui échurent en partage, servirent non seule ment à faire faire des bâtimens à son Hôpital de Baugé, & à lui assigner des rentes pour son entretien; mais elle fonda enco re dans la suite celui de Beaufort. Nous ne nous étendrons p as davantage sur les vertus & les actions de certe Princesse, qui n'est pas la Fondatrice de la Congregation des Holpi talieres dont nous parlons, & qui ne peut être regardée que comme Fondatrice & Bienfactrice des Hôpitaux de Baugé & de Beaufort du même Institut, l'on peut voir sa Vie qui, ut donnée au public l'an 1687. & nous passons à ce. qui rega-de cette Congregation.

Les Hôpitaux de Baugé & de Laval, aïant été fondés, comme nous venons de dire, ces Hospitalieres firent encore d'autres établissemens. Elles furent appellées à Moulins en Bourbonnois l'an 1651. cet établissement se fit encore par la Mere de la Ferre qui y mourut, & en 1659. elles passerent

Suite de la Troisieme Partie, Chap. LIII. 409 les mers pour aller dans le Canada, où elles s'établirent dans Hospitala Ville de Mont-Real. Jusques-la elles n'avoient fait que des LIERES DE vœux simples, & comme elles pouvoient sortir de la Congregation avec dispense de l'Evêque, plusieurs l'avoient demandé & l'avoient obtenu. Ce qui avoit causé des procès dans leurs familles, lorsqu'elles avoient voulu entrer en partage des biens: c'est pourquoi la plûpart de ces Hospitalieres se déterminerent à prendre la stabilité & à s'y engager par des vœux solemnels. La Maison de Laval commença l'an 1663. & fut la premiere à prendre la stabilité; & dans le même tems elles furent demandées pour aller faire un établissement à Nîmes, où elles furent fondées par l'Evêque de ce lieu N... Cochon. Les Maisons de Moulins, Beaugé, & Mont-Real dans le Canada prirent ensuite la stabilité, & le Pape Alexandre VII. par un Bref du dix-neuf Janvier 1666. verisié au Parlement de Paris le 30. Août 1667. approuva cet Institut, & declara que les Hospitalieres sorties de l'Hôtel-Dieu de la Flêche pour aller à Laval, à Nîmes, à Baugé, à Moulins & à Mont-Real dans le Canada, étoient veritablement Religieuses, aïant fait les trois vœux solemnels, & embrassé la clôture sous la Regle de S. Augustin. Leurs constitutions furent dressées l'an 1685, par l'Evêque d'Angers Henry Arnaud.

Cette Congregation sit ensuite de nouveaux progrès. La Ville d'Avignon fit venir de ces Religieuses l'an 1670, pour leur donner le soin du grand Hôpital. Celui de Beaufort fut fondé par Mademoiselle de Melun en 1671. Elles furent appellées en 1683, dans la Ville de l'Isse au Comté Venaissin, & en 1693. la Mere des Essarts premiere Religieuse de la Maison de Laval, & qui avoit fait l'établissement de Beaufort, fut rappellée par un Arrêt du Conseil, à la Fleche, comme y aïant fait ses premiers vœux, l'Arrêt portant que les premieres filles qui en étoient sorties, y reviendroient pour y mettre la stabilité. Muis comme les autres étoient mortes, elle mena avec elle quatre Religieuses de Beaufort, qui établirent la stabilité à la Fleche, & cette Maison qui avoit donné naissance à la Congregation étant la premiere de l'Institut, fut la derniere à prendre l'état Regulier. Les Hospitalieres de Nîmes ont fait encore un autre établissement à Rivire dans le Languedoc l'an 1700.

Les Religieuses de cette Congregation ont toutes les mêmes Tome IV.

Histoire Das Ordres Religieux,

Hospita-Observances, elles n'ont changé que fort peu de choses à S. LOSEPH. leurs premieres Constitutions , elles ont aussi conservé le même habillement, sinon qu'au lieu de Coësse, elles ont pris le voile noir & au lieu de mouchoir de cou, la guimpe comme les autres Religieuses. L'essentiel de leur Institut, c'est le service des pauvres; à quoi elles s'obligent par un quatriéme vœu, & quelques Monasteres donnent à la mort de chaque Religieuse Professe, trois cens livres. Elles ne sont obligées qu'aux jeûnes ordonnés par l'Eglise, & à reciter tous les jours le petit Office de la sainte Vierge. Les Dimanches & les F& res elles chantent seulement les Vêpres. Voici la formule de leurs vœux: Dieu tout puissant mon Createur & Souverain Seigneur, fe N. quoiqu'indigne de me presenter devant vous, toutefois me confiant en voire misericordieuse bonté, & poussée du desir de vous servir, de ma pure, franche & deliberée volonté, en presence de toute la Cour Celeste & de cette Communauté, fais vœu pour toute ma vie à vôtre divine Majesté, de pauvreté, de shasteté & d'obéissance, & de m'employer au service des pauvres en union de charité, selon la Regle de Saint Augustin & les Consitutions de cette Congregation; vous suppliant tres-humblement, ô mon Dieu, par les merites de Jesus Christ vôtre Fils, de sa sainte Mere, de S. foseph & de saint Augustin, que comme il vous plass me faire la grace de me consacrer àvous par ces vœux, il vous plaise me la continuer abondante pour m'en acquitter sidellement. Ainsi soit-il.

> Tous les ans le 22. Fevrier fête du Mariage de la sainte Vierge avec S. Joseph, elles renouvellent leurs vozux en cette maniere: je N. confirme & renouvelle à mon Dieu les vœux, que je lui ai faits pour toute ma vie, de pauvreté, de chasteté & d'obéissance, & de servir les Pauwres en union de charité en cette Congregation, au nom du Pere, du Fils, & du saint-Esprit. Ainsi soit-il.

> Si quelque Maison de l'Institut devient pauvre & en necessité, les autres doivent l'assister, preferablement à toute autre charité, selon leur pouvoir, plûtôt que de faire un établissement nouveau; & pour empêcher que cette union entre les Maisons de la Congregarion ne diminue par succession de tems, toutes les Maisons doivent s'écrire de tems en tems pour s'exciter à agir dans un même esprit & pour la même sin. Outre les Sœurs destinées pour le Chœur & les Sœurs domestiques ou Converses, chaque Maison peutencore recevoir



Soeur de la Congregation de S. \* Joseph,
92 pour le gouvernement des filles Orphelines, à Bordeaux.

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CH. LIV. 411
des Sceurs affociées, qui sont des filles ou des veuves, qui par Hospitainfirmité ou autrement, ne pouvant être reçues à la profession S. Joseph
Religieuse, desirent neanmoins passer le reste de leurs jours POUR LES
ORPHEdans cette maison, pour y vivreavec les Religieuses, sans être LINES.
obligées à leurs observances. Ces Associées doivent faire des
vœux simples, & porter un habit simple & modeste.

Regle & Constitutions pour les Religieuses Hospitalieres de saint foseph. Memoires Envoiés par les Religieuses de la Fléche, & l'on peut consulter la vie de Mademoiselle de Melun, imprimée à Paris en 1687. Cette Princesse ne fut point Religieuse, & aprés avoir demeuré trente ans dans l'Hôpital de Biugé, elle y murut le 13. Août 1679.

CHAPITRE LIV.

Des Filles seculieres Hospitalieres de la societé de saint Joseph pour le gouvernement des filles Orphelines; comme aussi des Religieuses de la même societé, dites les Filles de la Trinité creée

E Cardinal François d'Escoubleau de Sourdis, Archevêque de Bordeaux, qui non seulement avoit procuré a ton Diocèse l'établissement des Ursulines dans sa Ville Metropolitaine, comme nous avons dit dans le Chap. XXIV. mais avoir encore contribué à la fondation de l'Ordre des Filles de Nôtre-Dame, qui avoie pris naissance dans la même Ville, dont l'Institut aussi bien que celui des Ursulines, est d'instruire les jeunes filles, comme nous dirons dans la quatriéme Partie de cette Histoire; voiant que ces Religieuses ne pouvoient étendre leurs exercices & leur travail jusques aux pauvres Orphelines de pere & de mere, abandonnées & delaissées sans aucun appui pour être élevées chrétiennement, approuva le zele de quelques filles & veuves, qui s'étant unies ensemble, s'emploioient à l'instruction de ces filles Orphelines, & conçui desfors la pensée de former une Societé de ces filles & de ces yeuves, qui vivroient en commun, & recevroient charitablement les filles Orphelines pour les élever dans la pieté chretienne & dans la pratique de toute sorte de vertus; mais Fffij

412 HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

ce Pieux Cardinal étant mort l'an 1628. son dessein ne put être

S Joseph entierement executé de son vivant.

POUR LES
ORPHELL: Ce fut son frere & son successes

Ce fut son frere & son successeur dans l'Archeveché de Bordeaux Henry d'Escoubleau de Sourdis, qui acheva ce qu'il avoit commencé. Une sainte sille nommée Marie Delpech de l'Estang, étoit celle qui avoit reçu dans une Maison ces filles Orphelines, dont elle prenoit soin, avec quelques filles & quelques veuves qui s'étoient jointes à elle pour cette œuvre charitable; mais cette maison n'étant pas suffisante pour contenir le grand nombre d'Orphelins qui se presentoient, elle acheta trois autres Maisons joignantes pour l'aggrandir, & elle en fit donation aux Orphelines le 17. Avril 1638, par un contrat qui fut accepté en leur nom par les Grands-Vicaires de l'Archevêque. Ce Prélat par un acte du 16. Juin de la même année, approuva cette donation, & érigea cette Maison en Societé ou Congregation de filles & de veuves sous le ture de Societé des Sœurs de S. Foseph pour le gouvernement des Orphelines, voulant qu'elles s'emploïassent non seulement à l'instruction de ces pauvres filles, mais qu'elles pourvussent à leur encretien & à leur nourriture. Il voulut aussi que ces Sœurs vécussent en commun sous son autorité & sa direction en faisant un vœu simple d'obéissance, & il leur prescrivit des Regles & des Constitutions qu'elles suivirent jusqu'en l'an 1652, que pour l'avancement de cette Societé, on en dressa de nouvelles, qui furent encore approuvées par le même. Prélat, & confirmées par l'un de ses successeurs Louis d'Anglure de Bourlemont l'an 1694.

Cet établissement sut autorisé par Lettres Patentes du Roi Louis XIII. du mois de May 1639, par lesquelles Sa Majesté permit aux Sœurs de cette Societé, de recevoir toutes sortes de donations, legs & aumônes, tant en meubles qu'en immeubles, pour être les deniers ou revenus en provenant, emploiés à l'instruction, nourriture & entretien des silles Orphelines, comme les autres Hôpitaux & Communautés pourroient faire, ce qui sut consirmé par le Roi Louis XIV. par d'autres Lettres Patentes du mois de May 1673, qui surent enregistrées en l'Hôtel de Ville de Bordeaux par un Arrest du

Parlement de la même Ville du 27. Avril 1674.

D'abord il ne pouvoit y avoir dans cette Maison plus de sept Sœurs pour l'instruction des Orphelines; mais le nombre



Soeur de la Congregation des filles de S. Joseph, dites de la Providence, à Paris.

Suite de la Troisième Partie, Ch. LIV. 413
de ces pauvres filles étant augmenté, on a aussi augmenté ce- Hospitalui des Sœurs; & presentement il y en a douze du Chœur & LIBRES DE
sept Sœurs domestiques. Les unes sont destinées à apprendre pour liss
à lire & à écrire aux Orphelines, les autres à leur apprendre nes
tous les ouvrages qui conviennent aux personnes de leur sexe,
& le prosit que la Maison retire de ce travil, est son revenu
le plus liquide, n'aïant que très peu de rentes sixes, la plûpart même provenant des dotes que les Sœurs ont apportées
en entrant dans cette Maison, c'est ce qui les a aussi obligées
à recevoir de jeunes silles pensionnaires, qui sont élevées chez
elles dans toutes sortes de vertus.

Presentement ces sœurs de saint Joseph ne reçoivent plus de veuves, & elles ont ajoûté le vœu de chasteté, à celui d'obéissance, auquel elles étoient seulement obligées dans le commencement de leur établissement; mais quoiqu'elles ne fassent pas celui de pauvreté; aucune Sœur neanmoins ne peut rien avoir en particulier, & ne peut rien donner à l'insqu de la Superieure, qui doit pourvoir à toutes leurs necessités. Elles disent en commun tous les jours le petit Office de la Vierge. Elles ont demi-heure d'Oraison, le matin avant Prime & autant l'après d'îner, avant le soûper, après la recreation du dîner, elles vont devant le saint Sacrement, où elles recitent les Litanies des Saints: elles travaillent ensuite en commun jusqu'à trois heures, & elles gardent toutes ensemble le silence pendant une heure. A sept heures trois quarts du soir, elles disent Matines & Laudes pour le jour suivant, & ensuite elles font l'examen de conscience, & disent les Litanies de saint Joseph. Outre les jeunes ordonnés par l'Eglise, elles jeunent encore tous les Samedis & les veilles des Fêtes solemnelles de la sainte Vierge. Tous les ans elles font une retraite de huit ou dix jours, & elles renouvellent aussi une fois l'an leurs vœux dont voici la formule. Je N. donne & dedie mapersonne à la Societé de saint Joseph, pour l'instruction G pour l'éducation des filles Orphelines, pour y vivre & mourir, & fais vœu à Dien de chasteté & d'obéissance en icelle, conformément à nôtre Institut; lesquels vœux je garderai moiennant sa sainte grace, suppliant la divine bonté que ce soit à sa plus grande gloire & à mon salut. Ainsi soit-il. Quant à leur habillement, il est noir en la forme que l'on peut voir dans la figure, qui represente une de ces Sœurs de Bordeaux, qui a été gravée Fffifi

414 Histoire Des Ordres Religieux,

ORPHELI-

sur un dessein qui m'a été envoié par la Sœur Jean Berland S. Joseph Superieure de cette Maison. Les Sœurs domestiques sont habillées de même que les Sœurs du Chœur: ce qui les distingue seulement, c'est que le mouchoir de cou des Sœurs du Chœur est rond par devant & par derriere, & que celui des

Sœurs domestiques est en pointe par derriere.

Quoique cette Maison de Bordeaux ait produit celle de Paris, de Rouen, de Toulouse, d'Agen, de Limoges & de la Rochelle, qui reconnoissent aussi pour fondatrice Mademoiselle Delpech de l'Estang; neanmoins comme ces Maisons sont situées dans differens Diocêses, elles ont toutes des Constitutions différentes qui leur ont été données par les Prélats de ces Diocêles. Les Sœurs de cet Institut dans ces differens Dioceles, sont distinguées aussi les unes des autres par des habillemens differens. Celles de la Rochelle & de Limoges, ont même embrassé l'état Regulier sous la Regle de saint Augustin, & celles de Rouen se sont contentées d'en prendre l'habit, sans s'engager par des vœux solemnels. Nous ne parlerons ici que de celles de Paris, & de la Rochelle, de qui nous avons reçu des memoires.

Après que la Maison de Bordeaux eût été érigée en Societé, & que cer Institut eut été autorisé par Lettres Patentes du Roi Louis XIII. comme nous avons dit ci devant, Mademoiselle Delpech sur appellée à Paris pour y faire un pareil établissement au Faux-bourg saint Germain près de Bellechasse; & comme elle avoit éprouvé les effets de la divine Providence dans l'établissement de la Maison de Bordeaux, elle donna à la Maison de Paris le titre de Divine Providence, & les Sœurs de cette Maison ont toûjours été appellées depuis ce tems la jusqu'à present, Les Filles de S. Foseph, dites de la Providence. La Duchesse de Mortemar Diane de Grandseigne contribua beaucoup par ses aumônes & par ses liberalités à cet établissement, & la Marquise de Montespan sa fille aïant choisi cette Maison pour retraite, y a fait faire de beaux bâtimens. Ce fut dans ce lieu que Mademoiselle Delpech de l'Estang mourut le 21. Decembre 1671. dans un âge tres-avancé après avoir en la confolation de voir toutes les Maisons de son Institut solidement établies.

Les Sœurs de cette Maison suivent presentement les Constitutions qui ont été approuvées par l'Archevêque de Paris

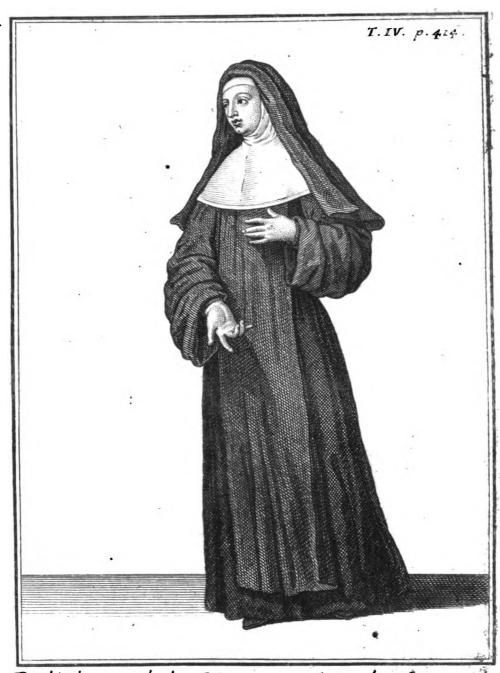

Religieuse de la Congregation de S. Joseph, dite de la Trinité Creée, en habit ordinaire.

Digitized by Google

Suite de la Troisieme Partie Ch. LIV. François de Harlay de Champvalon l'an 1691. Conformement Hospital à ces Constitutions, elles doivent avoir soin des filles nobles, EIERES DE ou d'honnête famille, qui étant pauvres ou Orphelines, pour les n'ont pas le moien de se donner une bonne éducation & de ORPHELIse former dans le travail; c'est pourquoi en leur apprenant les principes du Christianisme, à lire, à écrire, & en les élevant dans la pratique de toutes sortes de vertus, on leur apprend aussi tous les ouvrages qui conviennent à leur sexe, afin d'avoir par leur travail une ressource contre la pauvreté, & une honnête occupation pendant leur vie. Les Sœurs s'engagent à cette instruction par des vœux simples après deux ans de Noviciat. La Communauté peut renvoier neanmoins une Sœur aprés sa profession pour certaines fautes marquées dans les Constitutions; mais celles qu'on est obligé de congedier, ne peuventrien pretendre par forme de recompense ou de salaire pour les fervices qu'elles ont rendus pendant le tems qu'elles ont été dans la Maison. On leur lit cet article des Constitutions devant leur profession, auquel elles promettent de se soûmettre, & on l'insere dans l'acte qui est dressé parde-

vant Notaires pour leur Association à la Maison. Tous les jours elles disent en commun au Chœur le petit Office de la Vierge; elles ont demi-heure d'Oraison mentale le matin & autant l'après d'îné. Avant la Messe de Communauté qui se dit tous les jours à six heures, elles chantent le Veni Creator, avec quelque Antienne du saint Sacrement à l'élevation & au tems de la Communion. Après la Messe elles chantent l'Exaudiat pour le Roi, & elles disent les Litanies de S. Joseph. Tous les jours une des Sœurs de la Communauté communie pour Madame de Montespan leur bienfactrice; & tous les ans elles doivent faire une retraite de six jours, pour le moins; Voici la formule de leurs vœux: An nom du Pere, du Fils & du Saint-Esprit, Je N. de la Ville & du Diocese de N. promets à Dieu mon Createur & Mon Sauveur, de garder la chasteté, la panvreté & l'obéissance, tant que je demeurerai dans cette Communauté des Sœurs de S. Joseph établies dans le fauxbourg de saint Germain des Prés, à laquelle je m'engage selon les Constitutions de cette Communauté approuvées par Monseigneur nôtre Archevêque, entre les mains de N. Superieur, & en la presence de m1 Sœur N. Superieure, & de toute la Commumauté; Ce que j'ai signé de ma main ce N. du mois de N. de l'an N.

Histoire des Ordres Recigieux;

· Les Sœurs de cette Communauté ont voulu faire ap-S. Joseph prouver leur. Institut par autorité Apostolique; elles ont même obtenu à cet effet une Bulle du Pape Innocent XII. mais soit que la Bulle ne fût pas conforme à la supplique qu'elles avoient presentée, ou pour quelque autre raison, elles n'ont pas reçu cette Bulle qui jusques à present n'a eu aucun lieu.

Vers l'an 1664, les Sœurs du même Institut de la Maison de la Rochelle, qui avoient été établies dans cette Ville dès l'an 1659. voulurent embrasser l'état Regulier; & apparemment que ceux qui en avoient la conduite, en leur inspirant de faire des vœux solemnels, voulurent qu'elles jettassent les fondemens d'un Ordre tout particulier dans l'Eglise, dont ils formerent le projet, & dresserent des Regles & des Constitutions, qui furent imprimées à Paris la même année 1664. sous le titre d'Institut, Regle ou Constitutions des Filles de la Trinité creée, dites Religieuses de la Congregation de S. Foseph, instituées pour l'éducation des filles Orphelines dans la Ville de la Rocbelle.

Ce qui regarde l'Institut est compris dans cinquante Paragraphes. Dans le premier il y est parlé de la fin de cet Institut, qui est d'avoir soin de l'éducation des pauvres Orphelines, & de les élever dans la perfection & la pratique de toutes sortes de yerrus, depuis l'âge de huit à neuf ans jusqu'à quinze & seize, qu'elles sont placées en service. Dans le second il est dit que les Filles de cette Congregation feront sous la protection de Jesus, de Marie, & de Joseph, que pour cette raison elles seront nommées les Filles de la Trinité creée: qu'elles en porteront les marques dans leurs habits; que la robe representera celle de S. Joseph, & qu'elle sera violete pour marque de son humilité: que le Scapulaire sera de pourpre pour signifier la robe de pourpre de Nôtre-Seigneur, & que le manteau & le voile seront de couleur celeste, à cause de la Saince Vierge qui est Reine du Ciel.

Le nombre de trente-trois filles est fixé pour chaque Maison, en l'honneur des trente-trois ans que Jesus Christ a vêcu sur la terre. Il ne leur étoit permis d'avoir que deux cens livres de rente chacune pour leur nouriture & pour leur entretien, & sur le total des pensions, cinq Sœurs Converses devoient passer, pour les offices penibles de la Maison. On devoit faire un fond solide, qui ne pouvoit être emploié à autre chose que



Religieuse de la Congregation de S. Joseph, 95. dite de la Trinité Creée, en habit de Choeur.

Suite de la troisième Partie, Ch. LIV. 417 pour leur subsistance quelque besoin & quelque necessité qu'il Hospital y eût.

Le nombre des trente-trois Filles étant rempli, elles pou- pour Les voient recevoir d'autres filles ou veuves sur le pied de quatre Orphelle. cens livres de pension, dont deux cens pour leur nouriture & pour leur entretien; & les autres deux cens pour les Orphelines, ausquelles elles devoient en laisser le fond par donation simple trois jours avant que de prononcer leurs vœux, & on les recevoit ainsi comme bienfactrices. Il leur étoit permis aussi de recevoir des Seculieres associées à l'Ordre, engagées aux mesmes obligations que les Religieuses, à l'exception des vœux solemnels, & de la clôture, & elles devoient faire donation de la moitié de leurs biens aux Orphelines trois jours avant que de faire leurs vœux simples. Quoique ces associées ne fissent pas vœude Clôture, elles ne devoient pas neanmoins fortir sans la permission de la Superieure, elles devoient pratiquer la pauvreté aussi exactement que les Sœurs de la Communauté, elles devoient avoir soin de placer en condition ou en service les Orphelines qui avoient été élevées dans la Maison, elles devoient rendre visite aux bienfacteurs & aux amis. & elles ne devoient sortir qu'avec une compagne. Leur habillement devoit estre semblable à celui des Seculieres, elles devoient estre reçues comme les Sœurs de la Communauté à trois mois de probation & deux ans de Noviciat, & à l'âge de vingt ans, elles pouvoient faire les vœux simples de chaste: é, de pauvreté, & d'obéissance.

Toutes les Maisons de cet Ordre ne devoient faire qu'un mesme corps, & s'entre aider les unes les autres dans les besoins temporels; & afin de conserver le mesme esprit par tout, elles devoient estre gouvernées pour le spirituel (sous la dépendance neanmoins des Ordinaires) par des Prestres qui devoient aussi former une Congregation du mesme Institut, qui s'y devoient donner par vœu, & s'y consacrer en y donnant leurs biens & leurs possessions trois jours avant leur engagement. Ils ne pouvoient pas aussi estre plus de trente-trois dans chaque Maison; mais ils pouvoient associer & recevoir à leur Congregation des bienfacteurs, autant & de mesme que les filles. & aux mesmes conditions. Etant formés dans une solide vertu, on devoit les envoier dans les Maisons de filles pour en prendre la conduite en qualité de Superieurs & de Confesseurs, & ils

Tome IV.

Histoire des Ordres Religieux,

HOSPITA- ne pouvoient pas être continués plus de six ans dans la même LIERES DE Maison, après lesquels ils devoient retourner à leur Com-S. Joseph munauté où ils demeuroient au moins trois ans sous l'obéis-ORPHELL- sance, & on pouvoit ensuite les renvoier dans la même Maison de Filles dont ils étoient sortis. Enfinces Prêtres devoient avoir un General, & les Filles une Generale, dont l'office auroit été à vie, & ce General & cette Generale pouvoient nommer celui ou celle qui leur devoient succeder. L'un & l'autre devoient demeurer dans la même ville pour agir toûjours de concert dans les affaires de l'Ordre, & ils devoient faire la visite des Maisons. Tels étoient les principaux articles

qui regardoient l'Institut en general.

Les Constitutions sont divisées en six parties. Il est encore parlé dans la premiere, de la fin de l'Institut, de la Mere generale, & des Meres Superieure, Adjutrice, Directrice, Afsistantes ou Conseilleres, de la Mastresse & sous-Mastresse des Novices & des Sœurs Bienfactrices. Dans la seconde on y parle des vœux en general & en particulier, de la pauvreté, de la chasteté, de l'obéissance, de la clôrure, du Noviciat, de la profession, des Novices & des jeunes Professes. Voici la formule des vœux. Cieux, écoutez ce que je dis, que la terre entende le propos de ma bouche ; c'est à vous, ô mon aimable Sauveur, Aqui mon cœur parle, bien que se ne sois que poudre & cendre: Je Sœur N. donne, & dedie ma personne à la Congregation des Sœurs de S. Josephétablie pour l'instruction & éducation des filles: Orphelines, pour y vivre & mourir, & fais van de panvreté, chastesé, obessiance, & d'instruire & élever les pauvres silles Orphelines en gardant la Cloture, conformément à nôtre Institut. Lesquels vieux je promets à mon Dieu & à vous N. de garder tout le tems de ma vie moiennant sa sainte grace, suppliant sa divine bonté, que ce soit à sa plus grande gloire & à mon salut. Ainfi soit-il.

Dans la troisième partie de ces Constitutions, il est parlé des Sœurs en general, de la charité mutuelle, des jeunes, des abstinences, de la discipline, de l'Oraison, de l'Office divin, des prieres vocales, de l'usage des Sacremens, des Confesseurs extraordinaires, de la retraite, de la renovation des Vœux, du fil'ence & des autres pratiques. Les jeunes & les abstinences à quoi ces Constitutions les obligeoient, n'étoient pas considerables: outre les jeunes ordonnés par l'Eglise, elles devoient encore jeu-



Ancien habillement des Religieuses de la Congregation de s. Joseph, diles de la Trinité Creée.

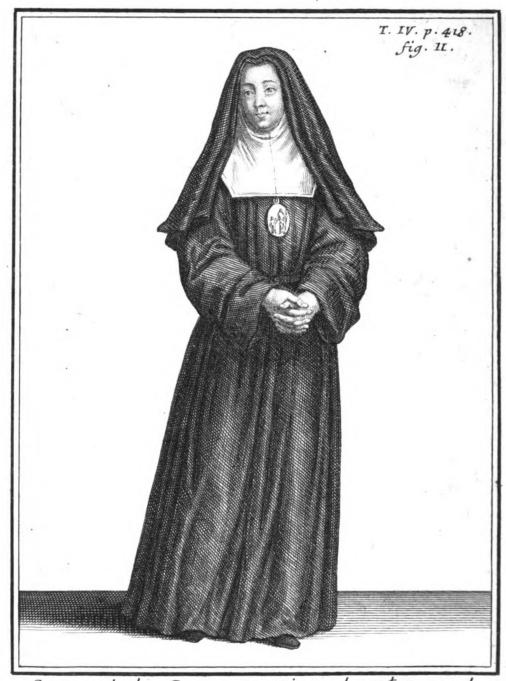

Soeur de la Congregation de S. \* Joseph, pour l'éducation des filles Orphelines, à Roüen.

Suite de la troisieme Partie, Ch. LIV. 419 ner les veilles des Fêtes de Nôtre-Seigneur, de la Vierge, de S. Hossira. Joseph, de S. Augustin: quoiqu'elles ne fussent pas obligées de S. Joseph rieuner les Vendredis, elles ne pouvoient pas neanmoins avoir pour Les de pitance le soir, & ne devoient faire que collation. Tous les ORPHELLE-Samedis elles devoient prendre la discipline en Communauté, & tous les Vendredis, les veilles des Fêtes de la Sainte Trinité, de saint Joseph, & le Vendredi-Saint elles devoient recevoir des mains de la Superieure en esprit de penitence cinq coups de discipline pour honorer en ces jours-là la flagellation de Nôtre-Seigneur Jesus-Christ. Ces Constitutions ne les obligeoient qu'au petit Office de la Vierge, & les Sœurs Converses devoient reciter seulement certain nombre de Pater & d'Ave. Les Dimanches & les Fêtes, elles devoient chanter la Messe & l'Office, & aux autres jours seulement psalmodier.

Dans la quatriéme partie, il est parlé des lieux reguliers, du Chapitre, de la Coulpe, de la distribution des ouvrages, des cellules, de l'habillement: dans la cinquième des Officieres en particulier; & dans la sixième, de l'ordre & de l'emploi de la journée, tant pour les Sœurs que pour les Orphelines & les Pensionnaires. Telles furent les Constitutions de cet Ordre. qui n'a fait aucun progrès, n'y aïant que les Religieuses de la Rochelle qui suivent presentement ces Constitutions, & qui obtinrent le 21. Juillet 1664. un Decret du Cardinal Fabio Chigi Legat en France, pour avoir permission de faire des vœux solemnels. Mais comme il fallut que ce Decret fût autorisé par Lettres Patentes du Roi, enregistrées au Parlement de Paris, & dans les Justices de la Rochelle, & que ces Religieuses eurent encore besoin du consentement de l'Evêque. ce qui ne le fit pas sans oppositions, elles ne firent leurs vœux solemnels que l'an 1672.

Elles avoient pris d'abord l'habit prescrit par les Constitutions, sçavoir une robe violette avec un scapulaire de pourpre, un manteau bleu traînant jusqu'à terre, une guimpe & un voile blanc, sur lequel elles en mettoient un bleu de toile claire; mais en faisant leurs vœux solemnels, elles ont quité cet habillement pour en prendre un noir, qui consiste en une robe, un scapulaire, & un manteau noir, avec un grand voile qui est noir aussi. Le projet d'établir une Generale s'est évanoui, aussi-bien que l'établissement de la Congregation de Prêtres & de leur General. Les Filles de Limoges font aussi

Gggij

HOSPITA. des vœux solemnels, & sont habillées comme les Religieuses LIERES DE de la Visitation; mais elles n'ont point de croix.

S. JOSEPH POUR LES ORPHELI-

Celles de Rouen ont seulement pris l'habit Religieux, mais elles ne font que des vœux simples. Elles reconnoissent aussi pour Fondatrice Mademoiselle Delpech de l'Estang. Madame de Brebion sœur de Monsieur Hanivelle de Menevilette Receveur General du Clergé de France, & femme de Monsieur de Brebion Maître en la Chambre des Comptes à Rouen, donna de grands biens à cette Maison, & non contente de cela elle s'y confacra au service des pauvres Orphelines du vivant & du consentement de son mari. Monsieur de Menevillette Président à Mortier au Parlement de Rouen, en a été aussi un des principaux bienfacteurs, & lui a donné la Terre & Seigneurie de Neauville à une lieuë de cette Ville, qui a près de deux mille livres de revenu. L'an 1654, le Roi accorda à cette Maison d'Orphelines des Lettres Patentes, où il est parlé des autres établissemens du même Institut, faits à Bordeaux, à Paris & à Agen.

Les Sœurs de saint Joseph de Rouen suivent présentement les Constitutions qui leur ont été données l'an 1695, par l'Archevêque de cette VilleJacques Nicolas Colbert, & conformément à ces Constitutions, outre les jeunes ordonnés par l'Eglise, elles jeûnent encore tous les Samedis de l'année & tous les Vendredis de l'Avent, les veilles des Fêtes solemnels de Nôtre-Seigneur, de la sainte Vierge, des Apôtres, & de S. Michel; mais quand ces Fêtes arrivent un Vendredi de l'Avent ou un Samedi de l'année, elles sont dispensées de jeuner ces jours là, s'il est jeune d'Eglise les veilles de ces Fêtes. Elles disent au Chœur le petit Office de la Vierge. Elles ne vont point aux parloirs pendant l'Aventni pendant le Carême; & dans un autre tems, elles n'y vont qu'accompagnées d'une écoute. Le nombre des Sœurs est limité à seize, & ne peut être augmenté, à moins que le nombre des Orphelines n'augmente. Elles font, comme nous avons dit, les vœux simples de pauvreté, de chasteté, d'obeissance en cette maniere: Je N. Sœur, me confiant en la grace de Nôtre Seigneur Jesus Christ, de la très-sainte Vierge, de saint Foseph patron & protecteur de cette Maison, de tous les Anges & des Saints de Paradis , fais vœu à Dieu de pauvreté , de chasteté & d'obéissance, pour m'emploier au service des pauwres Orphelines, suivant les Constitutions de la Congregation de



Religieuse de l'adovation perpétuelle du s. sacrement 98 à marseille, en habit ordinaire

Suite de la troisieme Partie, Ch. LV. 421

faint foseph, sont je declare avoir en une particuliere & parfaste Religieuconnoissance, en presence de nôtre Superieur. En foi de quoi j'ai Ser du S.
écrit & signé le present Acte, & c. Quant à leur habillement, il ment a
consiste en une robe de gris obscur, ouverte seulement jusqu'à la ceinture, & fermée par des agrases, elles ont pour
coëffure un petit voile blanc, & par dessus un autre voile noir
d'étamine. Elles ont aussi un bandeau, & une guimpe carrée,
& au bas de cette guimpe une medaille d'argent, où d'un côté
est l'image de saint Joseph tenant l'Enfant Jesus par la mains
& de l'autre, l'image de la sainte Vierge tenant le même Enfant entre ses bras.

Voïez l'Institution de la Societé des Sœurs de saint foseph pour le gouvernement des filles Orphelines de la Ville de Bordeaux, imprimée en 1708. Constitutions des Filles de saint foseph dites de la Providence, imprimées à Paris en 1691. Institut, Regles & Constitutions des Filles de la Trinité creée, imprimées à Paris en 1664. Constitutions des Filles Hospitalieres de la Congregation de saint foseph pour l'instruction des Orphelines, imprimées à Roüen en 1696. & Memoires envoiés par les Religieuses de la Rochelle en 1709.

## CHAPITRE LV.

Des Religieuses de l'Adoration perpetuelle du très-saint Sacrement à Marseille.

Ous avons vû dans le Chapitre L. en parlant de l'Ordre du Verbe Incarné, que le dessein de la Mere Chezard de Matel en fondant cet Ordre, étoit de reparer les outrages & les irreverences que les Heretiques & la plûpart des Chrêtiens commettent envers le Saint Sacrement de l'Autel: le R. P. Antoine le Quieu, Religieux de l'Ordre de saint Dominique, en fondant à Marseille les Filles de l'Adoration perpetuelle du saint Sacrement, a eu aussi la même intention. Nous avons rapporté la vie de ce grand serviteur de Dieu en parlant de la Congregation du Saint Sacrement de la primitive Observance de l'Ordre des Freres Prêcheurs, dont il a été aussi le Fondateur. Nous avons fait voir les peines & les travaux qu'il a soussers pour établir cette étroite Observance

Digitized by Google

Ggg iii

RELIGIEUX,
RELIGIEUX,
RELIGIEUX,
dans son Ordre, il nous reste à parler de ce qu'il a fait pour

Sacrement des Filles du saint Sacrement.

Ce saint homme n'étant encore que Novice, sit d'abord des progrès si considerables dans la vertu; que brûlant d'un zele tres-ardent de la gloire de Dieu & du salut des ames, il formoit déja dans son esprit de grands projets pour l'avancement de l'un & de l'autre; & il pensoit dessors à trouver des personnes pour les engager à l'Adoration perpetuelle du Saint Sacrement, asin de lus faire une espece de reparation d'honneur & d'amende honorable pour tant d'irreverences que l'on commet dans toutes les Eglises où il repose; & asin d'obtenir par de serventes prieres, que Jesus-Christ qui y est rensermé dans les Tabernacles par un excès de son amour, sût reconnu de tout le monde, particulierement dans l'Empire Mahometan.

Ce grand dessein demeura consusément dans son esprit. Il grossission neanmoins, & se formoit à mesure que le P. le Quieu avançoit en âge. & qu'il faisoit de nouveaux progrès dans la vertu. Ensinétant Maître des Novices à Avignon, il donna une espece de commencement à ce nouvel Institut. Le jour de l'Exaltation de la Sainte Croix l'an 1634. s'étant prosterné dans l'Eglise devant le Saint Sacrement, il offrit son dessein au Seigneur, le priant de lui donner les lúmieres necessaires pour commencer cet ouvrage qu'il vouloit entreprendre pour sa gloire, & de lui fournit les moiens pour le conduire à sa perfection. Le jour de saint Matthieu de la même année, il renouvella cette offrande par un mouvement particulier du saint Esprit, & il prit ce saint Apôtre & Evangeliste pour le pa-

tron & le protecteur de ce nouvel ordre.

Il ne se sit neanmoins rien jusques en l'an 1639. soit qu'il ne se trouvât personne pour commencer cet Ordre, ou que les affaires de sa Resorme l'en empêchassent; mais après qu'il eût établi à Marseille un Couvent de cette Resorme, il donna quelque leger commencement à l'Institut de l'Adoration perpetuelle du Saint Sacrement, aïant assemblé dans une Maison quelques filles pieuses & devotes ausquelles il faisoit pratiquer quelques exercices spirituels en commun. Cette petite Congregation ne put pas saire un grand progrès, car peu de tems après il s'éleva un surieux orage contre le Pere le Quieu, comme nous avons dit dans sa vie. Peu s'en fallut que ce nou-



Digitized by Google



Religieuse de l'adoration perpétuelle du s. sacrement à marseille, en manteau.

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. LV. 423 vel établissement ne fût renversé aussi-bien que la Reforme de RELIGIEU. son Ordre qu'il avoit commencée, & le Cardinal Louis Alfonse ses pu s. de Richelieu Archevêque de Lion comme Abbé de S. Victor MENTA de Marseille, aïant obligé ce Pere de sortie de cette Ville, ces MARSEIJA filles essurerent des difficultés presque insurmontables que le Demon leur suscita pour leur faire quitter leur entreprise. Elles furent en butte à tout le monde, & la persecution fut si forte; que plusieurs d'entre elles par une lâcheté qui sembloit excusable au milieu de tant d'oppositions, abandonnerent cette Congregation. Il en resta seulement deux ou trois, qui aïant autant de force, de courage, de constance & d'humilité que leur Fondateur, triompherent de la malice du Demon & des artifices des hommes par une patience invincible. Rien ne fut capable de les rebuter, & quoiqu'elles ne vissent de tous côtés que des Croix & des peines, & que selon toutes les apparences humaines leur pieux dessein dût être renversé; elles se consacrerent genereusement à toutes les peines qu'elles souffroient avec plaisir, dans l'esperance que Dieu ne les abandonneroit pas, tant qu'elles lui seroient fidelles.

Au milieu des grandes affaires que le P. Antoine le Quien avoit à Rome, & des maux qu'il y enduroit, il songeoit toûjours à ses filles qu'il avoit laissées à Marseille, exposées à plufieurs persecutions. Il prioit sans cesse pour elles, & leur écrivoit de tems en tems pour les consoler & les exhorter à la perseverance, & à souffrir toutes sortes de mépris & de confusion, à l'imitation de leur divin époux, qui pour leur amour avoit été l'opprobre des hommes & le rebut du peuple. Enfin après qu'il fut de retour de Rome, & qu'il eut surmonté toures les difficultés qui s'étoient trouvées pour l'établissement de sa Reforme, il songea à celui de l'Institut de l'Adoration perpetuelle du très-saint Sacrement, & toutes les difficultés étant levées, il le fit au mois de Mars de l'an 1659. Ces Filles aïant eu de quoi acheter une Maison, le Contrat en fut passé en presence de l'Evêque de Marseille Etienne de Pujet, qui seur donna dans cet acte le nom de Sœurs du saint Sacrement. Cette Maison étant disposéele mieux qu'il fût possible pour les exercices Reguliers, elles s'y renfermerent, & le jour de la Pentecôte de la même année, on leur laissa le saint Sacrement, afin de commencer à l'adorer jour & nuit selon la fin de leur Institut.

424 Histoire des Ordres Religieux,

RELIGIEU-SES DU S-SACEE-MENT A MARSEIL-LE.

Ces Filles n'étoient pas encore contentes, les habits Seculiers qu'elles portoient leur déplaisoient, & elles souhaittoient avec une ardeur incroïable d'être revêtuës de ceux de la Religion pour oublier entierement le monde. L'Evêque vaincu par leurs instantes prieres & par la solidité de leur vertu, leur accorda encore cette grace l'année suivante, il donna l'habit de Religion à trois pieuses Demoiselles qui furent les premieres Religieuses de ce nouvel Ordre, & approuva les Constitutions que le Pere Antoine le Quieu leur avoit données, les érigeant ainsi en simple Congregation, en attendant qu'elles en eussent obtenu du saint Siege la consirmation, & la permission de faire des vœux solemnels. C'est ce qui leur sur fut accordé dans la suite par le Pape Innocent XI. qui érigea leur Institut en corps de Religion, & approuva aussi leurs Constitutions.

Cet Ordre n'a pas fait encore de grands progrès, & il n'y a que la seule Maison de Marseille, dans laquelle il y a environ trente Religieuses qui suivent la Regle de saint Augustin avec les Constitutions qui leur ont été données par le Pere Antoine le Quieu, qui connoissant la foiblesse du sexe, en ce temps sur tout, que l'on ne veut point entendre parler de grandes austerités, ne leur a pas voulu imposer des mortifications & des penitences exterieures & corporelles; mais en échange il les a obligées à la mortification des sens, à l'amour de Dieu & du Prochain, à une parfaite union, à une pauvreté d'esprit rigoureuse, à un silence très-exact, à une obéissance aveugle & à un entier détachement du monde, des parens, & des amis. Elles vont rarement aux parloirs, seulement dans les cas extraordinaires, & elles ne parlent à leurs parens que deux fois l'an au plus. Il y en a toûjours deux, jour & nuit devant le saint Sacrement, se relevant les unes les autres de deux heures en deux heures, Elles donnent à leurs Sœurs Converses le nom de Sœurs charitables.

Quant à leur habillement, il consiste en une robe noire, sur laquelle il y a la figure du saint Sacrement rensermé dans un Soleil en broderie de soye jaune, l'un du côté du cœur 3 & l'autre sur le bras droit. Par dessus la robe elles ont un scapulaire de drap blanc de même que leur voile & leur manteau qu'elles portent au Chœur & dans les ceremonies: la guimpe & le bandeau sont de toile blanche comme les portent les autres Religieuses,



Ancien habillement des Dames Religieuses de la Royale Maison de S. Louis à S. Cir, avant l'an 1707.

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. LVI. 425 Religieuses, & la robe est serrée d'une ceinture de laine DAMYS DE noire.

Voiez le Pere Archange Gabriel de l'Annonciation, Vie du Pere Antoine le Quien Tome I. Liv. 3. Chap. 7. & Ruffy, Histoire de Marseille.

## CHAPITRE LVI.

## Des Dames Religieuses de la Roïale Maison de saint Loüis à saint Cir prés de Versailles.

Ous croïons n'avoir omis aucuné Congregation de l'Ordre de faint Anoustin : mais aucuné Congregation de l'Ordre de faint Anoustin : mais aucuné Congregation de l'Ordre de faint Anoustin : mais aucuné Congregation de l'Ordre de faint Anoustin : mais aucuné Congregation de l'Ordre de faint Anoustin : mais aucuné Congregation de l'Ordre de faint Anoustin : mais aucuné Congregation de l'Ordre de faint Anoustin : mais aucuné Congregation de l'Ordre de faint Anoustin : mais aucuné Congregation de l'Ordre de faint Anoustin : mais aucuné Congregation de l'Ordre de faint Anoustin : mais aucuné Congregation de l'Ordre de faint Anoustin : mais aucuné Congregation de l'Ordre de faint Anoustin : mais aucuné Congregation de l'Ordre de faint Anoustin : mais aucuné Congregation de l'Ordre de faint Anoustin : mais aucuné Congregation : dre de saint Augustin; mais quoique nous aïons tâché d'obterver la même exactitude à l'égard de tous les Monaste. res particuliers du même Ordre, qui semblent former autant d'Ordres differens, par rapport aux habillemens qui les distinguent les uns des autres, & à leurs Observances particulieres, il est impossible qu'il ne nous en soit échappé quelquesuns. Peut-être avons-nous satisfait la curiosité du lecteur, sui en aïant fait connoître plusieurs decente espece qui lui étoient inconnus. Nous esperons faire la même chose en parlant des Regles de saint Benoît & de S. François, dans la quatriéme & la cinquiéme partie de cette Histoire; mais nous croirions faire tort à la gloire qui est encore duë: à l'Ordre de S. Augustin, si nous passions sous silence les Dames Religieuses de la Roïale Maison de S. Louis à saint Cir, dont l'établissement est un des plus beaux monumens de la pieté de nôtre invincible Monarque Louis XIV.

Ce Prince toûjours attentif au bien de ses sujets, après avoir fait bâtir le magnifique Hôtel des Invalides à Paris pour y loger les Officiers & les Soldats blessés & estropiés à son service, & lui avoir assigné des fonds suffisans pour leur fournir toutes sortes de secours spirituels & temporels : après avoir établi des Academies pour apprendre aux jeunes Gentilshommes tous les exercices qui conviennent à la noblesse, pour cultiver en eux les semences de courage & d'honneur que leur donne la naissance, pour les former par une exacte & severe discipline; aux exercices militaires, & les rendre capables de soûtenir la reputation du nom François; crut qu'il étoit aussi de sa pieté,

Tome IV.

Digitized by Google

Hhh

416 Histoire de Ordres Religieux,

de pourvoir à l'éducation des Demoiselles, sur tout de celles s. Louis a dont les peres étant morts au service de l'Etat, où s'étant épuises par les dépenses qu'ils y avoient faites, se trouveroient. hors d'état de leur donner les secours necessaires pour les faire bien élever: pour ce sujet, il fit bâtir la Maison de S. Louis à S. Cir prés de Versailles, & y fonda une Communauté qu'il mit sous la protection de la sainte Vierge & de S. Louis Roi de France, qui devoit être composée de trente-fix Dames professes, de deux cens cinquante Demoiselles d'extraction noble, & de vingt quatre Sœurs Converses, pour y vivre, furvant les Regles & les Constitutions qui leur devoient être prescrites par l'Evêque de Chartres, à l'autorité duquel & de ses successeurs, cette Maison doit être toûjours soumile, pour tout ce qui dépend de la visite, de la correction, & de la jurisdiction episcopale, comme étant située dans le Diocêse de Chartres.

Dès l'an 1682. Madame de Maintenon touchée du triffe État où se rrouvoit la noblesse du Rosaume dans ces derniers rems, avoir comme jetté les fondemens de ce pieux établiffement, en assemblant à Ruel à deux lieux de Paris plusieurs jeunes Demoiselles qu'elle prit soin de faire élever & enrretenir à ses dépens, sous la conduite de la Reverende Mere de Brinon Religieuse Urfuline. Cela réussit & heureuse. ment, que le Roi à la perfuasion de Madame de Maintenon. & du R.P. de la Chaife de la Compagnie de Jesus, Confesseur de Sa Majesté, voulut cooperer à une fi sainte œuvre. Ce Prince païa d'abord la pension de cent Demoiselles, & donna l'an 1684, le Château de Noisi pour les loger. Le progrès que ces Demoiselles faisoient de jour en jour, porta Sa Majesté à rendre cet établissement solide par la fondation de la Roinle Maison de saint Louis à S. Cir, dont la Mere de Brinon sut la premiere Superieure; & Madame de Maintenon par ses soins & sa conduite en a formé le gouvernement.

Pour cet esset le Roi donna des Lettres Patentes en forme d'Edit au mois de Juin 1686. enregistrées au Parlement & à la Chambre des Comptes de Paris les 18. & 28. du même mois, portant fondation de cette Roïale maison. Ces Lettres contiennent quinze articles de Reglemens, que Sa Majesté veut être observés dans cet établissement. Elle ordonne que le nombre de trente-six Dames ne pourra être augmenté, pous

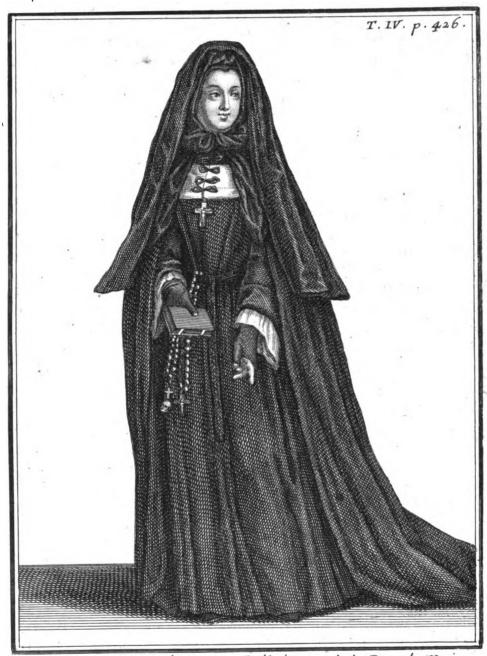

Ancien habillement des Dames Religieuses de la Royale Maison de S. Louis a S. Cyr au Chœur les Dimanches et les festes et dans les Ceremonies avant l'an 1707.

Suite de la Troisieme Partie, Chap. LVI. 427 quelque cause & occasion que ce soit: que l'une des places ve- Baues se nant à manquer, elle ne pourra être remplie que par l'une s. Cia. des deux cens cinquante Demoiselles qui sera choisse par la Communauré à la pluralité des suffrages, & agée au moins de dix-huit ans accomplis, pour être reçuë au Noviciat, & le tems du Noviciat passé, à la Profession: que ces Dames feront les vœux simples ordinaires, de pauvreté, de chasteté, & d'obéissance, & un vœu particulier de consacrer leur vie à l'éducation & à l'instruction des Demoiselles: que les vingtquatre lœurs Converses seront pareillement reçues au Noviciat & à la Profession, en faisant les mêmes vœux de pauvreté, de chasteré & d'obeissance, le tout suivant les constitutions.

L'Evêque de Chartres doit commettre, pour le tems qu'il jugera à propos, un Superieur Ecclesiastique séculier, qui soit agreable au Roi, pour regir cette Communauté dans le spirituel. Sa Majesté s'est reservé & à ses successeurs Rois, la nomination & entiere disposition par simple brevet, des deux cens cinquante places de Demoiselles; & a ordonné qu'aucune de ces Demoiselles, ne pourra être admise, qu'elle n'ait fait preuve de noblesse de quatre degrés du côté paternel, dont le pere fera le premier degré. Aucune Demoiselle ne pourra être reçuë, si elle n'est âgée au moins de sept ans, & si elle en a plus de douze. Celles qui auront été reçuës, ne pourront y demeurer que jusqu'à vingt ans accomplis. L'une des deux cens cinquante places venant à vaquer, le Superieur & la Superieure seront tenus d'en informer le Roi pour remplir la place vacante. Les deux cens cinquante Demoifelles seront instruites par les Dames de tous les devoirs de la pieté chrêtienne, & des autres exercices convenables à leur qualité, suivant les regles & les Constitutions de la Maison. Les peres & les meres de ces Demoiselles, leurs tuteurs & proches parens. les pourront retirer pour les marier, ou pour d'autres considerations & interêts de famille. La Superieure, lorsqu'elle le jugera à propos, pourra de l'avis de la Communauté, renvoier l'une des Demoiselles à ses parens, en les faisant avertir de la retirer; & en cas de refus ou de délai, la leur renvoïer sans aucune formalité. Les trente six Dames, les deux cens cinquante Demoiselles, & les vingt-quatre Sœurs Converses, seront reçues & entretenues gratuitement dans la Maison, de routes les choses necessaires pour leur subsistance, tant en Hhhii

Danis de lanté qu'en maiadie; Sa Majesté désendant, tant au Supes. Cir. rieur qu'à la Superieure de la Communausé, de soussir qu'il soit reçu ni exigé aucune somme de deniers, rente, ou autre chose pour l'entrée dans la Maison, ou pour la reception au Noviciat & à la Prosession, sous quelque pretexte que ce puisse être.

Pour doration & fondation de cette Communauté, le Roi par les mêmes Lettres Patentes lui ceda & transporta la Maison de S. Cir, les Bâtimens & les meubles que Sa majesté y avoit fait faire, ensemble la Terre & Seigneurie dudis S. Cir, & promit en outre de donner cinquante mille livres de rente en sond de terre, quitte & dechargé de tous droits d'amortissemens, & d'indemnité envers les Seigneurs de Fief; & en attendant que ce sond sût rempli, Sa Majesté ordonna que l'on païeroit tous les ans à cette Communauté la somme de cinquante mille livres, en deux termes égaux, qui seroit emploïée dans les Etats des Charges assignées sur le Domaine de la Généralité de Paris, au Chapitre des Fiefs & aumônes.

Et d'autant que ce revenu n'étoit pas suffisant pour satisfaire aux charges d'une Communauté si nombreuse, pour plus ample dotation & fondation, le Roi consirma son Brevet du a. Mai de la même année, pour l'union de la Manse abbatialle de l'Abbaye de S. Denis en France de l'Ordre de S. Benoît à ladite Communauté de S. Louis à S. Cir, Sa Majesté ordonmant que toutes diligences seroient saites en Cour de Rome, pour la supression du titre abbatial, & pour l'union des revenus en dépendant à cette Communauté, sans néanmoins préjudicier à la Manse conventuelle des Religieux, & sans que leur nombre, ni le service divin, & les sondations, en pussent être diminuées.

Au cas que les charges & la dépense de la Communauté de S. Louis acquitées, & après avoir laissé la somme de cinquante mille livres en reserve, pour les cas imprévûs & les besoins de la Communauté; il se trouvât par l'arrêté des comptes des sevenus de la Maison, à la sin de chaque année, des deniers sevenans bons; le Roi ordonna qu'ils seroient emploiés à marier quelqu'une des Demoiselles suivant le choix qui en seroit fait par Sa Majesté, & les Rois ses Successeurs, sur la proposition de la Superieure & de la Communauté, voulant même qu'au désaut de sond, il sût pris au Thresor Roial des de-

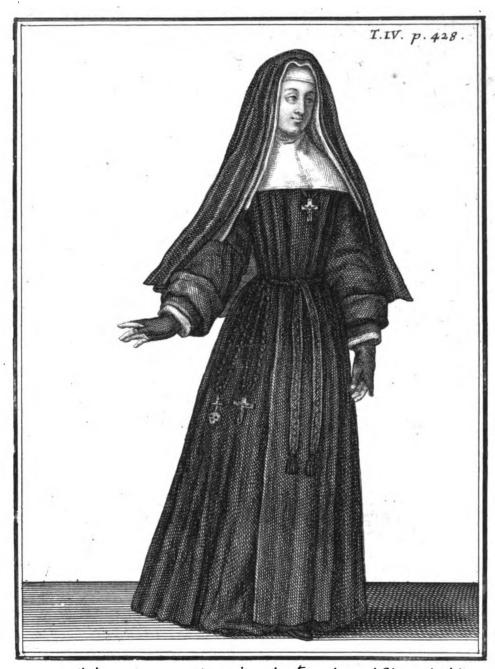

Dame Religieuse de la Royale Maison de s. Louis à s. Cir, en habit-102. ordinaire, depuis l'an 1707.

miers, pour contribuer à la dot des Demoiselles qui se seroient Dants of distinguées dans la Maison par leur pieté & leur bonne con- S. Cous. duite, & qui seroient recherchées en mariage par des partis agreables à Sa Majesté; voulant en outre que celles qui seroient appellées à la Religion, fussent préferées dans la nomination aux places des Religieuses, dont la disposition appartient au Roi, dans les Abbaïes de fondation Roïale, & qu'elles y seroient reçues gratuitement. Par des Lettres Patentes du mois de Mars 1694. Le Roi a ordonné que ces places seroient dorénavant reservées & affectées présérablement à toute autre, aux Demoifelles élevées dans la Maison de S. Louis, qui seront appellées à la Religion; voulant que vacationarrivant, les provisions leur en soient expediées. Le Roi a fait défense à cette Communauté de recevoir ni d'accepter à l'avenir aucune augmentation de doration & de fondation, de quelque nature de bien que ce puisse être; si ce n'est de la part des Rois ses successeurs, ou des Reines de France, de faire aucune acquistion en fond, ou d'accepter aucuns dons, legs ou oblations, sous quelque pretexte que ce soit; même à titre de confrairie; mais en consideration de ce que cette Maison a été formée par les soins & la conduire de Madame de Maintenon, le Roi ordonna qu'elle pourroit faire au profit de la Maison de S. Louis, telles dispositions & dons, que bon lui sembleroit, tant en meubles, qu'immeubles, que la Communauté seroit tenuë d'accepter, sans tirer à consequence; ce que Sa Majesté confirma par un Brevet du 15 Juin de la même année, dans lequel il est expressément marqué, qu'elle aura sa vie durant l'appartement que le Roi a fait construire pour elle dans cette Maison, qu'elle y pourra

entrer toutefois & quantes qu'il lui plaira, & y demeurer autant de tems que bon lui semblera; voulant de plus qu'elle jouisse dans cette maison & Communauté de toutes preéminences, honneurs, prérogatives, & de toute l'autorité & direction necessaires, telles qu'elles peuvent appartenir à une Fondatrice, & que tant cette Dame que les personnes de sa suite au dedans de la Clôtute, & ceux de son train qui seront au dehors, soient nouris, logés & entretenus, tant qu'il lui plaira aux dépens de la fondation; sans que ledit Brevet, ni les choses y contenuës, puissent être tirées à consequence; voulant Sa Majesté qu'elles n'aient effet qu'en la seule personne de

Suite de la troisieme Partie, Ch. LVI. 419

Hhhii

Madame de Maintenon, la vie durant, & sans qu'après elle, s. Louis à l'appartement ni les preéminences, honneurs, prérogatives, autorité, & direction puissent être accordés, ni appartenir à quelques personnes, en vertu de quelque concession que ce soit. Ce que le Roi confirma de nouveau par ses Lettres l'atentes de l'an 1694, dont nous avons déja parlé, aïant égard à l'application que Madame de Maintenon donnoit journel-

lement à l'écablissement de cette Maison.

En consideration de cette fondation, le Roi obligea la Communauté des Dames de S. Louis de faire dire & celebrer une Messe haute & deux Messes basses tous les Dimanches & toutes les Fêtes de l'année, & deux Messes basses les jours ouvriers, à l'intention qu'il plût à Dieu lui donner & à ses Successeurs Rois, les lumieres necessaires pour gouverner son Roïaume, selon les regles de la Justice, augmenter son culte, & exalter son Eglise dans les Terres de son obéissance; & pour remercier Dieu des graces qu'il répand sur sa Personne, sur la Maison Roïde, & sur ses Etats, voulant qu'à la fin de la Messe de la Communauté, il soit chanté le Pseaume, Exandiat se Dominus, & à la fin des Vêpres Domine salvum fac Regem & c. Et comme Sa Majesté a mis cette Maison sous la protection de la sainte Vierge & celle de Saint Louis Roi de France, elle a voulu aussi que l'on dise un Salut toutes les Fêtes de la sainte Vierge & celle de saint Louis: que l'une des deux Messes basses, qui doivent être dites chaque jour, soit celebrée pour le repos des ames des Rois ses prédecesseurs, & de la seuë Reine son épouse, Marie Therese d'Autriche: qu'après la mort de Sa Majesté, cette Messe soit pareillement celebrée à son intention, & que les Dames de S. Louis seront zenuës de dire à la fin de la Messe de la Communauté, & du Salut, les jours ci dessus, un De profundis pour le repos de son ame: enfin pour l'execution canonique de ces Lettres Patentes, le Roi ordonna qu'elles seroient presentées à l'Evêque de Chartres, pour être par lui decretées en la forme prescrite par les regles de l'Eglise.

Mais comme par l'article quatorzième de ces Lettres de fondati n, le Roi s'étoit reservé la faculté d'expliquer quelques uns de ces articles, si dans la suite ils avoient besoin d'explication, & qu'en effet celui par lequel Sa Majesté avoit fait désense aux Dames de S. Loüis, de recevoir, ni d'ac-

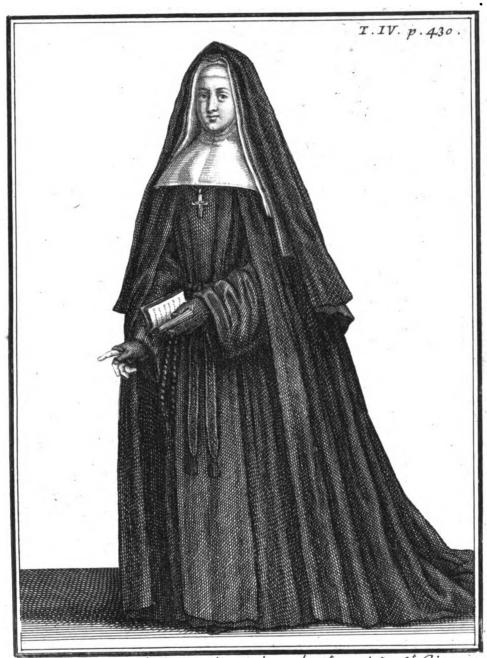

Dame Religieuse de la Royale Maison de S. Louis à S. Cir, en habit de Choeur les Dimanches et les Festes, et dans les Cérémonies, depuis l'an 1707.

STITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. LVI. 431 cepter, aucuns dons, ou legs, si ce n'étoit de la part des DANTESTS.

S. LOUIS A. Rois ses successeurs, ou des Reines de France, ni de faire s. Cu., aucune acquisition en fond : avoit besoin d'estre expliqué, la difficulté étant de sçavoir si le Roi avoit entendu par cette défense, rendre la Communauté de S. Louis absolument incapable d'acquerir en son nom des rentes en fond de terre, soit qu'elle sit l'acquisition des deniers de son épargne, soit qu'elle la fît de ceux que les Roisses successeurs, & ses Reines de France pourroient lui donner; le Roi par des Lettres Patentes du 30. Decembre 1691, enregistrées au Parlement & à la Chambre des Compres de Paris les 21. & 29. Janvier 1691. déclara sur ceta ses intentions, & permit aux Dames de saint Louis d'acquerir des rentes ou des heritages, des sommes qui pouroient leur être données par Sa Majesté, par les Roisses successeurs, & par les Reines de France, & qu'elles pourroient pareillement acquerir des rentes ou des heritages, des deniers qui leur seroient delivrés par le Garde du Thrésor Roïal, jusqu'à la concurrence de cinquante mille livres de rente promises par les Lettres de fondation.

Par d'autres Lettres Patentes du mois de Mars 1694. enregistrées au Parlement de Paris le 9. du même mois, le Roi dispensa les Dames de saint Loüis de faire celebrer les Messes hautes dont elles étoient chargées par la fondation; & ce en consideration de l'application continuelle que ces Dames doivent avoir pour l'instruction des Demoiselles. Sa Majesté ordonna aussi que le nombre des trente-six Dames & des vingtquatre Sœurs Converses pourroit être augmenté jusqu'à quatre-vingt, si l'Evêque de Chartres le jugeoit à propos, sur la requisition de la Superieure & de la Communauté, à laquelle Sa Majesté laissoit la liberté de n'augmenter que le nombre des Dames, ou celui des Sœurs, ou d'augmenter l'un & l'autre, en telle proportion qui seroit jugé necessaire; pourvû que le nombre des Dames & des Sœurs Converses,

n'excedât pascelui de quatre-vingt.

Le Roi par d'autres Lettres Patentes du 10. Avril 1707. enregistrées au Parlement le 6. Mai de la même année, ordonna que dans le nombre de quatre-vingt, il y auroit toûjours au moins quarante Dames pour vaquer assiduement à l'éducation & à l'instruction des Demoiselles, & pour remplirles autres charges de la Maison. Sa Majesté permit de plus à ces

DAMES DE Dames que quand dans les deux cens cinquante Demoiselles S. Louis A élevées dans la Maison, il ne se trouveroit pas de filles qui eussent les talens necessaires, & la vocation pour y faire Profession, elles pourroient choisir d'autres personnes pour remplir les places des Dames; pourvû qu'elles eussent le consentement de l'Evêque de Chartres, sur la requission qui lui en seroit faite par la Superieure, & par les Dames du Conseil de la Maison, & que celles qu'elles choisiroient eussent l'âge de dix-huit ans accomplis avant que d'estre reçuës au Noviciat, ainsi qu'il étoit porté par ses Lettres Patentes du mois de Juin 1686. & elle ordonna aussi que les Dames auroient la liberté de ne prendre & de ne recevoir, qu'autant de Sœurs Converles qu'elles jugeroient necessaire, sans estre astreintes à aucun nombre; & qu'à la place des Sœurs Converses elles pourroient avoir des servantes & des filles domestiques, à la charge neanmoins, qu'en aucun cas, & sous quelque pretexte que ce soit, elles ne puissent exceder le nombre de quatre-vingt, tant en Dames Religieuses, Sœurs Converses, qu'autres personnes qu'elles prendront pour v suppléer.

> Par un Arrest du Conseil d'Etat du 16. Juillet 1694. le Roi a aussi ordonné que la Superieure seule pourra avertir les parens des Demoiselles, de les retirer trois mois avant qu'elles aïent atteint l'âge de vingt ans, qu'elle avertira aussi seule Sa Majesté, lorsque l'une des places des Demoiselles viendra à vaquer; sans que dans l'un & l'autre cas, il soit besoin du ministere du Superieur; & qu'elle pourra renvoier les Demoiselles à leurs parens lorsqu'elle le jugera à propos, sur l'avis des Dames de son Conseil, sans qu'il soit besoin de prendre

celui de la Communauté.

Le Roi par ses Lettres de fondation avoit, comme nous avons dit, confirmé son Brevet du 2. Juin 1686. pour l'union de la Manse abbatialle de l'Abbaye de saint Denis en France à la Maison de saint Louis, & avoit ordonné que toutes diligences seroient faires en Cour de Rome pour la suppression du titre abbarial, & pour l'union des revenus qui en dépendoient; ce ne fut neanmoins que l'an 1691, que le Pape Innocent XII. donna une Bulle le 23. Janvier, pour l'approbation & confirmation de l'Institut de cette Maison & Communauté de saint Louis, & pour l'union de la Manse abbatialle



Ancien babillement des Sœurs Converses de la Royale Maison de S.\*

Louis à S.\* Cir, avant l'an 1707.

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. LVI. 433 tiale de l'Abbaye de saint Denis à la même Maison. Cette DAMES DES LOUIS A Bulle fut adressée à l'Official de l'Archevêque de Paris, qui sur s. C.a. la requisition de la Superieure & des Dames de saint Louis, la fulmina le quinzième Septembre de la même année, & du consentement des Religieux de l'Abbaye de saint Denis, il supprima le titre & la dénomination d'Abbé dans leur Monastere, & unit à la Maison de saint Louis la Mense abbatiale de cette Abbaye; sans préjudicier néanmoins à la Menseconventuelle des Religieux, & sans que leur nombre ni celui des fondations en fussent diminués. Conformément aussi à la même Bulle, il accorda au Roi, du consentement des mêmes Religieux, l'indult pour nommer aux benefices non cures, ni offices claustraux qui étoient à la disposition de l'Abbé de saint Denis, pour dédommager Sa Majesté de la perte qu'elle faisoit du droit de nommer à la plus celebre Abbaye de son Roïaume. Le Roi autorisa cette Bulle par ses Lettres Patentes du mois de Novembre de la même année, qui furent enregistrées avec la Bulle du Pape, & le decret de l'Official de Paris, au Parlement le 21. Novembre, & au Grand Conseil le 30. Decembre, aussi de la même année.

Pour la conservation des biens de la fondation de la Roïale Maison de S. Louis, le Roi par l'article VIII. de ses Lettres Patentes du mois de Mars 1694. a établi un Conseil reglé. composé d'un Conseiller d'Etat, commis par Sa Majesté & ses successeurs Rois, d'un ancien Avocat au Parlement de Paris, & d'un Intendant de la Maison, qui doivent être choisis par la Superieure & les Dames de son Conseil. L'Evéque de Chartres, quand il se trouve à Paris, peut aussi y assister toutes les fois qu'il le juge à propos. Ce Conseil doit avoir une inspection generale sur l'administration du temporel de cette Maison, pour cet effet l'Intendant y rend compte de toutes les affaires, & de l'execution des resolutions qui y sont prises. & les Dames ne peuvent passer aucun acte important, à peine de nullité, sans l'avis par écrit dudit Conseil. Monseigneur le Chancelier Daniel François Voysin, a presentement la direction du temporel de cette Maison; il y fut nommé par le Roi, comme Conseiller d'Etat l'an 1709, conformément aux Lettres Patentes dont nous venons de parler. Il n'en abandonna pas le soin quoique chargé des affaires de la guerre lorsque le Roi le sit Ministre & Secretaire d'Erat l'an 1709. &

considerant cet établissement comme l'un des plus grands que le Roi ait faits de son Regnes le choix que sa Majesté a depuis fait de sa personne l'an 1714, pour remplir la chargede Chancelier & de Garde des Sceaux de France, vacante par la démission volontaire de Monseigneur Phelippeaux Comte de Pontchartrain, & le grand nombre d'affaires dont il est chargé, tant par cette importante dignité, que comme Ministre de la guerre, ne l'empêche pas de donner encore une attention toute particuliere à celles qui regardent la Maison de S. Loüis. Les autres personnes qui composent aussi présentement ce Conseil, sont M. Nouer ancien Avocat au Parlement de Paris, & M. Maudhuyt Intendant de cette Maison, qui est aussi commis par un Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, pour délivrer les expeditions des déliberations dudit Conseil.

Le Roi par deux Lettres Patentes des mois de Mars & de Juillet 1698, a encore augmenté la fondation de la Maison de S. Louis, & a affigné un fond annuel pour doter les Demoiselles qui auront été élevées dans cette Maison jusqu'à l'âge de vingt ans accomplis; voulant que celles qui par leur mauvaise conduite auroient obligé les Dames de les renvoier avant vingt ans, n'eussent point de part à cette grace: à l'égard de celles qui seroient renvoiées avant cet âge pour cause d'infirmité survenue depuis leur entrée dans la Mailon, Sa Majesté veut qu'elles soient dotées comme les autres; mais comme depuis ce tems là, l'on a vû que le cas d'infirmité arrivoit frequemment, & que les Demoiselles que l'on renvoioit, portoient à leurs heritiers l'effet d'une grace que le Roi avoit seulement accordée aux Demoiselles qui ne sortiroient qu'après vingt ans accomplis, Sa Majesté donna une Declaration le 16. May 1712, enregistrée au Parlement le 27. du même mois par laquelle elle ordonna que les Demoiselles qui seroient renvoïées de la Maison de S. Louis pour caufe d'infirmité, avant l'âge de vingt ans, journient seulement par forme de pension alimentaire, du revenu de la dor, jusqu'à ce qu'elles eussent atteint l'âge de vingt ans, auquel tems seulement le fond de la dot leur appartiendroit; & qu'au cas qu'elles viossent à mourir avant cet âge, leurs heritiers n'y pourroient rien pretendre.

Les Dames de S. Louis depuis la fondation de leur Mailon jusqu'en l'an 1683, eurent pour Superieure la Reverende Mere



Ancien habillement des Soeurs Converses de la Royale Maison de s. Louis à s. Cir, lorsqu'elles étoient au Chapitre, au Parloir où qu'elles alloient Communier.

Suite de la troisieme Parfie, Chap. LVI. 435 de Brinon ReligieuseUrsuline, dont nous avons déja parlé. Ce Dames de fut elle qui forma ces Dames dans les Observances des vœux s. Cir. simples dont elles faisoient profession. Elles s'appliquerent toûjours avec un grand foin & une grande édification à l'éducation des Demoiselles qu'on leur avoit confiées; mais voyant que leur Institut avoit été approuvé par autorité Apostolique, elles renouvellerent leur zele; & voulant tendre à une plus haute perfection, & s'engager à l'éducation des Demoitelles par des vœux solemnels, elles supplierent le Roi de vouloir bien consenir qu'elles poursuivissent en Cour de Rome un Bref. pour changer leur état Séculier en Régulier sous la Regle de saint Augustin: à quoi Sa Majesté aïant consenti, elles obtinrent encore du Pape Innocent XII. un Bref le 30. Septembre 1692. adressé à l'Évêque de Chartres, par lequel Sa Sainteré commit ce Prélat, pour ériger avec connoissance de cause, la Maison de saint Louis à saint Cir en veritable Monastere, sous la Regle de saint Augustin, dans lequel ces Dames seroient reçues en la forme prescrite par les Saints Canons, au Noviciat & à la Profession, & elle permit encore à ces Dames de porter toûjours le même habit qu'elles avoient accoûtumé de porter dans leur état Seculier. Ce Bref sut autorisé par Lettres Patentes du Roi du mois de Novembre de la même année, enregistrées au Parlement le 13. du même mois, par lesquelles Sa Majesté permit aux Dames de saint Louis d'en poursuivre l'execution, ce qui fut fait le premier Decembre par l'Evêque de Chartres Paul de Godet Desmarais, par un acte autorisé par d'autres Lettres Patentes du Roi, enregistrées au Parlement & au Grand Conseil, les 11. & 30. du même mois; par lequelacte l'Evêque de Chartres érigea la Roïale Maison de saint Louis à saint Cir, en Monastere de l'Ordre de S. Augustin, sous clôture perpetuelle. Ce Prélat donna la liberté à celles qui avoient été reçuës dans cette Maison, d'y demeurer si elles vouloient pendant leur vie, pour y vivre conformément aux vœux simples qu'elles avoient faits, ou d'entrer au Noviciat; & aprés l'année de probation, d'y faire les trois vœux solemnels de pauvreté, de chasteté & d'obéissance, & un quatrieme vœu de consacrer leur vie à l'éducation des jeunes Demoiselles d'extraction noble. L'habit que ces Dames portoient dans leur état Seculier & que le Pape leur permit de conserver après les vœux solem-

Digitized by Google

DAMES DE S Louis . S. Cir.

Histoire des Ordres Religieux, nels, étoit d'une forme extrêmement modeste. Il consistoit en un manteau & une juppe d'étamine noire : ce manteau étoit ceint d'une ceinture de tissu de même couleur, à la quelle étoit attaché un chapelet noir : les manches de ce manteau descendoient près du poignet, elles avoient un mouchoir de cou de taffetas noir, avec un bord de mousseline blanche empesée, qui étois double; large d'environ quatre doits, e& noué par de pédits cordons de soye noire; & sur leurpoittine pendoit une Croix dor, dont nous parlerons dans la suite. Pour coëffure elles avoient un bonnet de taffetas noir, avec un bord de pomille og prisonniere, qui devoit être si modeste que l'on ne vît pas leurs cheveux : outre cela une petite coeffe de pomille ou prisonnière assez prosonde pour couvrir le visage qui se noncir sous le menton. Elles portoient aussi une grande coëffe desaffetts , & fur cette coëffe , lorsqu'elles alloient au Chœur; un grand voile de pondile ou prisonniere. fort large, pour le pouvoir baisser dans les tems convenables. A l'Eglise aux jours ordonnés, elles mettoient un grand mantent d'étamine legere, descendant jusqu'à terre par devant, & trafaant d'une demi-aune par derriere.

Les Sœurs Converses avoient pour habillement une hongreline de serge de Londre brune, & une juppe de même
étosse, allant à steur de terre: les manches de la hongreline décendoient jusqu'au poignet. Leur coëssure étoit un bonnet de
toile blanche, avec un bord tout uni d'une toile plus sine,
qui leur accompagnont le visage, & par dessus, une cornette
aussi de toile blanche toute unie, avec un mouchoir de cou
carré, une Croix d'argent sur la poitrine, un chapelet attataché à la ceinture, & un tablier blanc pour le travail. Au
Chœur elles avoient une coësse de tassetas noir, & un voile
d'étamine noire, qu'elles portoient aussi au Chapitre & au
parloir-

Les Dames de saint Louis n'avoient demandé au Pape la permission de conserver cet établissement dans l'exposé qu'elles sui avoient sait de changer seur état Seculieren Regulier, que par obésssance au Roi seur Fondaceur, dans l'esperance d'en prendre un dans la suite plus conforme à l'état Religieux, dès que la Providence divine en ouvriroit les mosens. Sa Majesté s'étant ensin déterminée par sa grande pieté à accorder à ces Dames la permission de le quitter, asin qu'elles sussentement



Demoiselle de la Royale Maison de S. Louis à S. Cir, des deux premieres Classes, allant au Chœur.

cela plus conformes à l'usage des autres Maisons Religieuses; Danis de elles ne voulurent pas différer plus long tems à profiter de s. Cir. cette grace qu'elles avoient toûjours desirée avec beaucoup d'empressement, & regardant comme un grand avantage de tenir leur nouvel habit de Madame de Maintenon leur pieuse Institutrice, elles presenterent Requête à l'Evêque de Chartres au mois de Juillet 1707, pour que ce Prélat consentit à ce changement, ce qu'il sit par un Acte du 7. Août suivant; & conformément au modele que Madame de Maintenon avoit disposé, & qui avoit été approuvé par le Roi, elles furent revêtuës de l'habit Religieux qu'elles portent presentement, la veille de la Fête de l'Assomption de la sainte Vierge de la même année.

Cet habit est d'étamine du Mans ou de serge de Londre noire, suivant les saisons, & consiste en une robe & un scapulaire. Les manches de la robe sont retroussées deux ou trois fois, de maniere qu'elles décendent à trois doits près du poignet, & sont abbatuës au Chœur & au Chapitre. Le scapulaire est toûjours de la même étoffe que la robe, il y a au haut de chaque côté, un plis large d'environ un bon pouces elles ont deux ceintures, l'une pour attacher la robe, & l'autre qui prend le scapulaire par devant & par derriere : celle de dessus est un tissu de laine noire de la largeur de deux doits, ésiée par les deux bouts, décendant jusqu'aux genoux, & s'attachant avec une agraffe, sans aucune façon: à cette ceinture est attaché un Chapelet noir, où il y a un petit crucifix & une tête de mort avec quelques médailles ou Reliquaires; le tout simple & sans ornement. Pour coëffure, elles ont un bandeau, une guimpe ronde, un petit voile de toile blanche, un autre voile d'étamine noire; & par dessus, un autre grand voile, aussi d'étamine legere assez épaisse neanmoins pour qu'étant baissé, on ne puisse bien distinguer les traits du visage, & assez profond pour le couvrir entierement. Les Croix qu'elles portent sur la poitrine, sont d'or massif: d'un côté est gravée l'image de Nôtre-Seigneur crucifié, & de l'autre l'image de saint Louis Roi de France, asin de les faire souvenir qu'elles se sont consacrées à Dieu sous la protection de cegrand Saint, pour former Jesus-Christ dans les ames qui leur sont confiées. Ces Croix sont semées de fleurs de Lys, pour les avertir de prier souvent pour le Grand Roi

Lii iii

DANNE DE qui les a fondées. Celle de la Superieure a cette difference ) S. Louis A que le Christ, l'image de S. Louis, & les autres ornemens y sont en relief. Ces Croix s'attachent sous la guimpe avec un petit tisse de laine noire. Elles ont conservé le grand manteau d'Eglise qu'elles portoient auparavant.

L'habillement des Sœurs Converses est à peu près semblable, quant à la forme, à celui des Dames pour la qualité de l'étoffe; elle est d'une serge brune plus épaisse, ou plus legere suivant les saisons. La centure est un rouleau de laine brune, qui s'attache avec une agraffe, dont les deux bouts doivent pendre d'environ une demi-aune: leur guimpe, leur bandeau, & le petit voile blanc, sont d'une toile plus grosse, que ceux des Dames Religieuses: les autres voiles sont d'étamine noire: leur Croix est d'argent avec les mêmes ornemens que celles des Dames, s'attachant aussi sous la guimpe, avec un petit tissu de laine, & elles ne portent point de manteau

d'Eglise.

Dès l'an 1693. l'Evesque de Chartres Paul de Godet Desmarais avoit donné des Constitutions aux Dames de S. Louis. L'an 1695, il sit encore des Reglemens, & composa aussi un petit Traité, qui a pour titre: L'Esprit de l'Institut des Filles de S. Louis, qui fut imprime à Paris l'an 1699. Ce Prélat après y avoir ramassé avec soin ce qui distingue ces Dames des autres Congregations, & ce qui fait le caractere de cet esprit principal, qui doit les animer en tout, leur fait voir l'obligation qu'elles ont de remplir les intentions du Roi leur Fondateur; & comme cet établissement est singulier dans l'Eglise, & que les Constitutions & les Reglemens renferment plusieurs pratiques du Christianisme, communes aux autres Religions, ce Prelat distingue dans ce petit Traité, ce qui est propre aux Dames de saint Louis, afin qu'elles en fassent une étude continuelle, & qu'elles ne puissent jamais confondre l'engagement particulier qu'elles ont contracté avec Dieu. Le Roi après avoir lû ce Traité, en fut si satisfait, qu'il voulut sui mesme y donner son approbation par ces paroles qu'il y écrivit de la propre main : Pai lu ce Traité qui explique parfaitement les intentions que j'ai enes dans la fondation de la Maison de saint Louis, je prie Dien de tout mon cour que les Dames ne s'en départent jamais. Signé LOUIS.

Conformément aux Constitutions, les Dames font quatre



Demoiselle de la Royale Maison de Stoilis à Stir, des deux premieres Classes, qui porte la Croix que l'on donne aux Chefs de chaque bande ou famille.

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. LVI. 439
vœux; sçavoir de pauvreté, de chasteté, d'obéissance & DAMIS DE S. LOUIS A d'éducation des Demoiselles. Les Sœurs Converses ne font S. CIR. que les trois premiers, & ne doivent jamais être emploiées à l'éducation des Demoiselles. Les unes & les autres renouvellent tous les ans leurs vœux le jour de la Presentation de la sainte Vierge, on éprouve les Postulantes au Noviciat pendant quelques mois avant que de leur donner l'habit, elles sont Novices deux ans entiers, & après leur Profession, elles

demeurent encore quatre ans sous la Maîtresse des Novices.

pendant lequel tems, elles n'ont, ni voix active, ni passive.

Les Constitutions désendent aux Dames de consentir jamais à être tirées de leur Maison, pour être saites Abbesses, ou Prieures en d'autres Monasteres, ni pour quelque autre Benesice que ce soit; asin qu'elles ne soient point exposées à la tentation de se décharger du vœu de l'éducation des Demoiselles, & que rien ne les puisse détourner de s'appliquer comme elles doivent, à l'accomplissement de ce vœu: c'est pour la même raison qu'il leur est encore désendu de sortir jamais de leur Maison, sous pretexte d'aller poursuivre des affaires, ou pour prendre les eaux par raison d'instrmité, on pour prendre d'autres remedes extraordinaires.

Tous les jours elles font en commun une demi-heure d'oraison le matin, & une demi-heure l'après midi: elles récitent au Chœur l'Office de la Vierge, celles qui ne peuvent y assister le disent en particulier; elles chantent les Vêpres les Fêtes & les Dimanches. Tous les ans elles prennent huit jours pour se retirer & faire les exercices spirituels; elles peuvent encore demander à la Superieure un jour tous les mois

pour se recueillir en particulier.

Le besoin qu'elles ont de menager leurs forces & leur santé pour remplir leurs emplois, & pour soûtenir le grand travail qui se trouve dans l'éducation de deux cens cinquante Demoiselles, a fait éviter de leur prescrire les austerités qui se pratiquent dans les autres Communautés; mais elles doivent observer, avec une grande exactitude, ce que l'Eglise impose à tous les Fidelles & prendre en esprit de penitence, & non d'une maniere humaine, la peine attachée à leur vocation. La Superieure peut neanmoins accorder la permission de faire quelques austerités, à celles qui ont de la santé, & à qui Dieu donne des mouvemens particuliers de penitence; mais

DAMES DE Cette permission ne doit s'accorder qu'avec beaucoup de pru-

Elles observent une exacte pauvreté: tout est en commun parmi elles; & selon leur Regle, il ne doit y avoir rien dans seur habit, seur nourriture, seurs meubles, qui ne soit conforme à la simplicité Religieuse, n'aïant ni or, ni argent, aux choses qui sont à seur usage, comme aux Medailles, & aux Reliquaires, excepté la Croix d'or qu'elles portent devant elles, & les cuillieres & sourchettes d'argent, dont elles se servent au Resectoir & aux Insirmeries.

Elles ne vont point au Parloir sans une Compagne, à moins qu'elles n'en soient dispensées par la Superieure. Elles tiennent leur voile baissé devant les hommes, si elles n'en sont de même dispensées, excepté qu'aux Evêques, à leur Superieur

& à leurs proches parens elles parlent le voile levé.

Elles observent deux sortes de silence, l'un qu'on nomme le grand silence, où l'on ne parle que dans une absoluë necessité, il se garde depuis huit heures & demie du soir jusqu'au lendemain après six heures & demie: l'autre qu'on nomme simplement silence, qui s'observe pendant la journée, & consiste à ne dire que les choses necessaires pour leurs charges & pour leur travail. Elles ont une heure de récréation en com-

mun après le dîner, & autant après le souper.

Les principales Charges de la Maison sont celles de Superieure, d'Assistance, de Maîtresse des Novices, de Maîtresse generale des Classes, & de Dépositaire, & ces cinq personnes composent le Conseil. La Superieure est élue tous les trois ans, & peut être continuée par une autre élection pour trois autres années, après quoi il faut necessairement en élire une autre; mais la premiere peut être choisse à l'élection suivante & continuée de même jusqu'à six ans ; pourvû que celle qui l'a précédée, ait été au moins un an en charge. Aucune ne peut être éluë Superieure, qu'elle ne soit âgée de quarante ans, & qu'elle n'en ait huit de profession. S'il ne s'en peut trouver dans la Maison de cet âge & de cette qualité, qui soient propres pour la Superiorité; elle doit avoir au moins trente ans accomplis, & cinq de profession. Pour être éluë on continuée Superieure, il faut avoir plus de la moitié des suffrages de celles qui peuvent & qui doivent assister à l'élection. La veille du jour de l'élection, celui qui y doit presider assemble

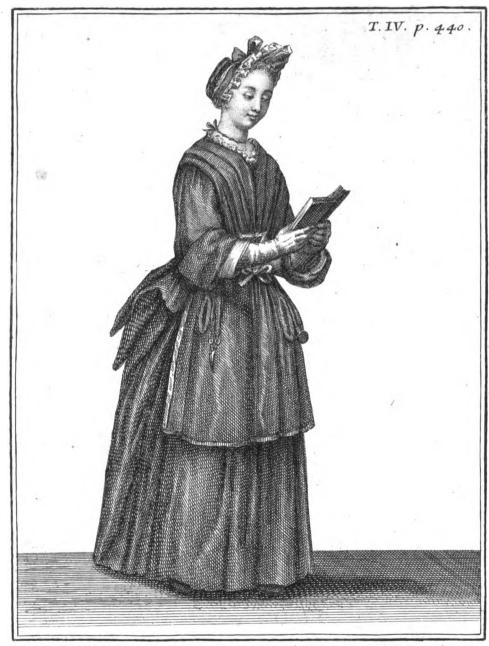

Demoiselle de la Roiale Maison de S. Louis à S. Cir, de l'une des deux dernières Classes, qui n'a point la Croix de distinction.

Suite de la Troisième Partie Chap.LVI. 441 ble les cinq Officieres qui composent le Conseil, & avec elles DAMES DE trois anciennes Professes, qui choisissent par voix secrete de s. ca. Scrutin, au moins trois, & jamais plus de cinq Dames, qui font proposées le lendemain lorsqu'il faut proceder à l'éle-Aion, & on ne peut point en élire d'autres. Quelques jours après cette élection, la Superieure assemble le Chapitre des Vocales pour élire l'Assistante, la Maîtresse des Novices, la Maîtresse generale des Classes, & la Depositaire : elle propose pour chacune de ces Charges deux ou trois personnes, & l'élection s'en fait à la pluralité des voix par Scrutin. Ces quatre Officieres sont aussi éluës pour trois ans, & peuvent Etre continuées dans les élections suivantes autant de fois que la Communauté le juge à propos. La Superieure a droit de nommer toutes les autres Officieres de la Maison, & selon les Constitutions elle n'est point obligée d'avoir égard à l'âge & à l'ancienneté de profession.

Dans tous les actes publics les Religieuses de saint Louis sont appellées Dames; mais entr'elles & en parlant les unes des autres, elles se nomment, ma Sœur, avec leur nom de samille; il n'y a que la Superieure qu'elles appellent ma Mere, & entr'elles lorsqu'elles parlent de cette Superieure, elles disent, nôtre Mere. Elles appellent les Demoiselles, ma Sœur, ou ma sille, ou du nom de leur famille; mais quand elles parlent d'elles au dehors, ou qu'elles en écrivent; elles les appellent Mademoiselle; on appelle les Sœurs Converses ma Sœur avec leur nom de baptême, lesquelles Sœurs appellent les Demoiselles & les Sœurs Converses appellent toutes les Religieuses du Chœur, ma Mere. Voici les ceremonies qui s'observent à la véture & à la Prosession de ces Dames & des Sœurs Converses.

## CEREMONIE DE LA VESTURE des Dames.

Après que l'on a chanté le Veni Creator, & que le Sermon est fini, le Celebrant étant assis devant la grille du Chœur, fait à la Postulante quelques demandes ausquelles elle répond en la maniere suivante.

Le Celebrant. Ma Fille, que demandez-vous?

La Postulante. Je demande très - humblement la grace que j'ai déja demandée au Seigneur, de pouvoir habiter dans cette Tome IV.

K K K

Dants De Maison de Dien tout le reste de ma vie. S. Louis L. Le Celebrant. Vous devez sçavoir que S. Cir.

Le Celebrant. Vous devez squoir que pour être reçue dans cette sainte Maison, il faut être dans la resolution de renoncer tout-à-fait au monde & à vous-même, de porter tous les jours vôtre Croix à la suite de fesus-Christ, & de consacrer toute vôtre vie à l'éducation Chrêtienne des jeunes personnes qui sont renfermées ici. Etes vous dans la volonté d'accomplir tous ces devoirs, & perseverez-vous dans la demande que vous avez faite?

La Postulante. Me confiant en la misericorde de Dien, & aux merites de Jesus-Christ mon Sauveur, j'espere pouvoir accomplir ce qui vient de m'être representé, & je continuë à faire très-humblement la même demande que j'ai faite.

Le Celebrant. Que Nôtre-Seigneur fesus-Christ qui vous a inspiré ces bons sensimens vous donne la force de les soûtenir, & que la grace acheve en vous l'ouvrage que la misericorde y a commencé.

Alors le Celebrant se leve pour dire l'Oraison suivante.

## ORAISON.

D'mine Jesu Christe, sine quo nihil possumus facere, da juic famule tuz, & semper velle quod te inspirante insendit, & illud ipsum te adjuvante persicere. Qui vivis, &c.

## BENEDICTION DES HABITS

Adjutorium, &c. Domine exaudi, &c. Dominus vobiscum, &c.

### ORATSO #.

Desto Domine supplicationibus nostris, & hoc genus vestimento un quod famula tua in perpetua servitutis signum quam tibi prositetur exposiit, bene A dic & sancti A sica, dumque illo exteriù stegetur, meliore interiùs ornetur, & quam sacris indui vestibus desideras, beata facias immortalitate vestiri. Per Christum, &c.

Après la Benediction des Habits, la Postulante va s'en revêtir hors du Chœur, & pendant ce tems là, l'on chante au Chœur plusieurs Antiennes marquées dans le Ceremonial: quand la Novice est revêtuë de l'Habit de Religion, elle vient recevoir du Celebrant le Voile & le Cierge.

## Suite de la troisieme Partie, Ch. LVI. 443

## EN DONNANT LE VOILE.

DAMES BE S. LOUIS A S. CIR.

Accipe hoc Velum à Domino benedictum in signum humilitatis, obedientie & inviolabilis pudoris: in nomine Patris, &c.

#### EN DONNANT LE CIERGE.

Accendat in te Dominus ignem sur amoris & usque in diem adventus sponsi foveat in corde tuo & in minibus tuis slammaminextinguibilis charitatis: in nomine Patris, &c.

On se met ensuite à genoux pour recevoir la Benediction du Celebrant, qui va dire la Messe, près laquelle l'on donne le baiser de paix en chantant, Vos genus electum, &c.

## CEREMONIE DE LA PROFESSION.

Après que l'on a achevé le Veni Creator, & que le Sermon est fini, le Celebrant fait à la Novice les demandes qui suivent.

Le Celebrant. Ma fille, que demandez-vous?

La Novice. Je demande de tout mon cœur, & avec une profonde humilité, la grace de faire les vœux sacrés & solemnels de pauvreté, chastesé, obeissance & éducation des Demoiselles dans cette Maison.

Le Celebrant. Nous avons tout lieu de croire par la maniere dont vous vous êtes conduite jusqu'à present, que vous comprenez parfaitement les obligations de l'ésat que vous voulez embrasser: sependant comme les promesses que vous desirez faire
à Dieu ne se pourront plus revoquer; il est juste qu'à present
que vous jonissez encore de toute vôtre liberté, vous consideriez
avec attention quelle est la grandeur & l'importance de l'action
que vous allez faire: que les vœux de la Religion, qui sont
des conseils pour les Chrêtiens, seront des preceptes pour vous:
que quand une fois vous les aurez prononcés, il ne vous sera
plus permis de vous en dedire, ni de manquer à les accomplir:
qu'ensin c'est à Dieu, & non pas aux hommes, que vous allez
vous engager pour toute la sui e de vôtre vie. Perseverez-vous
dans la volonté que vous venez de témoigner?

La Novice. Dans la consiance que j'ai en la bonté de fesus-Christ mon Sauveur, & en la puissance de sa grace, j'espere accomplir si lellement les vœux que je lui aurai fais, & je proteste que je continue dans la volonté sincere de les faire.

K k k ij

DAMIS DI Le Celebrant. Et moi je prie Dieu instamment, que pour S. Louis A achever en vous ce que lui-même y a commencé, il vous donne la force de vous engager à lui & de le servir dignement jusqu'à la mort dans la profession Religieuse; & pour recompense de vôtre sidelité, je vous promets dès à present, en son Nom, la vie éternelle.

Il lui donne ensuite un Cierge allumé en disant,

Accipe lampadem ardentem ut sis Virgo sapiens, & execuobviam Sponso Domino: in Nomine Pa Htris, & Fi Hlii &

Spi Fritus sancti.

Pendant que la Novice reçoit le Cierge, on en distribue à la Communauté, le Chœur chantant le Pseaume Dominus illuminatio mea, & c. que l'on continuë pendant la Messe. A l'Elevation on chante un Motet, & le Domine salvum fac Regem, pour le Roi. A l'Agnus Dei, l'on chante quelques Antiennes. Après cela le Celebrant vient à la grille, & la Novice prononce ses vœux en la maniere suivante.

### FORMULE DES VOEUX.

Mon Dieu, mon Createur & mon Redempteur, quoique je ne fois que foiblesse, m'apputant sur vôtre bonté & sur vôtre misericorde infinie; Je Sœur N. promets & vouë en vôtre sainte presence de garder perpetuellement selon la Regle de saint Augustin & les Constitutions de la Maison de saint Louis, la Pauvreté, la Chasteté & l'Obéissance Religieuse, & de m'emploier toute ma vie dans cette Maison, à élever & à instruire les Demoiselles: au Nom du Pere, & c.

Après qu'elle a prononcé ses Vœux, elle communie, le Celebrant retourne ensuite à l'Autel achever la Messe, & le Chœur continuë de chanter plusieurs Antiennes. La Messe étant sinie le Celebrant vient donner à la nouvelle Professe la Croix, le Manteau & le Voile, après les avoir benis en la

maniere suivante.

## BENEDICTIONS DE LA CROIX,

du Manteau & du Voile.

Adjutoršum, &c.
Domine exaudi y &c.
Dominus vobifeum y &c.

## Swite de la Troisieme Partie, Chap. LVI. 445

## POUR LA CROIX

Dames de S. Louis a S. Cir.

#### ORAISON.

Eus, qui per signum Crucis eripuisti mundum à potestate encbrarum; benedic quasumu hanc Crucem quam famuta .u : gestare cupit, ut sit ei in salutem mentis & corporu. Per Christum, &c.

## POUR LE MANTEAU ET LE VOILE.

Oremus. Adesto Domine supplicationibus nostris, &c. comme à la Vêture.

# LE CELEBRANT SE TENANT DEBOUT pour donner la Croix, dit:

Accipe Crucem Domini, & pone illam quasi signaculum super cor tuum, ut eo munimine tuta sis, & in hoc signo vincas: in nomine Pa of tris, & Fi of lii & Spi of risus sancti.

## EN DONNANT LE MANTEAU.

Accipe Pallium sanctimonia, ut sit tibi indumentum hoc fortitudo & decor, & rideas in die novissimo: in nomine Pa Hiris, & Fi H lii & Spi H ritus sancti.

## EN DONNANT LE VOILE.

Impone capiti tuo velamen sacrum, ut soli Deo cognita nullum prater eum amatorem admittas: in nomine Pa of tris, & Fi filis & Spi of ritus sancti.

Pendant que l'on donne à la nouvelle Professe, la Croix, le Manteau & le Voile, le Chœur chante quelques Antiennes. Quand la Professe est revêtuë, elle va se mettre sous le Drap Mortuaire: pendant ce tems-là on chante le De profundis, & quand elle est relevée le Celebrant lui dit:

Vous devez comprendre, ma Fille, par cette derniere ceremonie, & par les Prieres dont elle a été accompagnée, qu'en
vertu de la Profession sainte que vous avez faite, il faut que
vous vous regardiez desormais comme veritablement morte au
monde, & engagée à vivre uniquement pour Dieu. N'oubliez,
donc jamais que, selou la parole de saint Paul, après une telle
mort, vôtre vie doit être cachée en Dieu avec Jesus-Christ, &
qu'étant ensevelie avec lui par vôtre Profession qui vient d'être
K.K. iii

446 HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,
DAMES DE pour vous comme un nouveau Batême, vous devez marcher dans
\$ LOUIS A une vie toute nouvelle.

La Professe se met à genoux pour recevoir la Benediction solemnelle, après laquelle elle se leve pour le baiser de paix,

pendant lequel on chante Ecce quam bouum, &c.

## CEREMONIES POUR LA VESTURE & la Profession des Sœurs Converses.

La Ceremonie de la Vêture, est la même que pour les Religieuses du Chœur.

## POUR LA PROFESSION.

Le Celebrant. Ma fille, que demandez vous?

La Novice. Je demande tres-humblement la grace de faire la Profession Religieuse dans cette sainte Maison.

Le Celebrant. Nous avons sout lieu de croire, &c. le reste

comme à la Profession des Dames.

La Novice. Ty persevere de tout mon cœur.

Le Celebrant. Et moi je prie Dien instamment, &c.

### VOEUX.

Mon Dieu, mon Createur & mon Redempteur; je Sæur N. promets & vouë de garder perpetuellement, selon la Regle & les Constitutions de cette Maison, la Pauvreté, la Chasteté, & l'Obéissance Religieuse, au Nom du Pere, du Fils, & du saint Esprit, Ainsi soit-il

Quant à ce qui regarde les deux cens cinquante Demoiselles, nous n'entrerons point dans le détail de tout ce qui concerne leur éducation & leur instruction, cela conduiroit trop loin; mais ce que nous en allons rapporter en general, donnera une grande idée du bel ordre qu'on observe à leur

égard dans cette Roïale Maison.

Elles sont partagées en quatre Classes, distinguées par differentes couleurs. Les Demoiselles de la premiere Classe portent le ruban bleu, celles de la seconde le ruban jaune, celles de la troisième le ruban vert, & la quatrième Classe porte le ruban rouge. Ces quatre Classes sont nommées grandes ou petites: il y en a deux qu'on appelle les grandes Classes, & les autres petites Classes.

L'on donne pour marque de distinction un ruban noir à

celles des deux grandes Classes, dont on est le plus content. Le Danie de nombre en est ordinairement de vingt, elles aident dans les s. Cir. Charges de la Maison, & elles vont seules, ce qui est absolument défendu aux autres. Elles font un Corps separé sous la conduite de la Maîtresse Generale. Une d'entre elles est appellée Chef, & une autre sous-Chef qui toutes deux sont distinguées par une Croix d'argent qu'elles portent sur la poi-

trine, attachée à un Ruban couleur de feu. Ces Croix sont plus grosses que celles que portent les autres Chess de Bandes ou de Familles qui sont dans les Classes, dont nous parlerons ci après. Ces deux Demoiselles sont chargées de veiller sur la conduite des autres, de rendre compte à la Maîtresse Generale des fautes qu'elles remarquent, & de lui aider

dans quelques-unes de ses fonctions.

Madame de Maintenon donne aussi un Ruban couleur de seu à celles des deux grandes Classes, dont les Maîtresses lui rendent un bon témoignage. Elles vont aussi seules par la Maison relles sont au nombre de dix; mais on ne leur consie que les Demoiselles des deux perites Classes. Quand on leur donne le Ruban noir, elles quittent le Ruban couleur de seus on les appelle les Filles de Madame de Maintenon, on se sert de ces Demoiselles à Ruban noir & à Ruban couleur de seus pour aider dans les Classes à l'éducation & à l'instruction des Demoiselles, on y peut encore emploier quelques Demoiselles des grandes Classes, & on change toutes ces Demoiselles tous les trois mois: il y a pour chaque Classe, quatre Dames le S. Loüis & u le Sœur Converse pour servir la Classe, laquelle est soumise aux ordres de la premiere Maîtresse.

Les Maîtresses se partagent pour assister tour à tour aux exercices de la Communauté. Celles qui demeurent à la Classe ne quittent point les Demoiselles, elles prient Dieu avec elles, elles mangent à leur Resectoir, & toutes couchent dans leurs Dortoirs & se levent quelques sois la nuit pour y faire la visite, n'étant pas même dispensées durant ce tems-là, de la vigilance continuelle qu'elles doivent avoir sur les Demoi-

felles.

La premiere Classe est ordinairement composée de cinquante-fix Demoiselles, la seconde Classe est de soixante & deux: les Filles de Madame de Maintenon sont comptées de la Classe dont elles portent le Ruban qu'elles ne quittent point,

PANIS DE quoiqu'elles en aïent un couleur de feu qui s'attache sur la s. Louis A tête au dessus de celui de la Classe. Los dessus de la Classe.

sont chacune de cinquante - six Demoiselles.

Toutes les Classes sont partagées par bandes ou familles de huit ou dix chacune, & sont à des tables separées. L'on fait dans chaque Classe cinq, six & sept bandes; selon le nombre des Demoiselles qui y sont. On met à ces bandes trois Demoiselles des plus sages, pour veiller sur les autres, l'une en qualité de Chef, l'autre d'Aide, & l'autre de Suppléante. Elles sont distinguées des autres par une Croix d'argent attachée sur la postrine avec des Rubans de couleurs differentes, le Chef porte celui de la Classe. Les qualités essentielles à ces Filles, sur tout du Chef, sont la fidelité pour rendre compte de tout à la premiere Maîtresse. On tâched'y joindre l'intelligence, & d'y mettre les plus âgées. Les bandes demeurent separées par tout, si cen'est au Chœur ou chaque Demoiselle prend le rang de sa taille pour la decoration qui est très agréable; le Chef ou la Mere de famille est chargée de tout ce qui regarde sa bande comme des Livres, papiers &c. elle se sert de son Aide & de sa Suppléante pour apprendre le Catéchisme, à lire, à écrire, à compter, & à travailler à celles qui ne le sçavent pas. Elle se sert encore de quelques unes de la bande, si elle en a d'avancées dans ces exercices, & elle regarde de tems en tems le progrés de ces Filles pour en rendre compte à la Maîtresse de la Classe qui en est chargée. Par ce moien ce sont les plus sages & les plus avancées qui instruisent celles qui lesont moins; & les Dames de S. Louis veillent sur leur conduite, pour voir si elle est fidelle, & s'il n'y a aucune Demoiselle negligée. On leur montre tous les ouwrages ordinaires & utiles, qu'on diversifie, afin qu'elles sçachent un peu de tout; & pour les rendre intelligentes & laborieuses, on les envoïe quelquesois dans les Charges aider aux Officieres. Quoique les Demoiselles doivent être entierement soûmises à toutes les Maîtresses, elles n'ont rapport qu'à la premiere pour leur conduite particuliere: c'est cette premiere qui est chargée du gouvernement de la Classe, elle en partage les soins avec les autres Maîtresses selon le talent de chacune, elle est subordonnée & elle a les rapports necessaires avec la Supérieure, la Maîtresse Generale, & les autres Officieres de la Maison.

Les

Suite de la Troisieme Partie , Ch. LVI. 449 Les Maîtresses subalternes travaillent conjointement avec DAMES DE la premiere, tâchant de prendre son esprit, & de ne rien s. Cia. faire qu'avec dependance. Elles président dans la Classe en l'absence de la premiere, elles font observer l'ordre du jour, elles donnent les permissions communes; mais elles ne font rien d'extraordinaire sans la premiere Maîtresse. Quoiqu'elles doivent se donner de bonne foi au travail des Classes; c'est néanmoins àvec liberté, allant aux bandes sans contrainte & sans affectation, y demeurant plus ou moins, selon le bien qu'elles trouvent à y faire, & y emploïant tout ce que Dieu leur a donné d'esprit, de talens, & d'adresse, pour conduire les Filles à l'esprit de l'Institut qui n'a été établi que pour en faire de bonnes Chrétiennes, & des personnes raisonnables. On ne sçauroit donner une idée plus juste des principes qu'on inspire à ces Demoiselles, que de marquer ici le précis que Madame de Maintenon en a écrit en vingt trois articles, que nous rapporterons, tels qu'ils se trouvent dans les Reglemens & usages des Classes.

I. L'éducation est Chrétienne, raisonnable & simple. Reglemens II. On les instruit de la Religion, & on tâche de leur inspi- des Classes rer une pieté solide, accommodée aux differens états où il de la Maiplaira à Dieu de les appeller. III. On les éleve en seculieres, son de St. Louis. Ture bonnes Chrétiennes, sans exiger d'elles les pratiques Reli- de l'éducagieuses. 1V. On leur donne une grande estime pour le Cate-tions des Des chisme. V. On leur inspire un grand respect pour le S. Siège, moiselles, pour les Evêques, & pour tous les Ministres de Jesus Christ. « VI. On leur enseigne qu'il n'y a rien de si important sur la « terre que la reception des Sacremens. VII. On leur inspire « particulierement l'horreur du peché, la pratique de la pre-« sence de Dieu, la docilité & une grande modestie. VIII. On « leur forme autant que l'on peut une conscience simple, droite " & ouverte. IX. Elles ne lisent de l'Ecriture sainte que les « Evangiles de l'année. X. On les reduit à un tres petit nom- « bre de Livres. XI. On évite tout ce qui pourroit trop excirer leur esprit & leur curiosité. XII. On veut qu'elles parlent « & écrivent simplement. XIII. On ne leur laisse ni Lettres, " ni manuscrits, ni bons ni mauvais. XIV. On fair tout ce a qu'on peut pour les rendre silentieuses & laborieuses. XV. « On leur inspire l'horreur du monde, sans vouloir les congraindre à être Religieuses; mais on leur explique les avan-Tome IV.

450 Histoire des Ordres Religieux,

DAMES DE tages de certe condition. XVI. On les instruit des devoirs des S. Louis A femmes du monde, & de tous les états où elles pourront se rouver. XVII. Elles sont toutes traitées également; il n'y " en a pas une de negligée. XVIII. On ne les distingue que par " la sagesse, sans égard au plus ou moins de naissance, ni aux » protections qu'elles pourroient avoir, ni aux agrémens natu-» rels. XIX. On les rend simples & ingenuës à tout dire, en » les reprenant avec raison & douceur. XX. On essaïe toûjours " de douceur, avant de venir à la rigueur. XXI. On diversifie » leurs instructions, on les fait courtes, parce qu'elles sont fré-» quentes; on les égaïe souvent. XXII. On se sert de tout, » jusques dans les jeux, pour former leur raison. XXIII. On zache de les rendre franches, simples, genereuses, sans si-" nesse, sans mistere, sans respect humain, voulant bien que " toutes voient que celles qui sont chargées des autres, avertis-» sent les Maîtresses de tout.

> Quant à l'habillement de ces Demoiselles, il n'a rien qui ressente l'affectation & la vanité des modes. Il est uniforme d'une étamine brune, & fait à peu près selon l'usage du tems; mais beaucoup plus simple & plus modeste. Elles gardent la même uniformité, & simplicité dans leur coëffure: & les petits ornemens qu'on ajoûte à l'un & à l'autre en Rubans, en Dentelles, en gans &c. non seulement le rendent très propre, mais y donnent aussi une sorte d'agrément qui le rend moins singulier. On n'est pas moins attentit à leurs besoins corporels, qu'à tous les autres soins de leur éducation. Elles sont bien nourries en santé, & bien soignées en maladie. Elles ont du linge blanc deux fois la semaine, des Corps de jupe au moins tous les ans, & plus fouvent s'il en est befoin pour la conservation de leur taille. Elles sont habillées chaudement en Hiver, plus legerement en Esté. Elles ont chacune leur lit, & on tient leurs Dortoirs, leur Classe, & tout ce qui seur sert dans une grande propreté.

> Elles se levent à six heures & se couchent à neuf. Elles assistent à la Messe & à Vêpres avec la Communauté & chantent & psalmodient comme les Dames. L'ordre de leur journée est diversissé d'une maniere qui la fait passer utilement & sans ennui. Le tems qu'on emploie à chaque exercice, est court, & l'on passe successivement de l'un à l'autre, ces exercices sont d'apprendre à lire, à écrire, à compter, & l'or

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. LVI. 451 tographe, le chant des Cantiques, l'instruction, la conversa-DAMES DE sion en faisant quelque ouvrage; & les grandes Demoiselles S. CIR. apprennent le Pleinchant. Elles ont toutes après le dîner & après le souper, une heure de récreation. Elles se divertissent à des jeux innocens & convenables à leur âge & elles se promenent dans les jardins qui sont très spacieux.

Outre ces recreations, on leur en donne encore d'extraordinaires de tems en tems; & pour tourner tout à leur utilité, on leur fait jouer quelquefois entre elles, & sans changer d'habit, des tragedies saintes que Me. de Maintenon a fait faire exprès pour elles, par de très habiles gens, où en les divertissant on leur apprend à bien prononcer, à avoir une contenance assurée; & ce qui est plus considerable à connoître les bons & les mauvais caracteres, ce qui peut contribuer à leur imprimer agréablement les sentimens de Religion, de pieté, d'honneur & de probité, qu'on tâche de leur inspirer en toute occasion.

A l'égard de la Maîtresse Generale, elle est chargée de tout ce qui regarde les Demoiselles dès qu'elles sont hors de la Classe, comme les Maîtresses en sont chargées au dedans, asin qu'y étant rensermées, elles puissent donner tout leur tems, tous leurs soins, & toute leur application à les former, & à veiller sur leur conduite.

Elle a une inspection generale sur tout ce qui a rapport aux Demoiselles. Else prend garde qu'elles soient élevées & traitées selon la fondation, qu'il ne se glisse rien d'immodeste, ni rien de particulier dans leur habillement, & qu'elles soient uniformes en tout. C'est elle qui donne les permissions de faire voir les Demoiselles à leurs parens dans les tems marqués, & elle a soin qu'elles soient accompagnées au Parloir. Le tems où l'on voit les Demoiselles est pendant les huit jours qui suivent les quatre fêtes annuelles, à commencer le lendemain de ces fêtes: on ne leur permet point d'aller au Parloir hors ces tems-là, qu'avec la permission de la Superieure, & que pour les Parens proches qui viendroient de loin & ne pourroient se rendre aux tems marqués. Elle lit toutes les Lettres qui sont adressées aux Demoiselles & les leur fait rendre parla premiere Maîtresse, de qui elle reçoit celles que les Demoiselles écrivent, & elles les cachette d'un Sceau different de celui de la Communauté, après les avoir luës, si elle le juge à propos.

452 Histoire des Ordres Religieux,

DAMES DE S Louis A S. Cir. Elle donne avec l'agrément de la Superieure, le Ruban noir à celles dont la premiere Maîtresse est plus contente. L'âge où on leur donne cette distinction, est depuis dix-huit ans, jusqu'à vingt; & lorsqu'elles sortent on leur fait un présent en argent proportionné au tems qu'elles ont porté ce Ruban, la Maîtresse Generale les distribue dans les Charges avec l'approbation de la Superieure, & les change tous les trois mois.

C'est elle qui entretient au dehors toutes les relations necessaires pour l'entrée & pour la sortie des Demoiselles, & elle fait une attention particuliere à ce qui regarde le choix qu'elles doivent faire d'un état de vie. Si après avoir atteint l'âge de vingt ans elles veulent aller directement dans un Monastere sans passer chez leurs parens, elle a soin qu'elles soient

placées dans de bonnes Maisons.

Lorsqu'elles entrent on leur donne l'habit des Demoiselles. & on rend à leurs parens tout ce qu'elles ont apporté de hardes. Quand elles sortent, elles emportent leur habit ordinaire qu'on leur donne tout neuf avec tout ce qui l'accompagne; un peu de linge, quelques autres hardes, & l'on y ajoûte quelques bons Livres, comme pour les faire fouvenir de cultiver la pieté qui leur a été inspirée dans cette Roïale Maison, On rend à leurs parens le Brevet du Roi pour leur entrée La Maîtresse Generale a soin de retirer du Genealogiste preuves des Demoiselles & de les faire païer. Quoique cette dépense soit confiderable, le Roi a voulu en faire une Charge de la fondation, pour soulager les familles, & dans la vuë de donner à la Noblesse de France, un moïen de supléer en quelque façon à la perte de leurs Titres, par les Certificats que l'on donne à ceux qui en ont besoin. Ces Certificats sont signés de la Superieure, de la Maîtresse Generale & de la Secretaire, & on y appose le Sceau de la Maison.

Cette Roïale Maison est proportionnée à la magnificence de cet établissement : sa beauté néanmoins ne consiste pas tant, en ce qui pourroit orner un édifice de cette importance, qu'en la grandeur de ses bâtimens, qui sont très vastes & très spacieux, cela étant nécessaire pour contenir un si grand nombre de personnes. Le Roy & Madame de Maintenon ont voulu que tout jusqu'à l'Eglise même, respirât un air de simplicité & de modestie, qu'ils ont jugé plus convenable au des-

sein de la fondation.

Suite de la Troisieme Partie, Chap. LVI. 453

Cette Eglise est desservie par des Prêtres de la Congre-Damis ME gation de la Mission, & le General de cette Congregation est 5. Louis & le Superieur de cette Maison, nommé par l'Evêque de Chartres Paul de Godet Desmarais, pour tant & si longuement que le Roi & ses Successeurs le trouveront bon. Ce Prelat s'est aussi reservé la liberté pour lui & ses Successeurs, de les changer pour de bonnes & justes raisons. Ils sont au nombre de huit, & quelques-uns d'entre eux vont faire des Missions dans

les Terres dependantes de la Maison.

Les Dames de S. Louis ont pour Armes d'azur à une Croix haussée d'or, semée de fleurs de Lys de même, & sommée d'une Couronne Roiale aussi d'or , le croissant & le bas du fût de la Croix terminés chacun par une fleur de Lys d'or. Ces Armes leur furent accordées par le Roi, par des Lettres Patentes du mois de Decembre de l'an 1694. enregistrées au Parlement de Paris le 13. Août 1701. par lesquelles Sa Majesté leur permit de les faire graver dans le Sceau & le Cachet de leur Monastere, comme aussi de les faire élever en sculpture, graver ou peindre dans les Eglises & les autres lieux sirués dans les Justices & Seigneuries dependances de leur Maison; & pour leur donner des marques encore plus anthentiques de la protection dont elle les honoroit, elle leur permit aussi de faire porter à l'avenir par les Gardes de leurs Bois & de leur Chasse, leurs Serviteurs & leurs Domestiques, ses livrées & celles des Rois ses Successeurs.

Nous ajoûterons pour la commodité des Gentil hommes qui voudroient faire recevoir leurs Filles dans la Roïale Maison de S. Louis, que ces Demoiselles ne peuvent être recuës si elles ne sont âgées de sept ans, & si elles n'en ont moins de douze; il faut qu'elles justifient une possession de Nobles. se, au moins de cent quarante ans consecutifs. Leurs parens ou amis presentent un Placet au Roi contenant le nom de celle pour laquelle ils postulent, celui de ses pere & mere, son âge, le lieu de sa naissance & les emplois que son pere a, ou a eus dans les armées de Sa Majesté, & qui contient aussi le nom & l'adresse des personnes qui le presentent. Ceux qui ne peuvent venir eux mêmes, peuvent remettre leurs placets aux Intendans des Provinces pour le renvoier au Conseiller d'Etat Directeur du temporel de cette Maison, qui en fait son rapport au Roi. Après qu'il a plû à Sa Majesté d'ordonner Llliii

Digitized by GOOGLE

454 ' Histoir des Ordres Religieux,

que la Demoiselle soit admise, les parens ou amis qui ont presenté les Placets en sont informés sur le champ, & la Superieure de la Maison donne les ordres necessaires pour taire travailler à l'examen des preuves de Noblesse. L'intention du Roi est que les preuves soient faites, & que la Demoiselle se mette en état d'entrer avant trois mois, à compter du jour que la grace aura été accordée par Sa Majesté, & que passé ce tems elle ne soit plus reçuë, si ce n'est en vertu d'une Prorogation accordée de même par Sa Majesté. Les titres de Noblesse doivent être envoiés au Genealogiste nommé à cet effet par la Superieure & les Dames de S. Louis. C'est presentement M. d'Hozier Conseiller du Roi, Genealogiste de Sa Majesté, Juge General des Armes & Blasons de France, Chevalier des Ordres de saint Maurice & de saint Lazare. M. d'Hozier de Serigni, Chevalier de l'Ordre de saint Michel, son neveu, a la survivance.

Les pieces qui doivent être representées pour établir les preuves de Noblesse, sont les Contracts de mariage du pere, de l'aïeul, du bisaïeul & autres décendans en ligne directe & masculine, en remontant jusqu'aux cent quarante ans, au moins; & afin que les filiations & qualifications loient d'autant plus clairement & incontestablement justifiées, l'on doit joindre à chaque Contract de mariage, deux autres Actes dans lesquels les mêmes qualités que celles qui sont prises. dans les Contracts de mariage, se trouvent inserées comme testaments, élections de tutelles, Gardenobles, partages, transactions, Arrêts ou jugemens de maintenuë Noblesse &c. Il faut rapporter aussi des Extraits des Rôles des Tailles de la Paroisse où les pere & mere de la Demoiselle, ou ses aïeuls ont fait leur residence depuis trente ans, s'ils ont demeuré dans des lieux taillables, ou sujets à d'autres immpositions ou charges sur les Roturiers; ces Extraits des Rôles contenant que les pere & mere ou aïeuls ont toûjours été emploïés aux Chapitres des Exemts, comme Nobles.

Il faut encore joindre l'Extrait du Bâteme de la Demoiselle duëment expedié par le Greffier conservateur des Registres s'il y en a un; sinon par le Curé de la Paroisse: lequel Extrait contiendra le jour qu'elle est née, & s'il se rencontroit qu'il n'y fût pas marqué, ou si par quelque accident de guerre, d'incendie ou autre, il se trouvoit qu'il n'y eût point

Suite de la troisieme Partie, Ch. LVI. 455 de Registre ou qu'il eût été perdu, l'on suivra l'article I V. DAMES DE du titre XX.del'O donnance de 1667. suivant lequel la preu- s. Cir. ve en pourra être faite; tant par les Registres ou papiers domestiques des pere & mere decedés; que par temoins, qui deposeront devant le Juge du lieu, tant du défaut ou perte des Registres, que du jour de la naissance. Les parens, parains

ou mareines pourront servir de témoins en cette occasion. Il est aussi necessaire d'apporter un Certificat de l'Evêque Diocesain, ou en cas de vacance, ou d'absence, du Vicaire General, qui fera mention de l'absence ou de la vacance, & qui contiendra une attestation comme la Demoiselle est pauvre, & que ses pere & mere n'ont pas des biens suffisans, pour l'élever selon sa condition. La sœur germaine, c'est-à-dire, de pere & de mere d'une Demoiselle qui a déja été reçuë après les preuves faites, ne doit rapporter que son Extrait Baptistaire & le Certificat de pauvreté; mais il faut inserer dans le Placet qu'on presente au Roi, qu'elle a eû une ou plusieurs sœurs reçuës dans la Maison, dont il faut marquer le nom & le nombre. A l'égard de la sœur consanguine ou de pere seulement, il faut rapporter outre l'Extrait Baptistaire & le Certificat de pauvreté, le Contract du second mariage du pere, & marquer aussi le nom & le nombre des sœurs qu'elles a euës, ou qu'elle a encore dans la Maison. La Niéce ou Cousine Germaine paternelle d'une Demoiselle reçuë, rapportera aussi, outre son Extrait Baptistaire & le Certisicat de pauvreté, le Contract de Mariage de son pere, le partage fait entre lui & son frere des biens des aïeuls communs, ou quelque autre Acte suffisant pour prouver la filiation & la qualification avec les Extraits des Rôles depuis trente ans, ainsi qu'il a été dit ci-dessus.

Les titres & pieces servans à établir la Noblesse, doivent être rapportés en bonne forme; sçavoir les Actes passés pardevant Notaires, par expedition signée des Notaires qui en ont la minute, les copies collationnées n'étant pas suffisantes. Les secondes expeditions delivrées sur les minures, les Extraits Baptistaires ou Certificats & pieces servans à justifier la naissance, doivent être légalisées par le Juge du lieu de la demeure de ceux qui les ont signés, faute de quoi ils ne font point de foi & l'on n'y a aucun égard. Ce sont les Dames de S. Louis qui paient les frais de l'examen des titres, du CertifiCHEVA-LIERS DE LA GLO-RIEUSE VIERGE MARIE. cat & du procés Verbal contenant l'arbre Genealogique. Après cette examen la Demoiselle est presentée par ordre de la Superieure à la semme préposée, pour voir si elle est saine & s'il n'y a point en sa personne de désaut, insirmité, dissormité, ou maladie habituelle, qui la puisse empêcher d'être reque; & si sur le rapport du Conseillet d'Etat Directeur du temporel de cette Roïale Maison, le Roi juge que la Demoiselle a les qualités requises, Sa Majesté ordonne que le Brevet de don d'une de ces places soit expedié, après quoi la Demoiselle entre dans la Maison pour y être élevée jusqu'à l'âge de vingtans accomplis.

Memoires communiqués par Madame de la Poype de Vertrieu, Superieure des Dames de la Rosale Maison de S. Louis, & par M. Mauduyt Intendant de cette Maison. L'on peut consulter les Constitutions de ces Dames, leurs Reglemens, l'esprit de leur Institut & les Reglemens & usages des Classes.

### CHAPITRE LVII.

Des Chevaliers de l'Ordre de la Glorieuse Vierge Marie; appellés aussi les Freres Joieux.

Près avoir rapporté l'histoire des Ordres & Congregations Religieuses qui ont suivi la regle de S. Augustin, aussi bien que quelques Ordres Militaires dont les Chevaliers sont veritablement Religieux ou l'ont été dans leur origine, ce qui fait que nous ne les avons pas separés des Congregations Religieuses, il nous reste encore à parler de quelques ordres Militaires dont les Chevaliers (à ce que l'on prétend) ont été soûmis à la regle de S. Augustin, quoiqu'ils ne fussent pas Religieux. Les premiers sont les Chevaliers de l'Ordre de la Glorieuse Vierge Marie, Mere de Jesus-Christ, qui furent établis par le P. Barthelemy de Vicenze, Religieux de l'Ordre de S. Dominique, qui fût ensuite Evêque de cette Ville. Ce Pere voïant l'Italie en trouble & en confusion par la faction des Guelphes & des Gibelins, institua cet Ordre l'an 1233. Le principal institut & l'obligation des Chevaliers étoient de prendre les armes contre les pertubateurs du repos public, & contre ceux qui violoient impunément la justice. Ils faisoient au (b



Chevalier de l'Ordre de la Glorieuse Vierge Marie.

Suite de la Troisieme Partie, Chap. LVII. 457 aussi vœu de chasteré conjugale, d'obéissance & de prote- Chevas ger les Veuves & les Orphelins. Les premiers qui furent faits LAGLO-Chevaliers, furent Pelegrin Castelli, Castellan Malcuolo, RIEUSE Hugolin Lambertini, Loderin Andalo, Giramon, Caccia. MARIE nemici, tous Gentils-hommes Boulonois, Selania, Liazarii de Reggio & Rainier Adelardo de Mantouë, & il y en a qui leur donnent pour premier Grand Maître Loderin Andalo. Dans la suite ils firent confirmer leur Ordre par le Pape Urbain IV. l'an 1262, ce qui a fait dire à quelques-uns que cet Ordre n'avoit été institué que cette année-là. Ces Chevaliers portoient un habit blanc& un manteau gris cendré sur lequel ils mettoient une Croix rouge. Il y en a qui pretendent qu'ils en portoient aussi une orlée d'or sur la poitrine. Nul ne pouvoit être reçu dans cet Ordre s'il n'étoit Gentilhomme. Il leur étoit néanmoins défendu de porter des éperons dorés, & d'avoir les harnois de leurs Chevaux dorés. Comme il leur étoir permis de se marier, qu'ils avoient des Commanderies qu'ils jouissoient de plusieurs privileges & commodités qui leur donnoient moien de subsister honorablement & avec éclat, & que même dans la suite ils songerent plûtôt à passer le tems dans les plaisirs, qu'à s'acquitter des obligations de leur Ordre, le peuple par une espece de raillerie & de mépris les appella les Freres Joseux.

Les sentimens sont differens touchant la Croix qu'ils portoient, les uns leur donnent une Croix de gueules à huit angles, orlée d'or & cantonnée de quatre étoiles; d'autres ajoûtent à cette Croix l'Image de la Sainte Vierge : quelquesuns prétendent qu'elle étoit plus longue que large & qu'elle avoit seulement deux étoiles d'or aux deux angles au dessus du travers. L'Abbé Giustiniani passant à Boulogne en 1677. voulant s'informer de la verité, trouva dans la Maison d'un des Successeurs du Comte Jerome Bentivoglio une Croix en peinture semblable à cette derniere, quoique le peu de Chevaliers de cet Ordre qui restent à present, portent la Croix à huit pointes cantonnée de quatre étoiles. Il y en a encore qui font mention d'une autre Croix fleurdelisée par les bouts, au milieu de laquelle est le nom de Marie en chifre, avec un cercle de raïons sous les fleurs de Lys. Cet Ordre avoit des Commanderies à Boulogne, à Modene, à Mantoue, à à Trevise & en divers endroits d'Italie. Le dernier Comman-

Tome IV. Mmm

Histoire des Ordres Religieux,

CHEVA-LIDÉS DE deur de Boulogne, nommé Camille Volta mourut en 1589. & S. JEAN ET les biens de cet Ordre furent donnés par le Pape Sixte V. au College de Montalte. Les Eglises de S. Matthieu, de S. Pierre & de S. Paul à Casarate hors de Boulogne étoient autrefois des Commanderies de cet Ordre. Lorsqu'il fut éteint les Chevaliers qui demeuroient à Trevise conserverent une Commanderie sous le nom de Sainte Marie de la Tour, & lorsque le Chevalier qui en est Prieur meurt, les Chevaliers nomment un d'entre eux pour lui succeder. Peut-être qu'au tems de l'extinction de l'Ordre, ces Chevaliers s'y opposerent & que par accommodement, on leur laissa cette commanderie avec pouvoir de porter la Croix.

> Voiez Mennenius, de Belloy, l'Abbé Giustiniani, Schoone bek& Hermant, dans leurs histoires des Ordres Militaires & de Chevalerie, Tambirity de Jur. Abbatum disput. 24. quastion 5. n. 96. & Carol. Sigonias, lib. 17. & 19. de Regno Italia.

#### CHAPITRE LVIII.

## De l'Ordre Militaire de S. Jean & de S. Thomas.

1. Hermant, Curé de Maltot parlant de cet Ordre, dit, que la Noble ville d'Anconne, Ville Episcopale & Port de Mer en Italie, située dans l'Etat Ecclesiastique, vante parmi ses antiquités d'avoir donné naissance à un Ordre Militaire qui portoit le nom de S. Jean Baptiste & de S. Thomas, & que le zéle & la pieté de quelques Gentils-hommes de cette Ville, en commencerent l'établissement par le secours qu'ils donnerent aux pauyres malades qu'ils reçurent charitablement, & ausquels on bâtit des Hôpitaux qui se changerent bien tôt en Commanderies, par les biens qu'ony fit & les privileges que leur accorderent les Souverains Pontifes, qui les aïant élevés à la dignité d'Ordre Militaire dans l'Eglise, sous les heureux auspices de S. Jean Baptiste & de S. Thomas, les obligerent de faire la guerre aux bandits, pour faciliter le passage aux Pelerins que la devotion portoit à visiter les saints lieux.

D'un autre côté l'Abbé Giustiniani & Schoonebek parlant aussi de cer Ordre, disent, qu'entre les monumens d'anti-



Chevalier de l'Ordre de S. Jean et de S. Thomas

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE, CHAP. LVIII. 499 quité dont la ville d'Acre en Syrie, anciennement Ptole. Chevamaïde, se glorisse, on compte l'Institution des Chevaliers DE DES. JEAN de S. Jean & de S. Thomas. Il s'agit de voir qui de ces ET DE S. Autheurs à raison. Il est certain que M. Hermant s'est trompé, puisque les Papes Alexandre IV. & Jean XXII. qui ont approuvé cet Ordre, comme il en convient, ont adressé leurs Bulles au Grand Maître de l'Ordre de S. Thomas d'Acre & non pas d'Ancone, Magistro & fratribus Militia Hospitalis S. Thoma Martyr. Cantuarien. Accon. c'est ainsi que parle celle d'Alexandre, & celle de Jean est conçue austi en ces termes : S. Thome Magistro & fratribus Hospitalis S. Thoma Martyris Acconen. & c'est ce qui fait croire à Mennenius que l'Ordre de S. Thomas pourroit être separé d'un autre sous le nom de S. Jean d'Acre, puisque ces Papes ne parlent que de l'Ordre de S. Thomas; il ne laisse pas neanmoins de les joindre ensemble sous le nom de S. Jean d'Acre & de S. Thomas: Ordo equestris S. Joannis Acconensis & S. Thoma.

Tostat dans ses Commentaires sur Josué parlant de la ville d'Accaron, où le Roi Ochosias envoïa consulter Beelsebu, dit que l'on appelle presentement cette Ville Acre, & qu'elle a donné son nom à un Ordre de Chevaliers, appellés de S. Jean d'Acre: Ista civitas vocatur nunc vulgariter Acre...

..... & ab hoc loco nominatur quidam Ordo Militum qui Tostat. In fuit in Ecclesia, cum obtinuerunt Terram Sanctam, scilicet Ordo Isse cap. Beati Joann. de Acre, vel de Acharon. Il dit encore la même 4. Reg. cap. chose dans ses Commentaires sur le quatrieme Livre des Rois: Est autem Accaron famosa civitas in terra Philistinorum circa mare Mediterraneum, in qua postea fuit Ordo quorumdam Militum qui vocantur de S. Joanne, & illa civitas vocatur vulgariter de Acre, Accaron.

Ce n'est point ici le lieu d'examiner si Tostat a eu raison de croire que la Ville d'Acre ou Ptolemaide fut l'ancienne Ville d'Accaron, que plusieurs Autheurs pretendent n'être qu'un mechant Village ruiné; mais au moins Tostat & tous les Ecrivans qui ont parlé de cet Ordre Militaire, à l'exception de M. Hermant, disent qu'il a pris son origine dans la ville d'Acre. L'on ne sçait point l'année de son institution; mais plusieurs Autheurs conviennent qu'il fut approuvé par le Pape Alexandre IV. qu'il luy donna la Regle

Mmm ij

Histoire des Ordres Religieux, CHEVA- de S. Augustin, & qu'il fut dans la suite confirmé par le Pape LHERMINE Jean XXII. Alphonse le Sage Roi de Castille, aïant fait venir de ces Chevaliers dans ses Etats pour les défendre contre les incursions des Maures, les combla de bienfaits, & leur laissa encore par son Testament de grandes richesses; mais cet Ordre aïant été beaucoup affoibli par les pertes qu'il fit dans la Syrie, il fut uni à celui de Malte. Ceux qui s'opposerent à cette union prirent toûjours le nom de Chevaliers de S. Thomas, & conserverent la Croix rouge au milieu de laquelle étoit un ovale où étoit l'image seule de S. Thomas, au lieu qu'auparavant ils y joignoient celle de S. Jean Bapriste

> Voiez Mennenius, Guistiniani, Schoonebek & Hermant, dans leur hist. des Ordres Militaires; & Ascag. Tambur. de fur. Abbat. disp.

#### LIX. CHAPITRE

### Des Ordres Militaires de l'Hermime & de l'Epi en Bretagne.

'Ordre de l'Epi institué en Bretagne, & que quelques Autheurs ont mis sous la Regle de S. Augustin, quoique peut-être sans aucun fondement, nous donnera lieu de parler en même tems de celui de l'Hermine, qui fut aussi institué dans la même Province. Ce dernier eut pour Fondateur Jean IV. Duc de Bretagne, surnommé le Vaillant ou le Conquerant, vers l'an 1381. & non pas l'an 1363. comme quelques-uns ont avancé. Le Collier de cet Ordre étoit composé de deux chaînes dont les deux extremités étoient attachées à deux Couronnes Ducales, chacune desquelles renfermoit une Hermine passante. Une des Couronnes pendoit sur la poirrine, & l'autre étoit sur le cou. Les Chaînes étoient, composées chacune de quatre Fermoirs & ces Fermoirs n'étoient qu'une Hermine avec un Rouleau entortillé autour du corps sur lequel étoit écrit : à ma vie. Les Rouleaux étoient alternativement émaillés de blanc avec des lettres noires, & de noir avec des lettres blanches. Autour du cou de chaçune des dix Hermines, il y avoit un Collier où pendoit un Chainon de quaire ou cinqanneaux : les Colliers selon la qualité



Collier de l'Ordre de l'hermine. 1**11**.

des personnes à qui les Ducs en faisoient present, étoient d'or Chevaou d'argent doré, ou d'argent tout pur. Ce qu'il y avoit L'HERMIME
de particulier en cet Ordre, c'est que l'on y recevoit des sement de particulier en cet Ordre, c'est que l'on y recevoit des sement de particulier en cet Ordre, c'est que l'on y recevoit des sement de particulier en cet Ordre, c'est que l'on y recevoit des sement de l'HERMIME
de particulier en cet Ordre, c'est que l'on y recevoit des sement de l'HERMIME
dans son histoire de Bretagne, rapporte une Liste de ces
Chevaliers, parmi lesquels on trouve une Duchesse de Bretagne qui reçut le Collier en 1441, une Petronille de Maillé,
deux Demoiselles de Penhoet & du Plessis Augier en 1453. &
une Jeanne, de Laval en 1455, Le même Autheur rapporte
aussi une histoire du même Duc Jean IV, en vieilles rimes,
composée par Me. Guillaume de S. André, Licentié en decret Scholastique de Dol, Notaire Apostolique & Imperial,
Conseiller & Ambassadeur du même Duc, où il est parlé de
cet Ordre en ces termes.

A Nantes ses gens envoya, Mais de la rendre on deloia; jusqu'à la Nativité De S. Jean, c'est verité. Deux jours avant ne plus ne moins Entra à Nantes j'en suis certains Et fut reçû à grand honneur Comme leur Prince & vrai Seigneur .. Ne sembla pas être exil Quand l'en lit rendit Pixemil; Touffou assis en la Forêt Se rendit l'en & sans Arrêt, Lors fit mander tous fee Prelats Abbes, & Cleres de tous Etats, Barons , Chevaliers Escuiers , Qui lors portoient nouveaux Colliers De moult hel port, de betquise; Et étoit pouvelle devise De deux Rolets brunis & beaux Couples ensemble de deux Fermeaux, Et au dessous êtoit l'Ermine En figure & en couleur fine En deux Cedules avoit escript A ma vie, comme j'ai dit L'un mot est blanc l'autre noir Il est certain; tien le pour voir.

Mmm

462 Histoire des Ordres Religieux,

Pour ce qui est des raisons qu'eut le Duc de Bretagne L'HERMINE d'instituer cet Ordre & de choisir la devise à ma vie; c'est est une chose dit le P. Lobineau sur quoi chacun peut donner carrière à ses conjonctures, les Autheurs n'en aïant rien dit. Il croit que le Duc voulut marquer par ces deux Couronnes & par cette devise qu'il avoit conquis deux fois la Bretagne, & qu'il avoit exposé sa vie pour conserver sa dignité, & que par les Hermines & le Coltier à chaînes pendantes, il auroit pû faire illusion par là au Levriet blanc de Charles de Blois qui abandonna son Maître avant la bataille d'Auray.

Ce Pere ajoûte que les Ducs de Bretagne ajoûterent dans la suite au Collier de l'Hermine un autre Collier de moindre prix, qu'ils appellerent le Collier de l'Epi, & qui étoit composé d'épis de bled & terminé par une Hermine pendante attàchée au Collier avec deux chaînes, lequel Collier étoit ordinairement d'argent. Ceux qui ont traité des Ordres Militaires, ont rapporté l'institution de cet Ordre de l'Epi au Duc François I. qui l'institua vers l'an 1450 selon quelques-uns; & selon d'autres l'an 1448 mais le P. Lobineau parlant de ce Prince, dit que les Anglois aïant menacé la Bretagne, il en vint quelques-uns trouver ce Duc l'an 1447, pour s'éclaireir apparemment avec lui, & que ce Prince leur fit de riches presens, afin de les gagner ou de les appaiser, & donna même à quelques uns le Collier de son Ordre de l'Epi, & que c'est la premiere fois qu'il est parlé de cet Ordre. Ainsi il étoit inscitué avant l'an 1448.

Mais ce que le Pere Lobineau ajoûte que ce qui donne lieu de croire que le Collier sissu d'épis de bled, peut avoir été inventé par le Duc François I. pour être distribué aux Gentils-hommes moins distingués que ceux à qui l'on donnoit des Colliers d'or & d'argent composés d'Hermines, de Couronnes & de chaînettes, ne me paroît pas juste, puisqu'is la beau d'Ecosse femme de ce Prince est representée dans l'Eglise Cathedrale de Vannes avec le Collier de l'Epi, quoiqu'elle est reçu aussi en 1447, le Collier de l'Ordre de l'Hermine, & que le Duc François II. portoit aussi voujours le Collier de l'Ordre de l'Epi, au lieu de celui de l'Hermine. Les Autheuss qui on traité des Ordres de Chevalerie ont eu d'autres sentimens que le P. Lobineau & même leurs sentimens ont été partagés. Les uns ont esté que le Duc François I. avoit institué cet Ordre

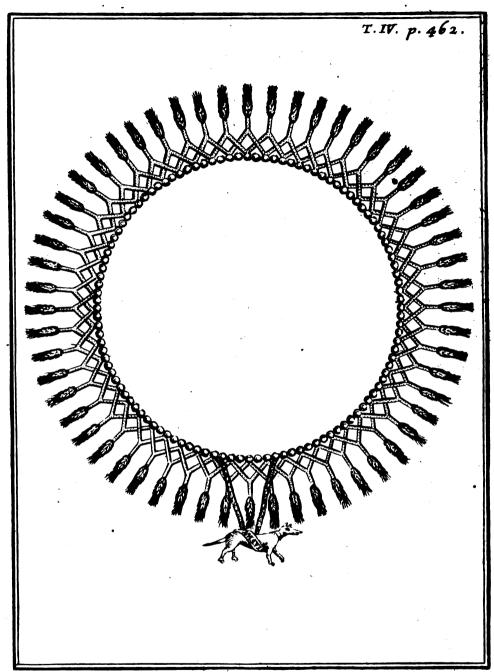

Collier de l'Ordre de l'Epy

112.

Dufter F.

Suite de la Troisieme Partie, Ch. LIX. 463 & pris la même devise que celui de l'Hermine pour faire con-CHIVAnoître sa vertu, sa grandeur & son courage, & qu'il se seroit L'ERMINE plûtôt laissé tuer que de commettre une mechante action qui it DE L'E pût ternir savertu, designée par la blancheur de l'Hermine qui se voïant poursuivie, & rencontrant de la bouë; se laisse plûsôt prendre que se soiiller. D'autres ont crû qu'il avoit établi cer Ordre pour marquer le soin que lui, & ses predecesseurs avoient pris pour rendre leur pais fertile en toutes sortes de grains. D'autres enfin ont pretendu qu'il institua cet Ordre pour montrer la devotion qu'il portoit au S. Sacrement, que ces epis de bled representent les especes du pain sous lesquelles nous l'adorons, & qu'il joignit à ces épis une Hermine pour faire souvenir les Chevaliers qu'ils devoient plûtôt mourir que de se souller & se plonger dans les ordures du peché: Ainsi chacun a donné carrière à ses conjectures, & c'est fans aucun fondement que l'on a mis cet Ordre sous la Regle. de S. Augustin.

Voiez Fayin, Theatre d'honneur & de Cheval. Mennenius du Belloy, Giustiniani, Schoonebek & Hermant, dans leurs Hist. des Ordres Militaires & le P. Lobineau dans son Histoire

the Bretagne.

### ADDITIONS.

Ag. 44. lig. 14. après ailleurs, ajoûtez. Leur habillement est à peu près semblable à celui des Religieuses Benedictines, elles ont comme ces Religieuses une coule au Chœur & elles ne sont distinguées que par une Croix rouge qu'elles mettens fur leur voile.

Pag. 85. lig.3. après hommes Apostoliques, ajoûtez Le Cardinal Joseph Marie Thomassi decedé l'an 1712. sept mois & quelques jours après avoir reçu le Chapeau, a été l'un des plus grands ornemens de cet Ordre: il étoit Sicilien, sils du Duc de Palma; & quoique l'aîné de sa Maison, suivant l'exemple de son Oncle Charles Thomassi Duc de Palma qui avoir quitté ce Duché pour se faire Theatin, il entra aussi dans cet Ordre. Il possedoit le Grec, l'Hebreu, le Caldéen, la Philosophie & la Litterature Paienne, mais son étude principale: étoit l'Ecriture Sainte & la Theologie: Il a donné sept volu-

mes in 40. & cinq in 80. sur des matieres qui regardent l'Ecriture Sainte & l'Office de l'Eglise. Clement XI. qui l'avoit consulté sur sa repugnance à accepter le Pontificat, le contraignit d'accepter le Cardinalat le 18. Mai 1712. Etant Cardinal, sa Maison devint l'azile des pauvres, & en six mois il leur distribua quatre mille écus d'or, quoique ses revenus fussent fort mediocres: il renouvella l'ancienne discipline touchant les titres des Cardinaux; car il préchoir tous les Dimanches dans le sien, & se faisoit une gloire d'y apprendre la Religion au menu peuple. Il est mort le 31. Decembre de la même année âgé de soixante & trois ans. Il avoit souhaité être enterré dans un Cimetiere sans pompe; mais sa volonté n'a pas -été executée, & on lui a élevé un Sepulchie de marbre. Nous aurons lieu de parler dans la quarrieme parife, de la Mere Marie Crucifiée la Sœur, Religieuse Benedictine du saint Rosaire, dont on poursuit la Beatification.

Pag. 140. lig. 28. après honneur, ajoûtez & le Pape Clement XI. a permis l'an 1414. que l'on fit l'Office de ce Saint sous le titre de semi-double, par route l'Eglise.

Pag. 188. lig. 21. après effet ajousez du Pape Paul V. Pag. 201. lig. 4. après 1623. ajousez du Pape Gregoire XV.

or relations on the first of

agent of a graph of the control of t

# TABLE

## DES PRINCIPALES MATIERES

Bhaye de Saint Denis en France de A l'Ordre de saint Benoît ; le titre d'Abbé est supprimé par le Pape Inno-cent XII. & la Mense Abbatiale unie à la Roïale Maison de S. Loiis à S. Adoration perpetuelle du S. Sacrement (les Religieuses de l') seur origine. L'Evêque de Marseille erige leur Maison en Congregation Seculiere. Le Pape Innocent XI. erige leur Institut en corps de Religion & approuve leurs Constitutions. la mêm e. Leurs observances & leur habiliement. la même. Adorne ( Jean - Augustin ) Fondateur des Clercs Reguliers Mineurs, forme le dessein d'établir un Ordre Religieux dont le principal Institut est de méler la vie active avec la contemplative. Est secondé dans ce dessein par François & Augustin Carracioli, & wont tous les trois à Rome, où le Pape Sixte V. leur permet d'ériger une Congregation de Clercs Reguliers & de faire des vœux solemnels. Vont à Naples où ils jettent les fondemens de cette Congregation mes. Adorne étant allé en Espagne pour y faire des établissemens n'en peut obte-Sa mort. la même. Alberi (Paul) Evêque d'Epidaure, est commis par le Pape Innocent IX. pour secevoir la Profession solemnelle de Camille de Lellis Fondateur des Clercs Reguliers Ministres des infirmes. 270 S. Albert de Ginnes, étoit Religieux de la Congregation du Mont - Segestre. Aleriis (Valere de ) fait bâtir un Monas-

Aleriis (Valere de ) fait bâtir un Monaftere pour les Religieuses Angeliques à Cremone.

Alvarés (Bernardin) Fondateur des fretes de la Charité de saint Hippolyte.

Alexandre VI. Pape. Reglemens de ce Pontife touchant les Elections des Sutome IV.

perieurs de la Congregation du B. Pierre de Pise. Ordonne aux Apostolins de faire des vœux solemnels sous la Regle de S. Augustin. Approuve'la maniere de vie qui avoit été prescrite aux Ermites de nôtre Dame de Gonzague par l'Evêque de Reggio. Alexandre VII. Pape, leve la défense qu'Innocent X. avoit faite aux Ermites de la Congregation du B Pierre de Pise de recevoir des Novices. Termine les divisions survenuës dans la Congregation des PP, de la Doctrine Chrétienne en France, & permet à ces PP de faire trois vœux simples de chasteté, de pauvreté & d'obéissance, & un quatrieme de perpetuelle stabilité.

Ordonne que les Cleres Reguliers, pauvres de la Mere de Dieu des Ecoles pieuses n'auront point d'autres protecteurs que le Cardinal Vicaire de Rome.

291
Approuve les Constitutions des Oblates de nôtre-Dame des sept douleurs.

Erige l'Ordre des Religieuses de nôtre-Dame de Charité. 404 Alexandre VIII. Pape canonise S Jean de Dieu. 140 Ordonne aux Clercs Reguliers pauvres de la Mere de Dieu des Ecoles pieuses, qui alloient nuds pieds avec des sandales, de se chausser. 291 Alphonse XI. Roi de Castille sa mort.

Alphonse, Comte de Poitiers & de Toulouse.

293
Alsianello (François) Fondateur de la
Compagnie des Peres de la Paix 154
S. Ambroise ad nemus (Ordre Religieux
de) n'a point eu S. Ambroise pour
Fondateur.

52
L'origine de set Ordre est inconnué
Differentes opinions sur ce sujet.
53

Gregoire XI. permet aux Religieux de cet Ordre de suivre la Regle de S. Augustin & le rit Ambrosien. 3. Charles Borrommée assiste àun de leur Chapitres Generaux & fait des reglemens pour leur Ordre. Cet Ordre est uni à celui de S. Barnabé ou des Apostolins par autorité de Sixte V. & cette union est confirmée par Paul V. la mêma-Ces deux Ordres ainsi unis sont supprimés par Innocent X. Quel étoit l'habillement des Religieux de S. Ambroise ad nemus. la même. 3. Ambroise ad nemus (Religiouses de l'Ordre de ) ont pour Fondacrice la Bi Catherine Morigia. Sixte IV. leur permet de fuivre la Rogle de S. Augustin, de porterle même habillement que les Religieux de l'Ordre de S. Ambroile ad nemus, & de reciter l'Office selon le rit Ambrola même & suivantes. 3. Ambroise & Sainte Marce!line (Ordre de ) origine de cet Ordre. Etoit gouverné par une Generale qui faisoit la visite des Monasteres. Pie V. désend cette maniere de gouvernement & défend aux Religioules de cet Ordre de tenir des Chapitres. la même. Generaux. 20 B. Ange de Corse, fonde une Congregarion d'Ermites du Tiers Ordre de S. François Cede les Convens de cette Congregation au B. Pierre de Pise. la même. Eugene IV. approuve cette cession. 14. Ange de Fafalo, Evêque de Feltri. Angele de Bresse (la bienheureuse ) sa naiffance & les parens. 196 Ses exercices de pieté pendant la jeula même. Reçoit l'habit du Tiers-Ordre de saint Erançois. Entreprend plusieurspelerinages la mé. Donne commencement à l'Institut des Vesulines. Est élue premiere Superieure des Urfulines. 154 Sa more la mime. Angeliques (Religieules de l'Ordre des) leur origine. Paul III. qui avoit approuvé leur Ordre, leur permet d'accompagner les. Religieux Barnabires, dans leurs Mis-Resexempte de la Inridiction de l'Ar-

cheveque de Milan & les loumer à celt le du General des Barnabites. La mêmes S. Charles Borromée dreffe leurs Constitutions qui sont en suite approuvées par le Pape Urbain VIII Leurs observances & leur habillement-121 & 123 Voïcz Torelli ( Laisse ). Comtesse de Guak .l.e. Ang'ure de Bourlement (Louis) Archevêque de Bordeaux, approuve les Constitutions des Filles Hospitalieres de S. Joseph pour le gouvernement des Anne d'Autriche, Reine de France & Femme de Loüis XIII. se declare Protectrice de l'Ordre des Hospitalieres de la Charité de Notre-Dame, & leur fair avoir les permissions necessaires pour l'établissement de cet Ordre. Protege aussi l'Ordre de Nôtre Dame de Misericorde. Annonciades Celeftes, Ordre Religioux, fon origine. 299. ( Nivantes. Le B. Bernardin Zenon Jesuite, dresse. les Constitutions de cet Ordre. Clement VIII. approuve ces Constitutions. Cet Ordre s'etend en pluseurs Provin-Paul V. confirme les Constitutions de set Ordre, & Urbain VIII. approuve tous les Monasteres du même Ordre qui écoient déja fondés & que l'on fonderoit dans la suite. Observances des Religienses de cet Ordre. La même & suiv. Leur habillement. Annenciades de Lombardie. Voiez S. Ame broise & sainte Marcelline. Apostolins (Ordre des ) les Religieux de cet Ordre pretendoient avoir l'Apôtre 9. Batnabé pour Fondateur. Erreur de plusieurs Ecrivains touchant leur origine. la même & suivantes. Leur veritable origine. Alexandre VI. leur permet de suivre. la Regle de S. Augustin, & de faire des vœux folemnels. la mime. Font union avec les Religioux de l'Ordre de Si Ambroife ad nemus, le defin nissent & le reunissent enfuite. Ces leux Ordres ainsi unis sont supprimés par Innocent X. la mémo-Quel étoir l'habillement des Apostola mime. Arazon (la Princesse Françoise d') Jaisse

### DES PRINCIPALES MATIERES.

Arbiconfraternité de la Doffrine Cinétienne à Rome, n'étoit d'abord qu'une

sienne à Rome, n'étoit d'abord qu'une Gonfrairie. 246 Pie V. accorde des Indulgences à ceux qui y entreroient, & ordonne que dans

qui y entreroient, & ordonne que dans tous les Dioceses, les Curés de chaque Paroisse établiroient de pareilles Confrairies

Quelques - uns des Freres vivent en commun & forment la Congregation des PP. de la Doctrine Chrétienne en Italie.

La même.

Les uns & les autres elisent chacun un

Chef. Les Peres donnent à leur Chef le titre de Prevôt, & les Confreres donnent à leur Chef le titre de President.

Le Cardinal Ange de Medicis qui étoit leur Protecteur étant devenu Pape, veut être encore lui même leur Protec-

Paul V. erige cette Confraternité en Archiconfraternité, lui donne le pouvoir d'aggreger telles Confraternités qu'elle voudroit & le droit de delivrer tous les ans deux prisonniers pour cri-

Innocent XI. renouvelle les Elections de douze Deputés de cette Archiconfraternité, ausquels il donne pour President M. de la Noce Archevêque de Rossane.

Aresi (Paul) Evêque de Tortonne,
Theatin, ouvrages qu'il a donné au
Public.

Arias ( le F. Sebastien ) Religieux de l'Ordre de S. Jean de Dieu, va à Rome pour demander l'approbation & la confirmation de cet Ordre. 141 6

Est envoïé à Naples par Jean d'Autriche, pour y sonder un Hôpital. 142 Gregoire XIII. l'envoïe en Flandres pour secourir les Flamans qui étoient affligés de maladie contagieuse. 142

Arnand (Henri) Evêque d'Angers dreffe les Constitutions des Religieuses Hospitalieres de S. Joseph. 409 Arrighini (Georges) l'un des premiers

Arrighini (Georges ) l'un des premiers
Compagnons du P. Jean Leonardi,
Fondateur des Clercs Reguliers de la
Mere de Dieu de Luques.

Aversa (Raphaël) Clerc Regulier Mineur, refuse les Evêchés de Nocere & de Nardi. 

\*\*eo Awila ( le Docteur Jean d' ) furnommé

l'Apostre d'Andalousie. 

136

R

8. Parabé Apôre, il n'est pas certain qu'il ait prêché dans la Liguric.

Barnabei (Camille) l'une des premieres Ursulines de la Cong. de Foligni. 225 S. Barnabé (Ordre de) voïez Aposto ins. Barnabetes, voïez Gleres Reguliers de S. Pant.

Baronius (le Cardinal) est l'un des premiers qui s'emploie à enseigner publiquement dans Rome, la Doctrine Chrétienne, & dresse par ordre de Clement VIII les statuts de la Confraternité de la Doctrine Chrétienne. 246 & 249

Est Protecteur des Cleres Reguliers de la Mere de Dieu de Luques. 261 Barthelemy de Vicenza le Pere ) Religieux de l'Ordre de S. Dominique, fonde l'Ordre des Chevaliers de la glorieuse Vierge Marie. 456 Baseant (Charles) General de l'Ordre

des Barnabites est ensuite Evêque de Novarre.

A donné la vie de S. Charles Borrom-

mée, & les annales de Milan. la même.

Bayard (Pierre) furnommé le Chevalier fans reproche, fait Chevalier

François premier Roi de France, après
la bataille de Marignan.

Bellarin (Jean) Religieux Barnabite, ses ouvrages.

Billoy (Gecile de ) premiere Religieuse Ursuline, sa naissance & ses parens.

Entre dans une Communauté de Filles Seculières dont elle est éluë Superieure. 166

Cette Communauté n'aïant pas subsisté, elle entre dans la Congregation des Ursulines de Paris, & est choisse pour être du nombre de celles qui devoient prendre l'habit Religieux la mê Fait la premiere, Profession dans l'Ordre des Ursulines, & va à Abbeville y faire un établissement du même Ordre.

Retourne à Paris, & est envoite à Amiens pour y fonder un autre Mona-stere du même Or lie la rême.

Est aussi envoiée à Crepi & à Montare,
Nn n ij

Sa mort

gis pour y faire de pareile établissela mime. Sa mort. Benedici: (Catherine ) Abbesse des Religieuses de l'Ordre de sainte Birgitte dy Monastere de VVastein Beninca/a . [Urfule ] sa naissance & ses parens. Sa pieté & les austerités dans son jeune âge. 3 48 6 89 Ses extales & les ravissemens Va à Rome pour porter le Pape Gregoire XIII, à travaillet, à la reformation des Mœurs. Ce Pape nomme des Commissaires pour examiner s'il n'y avoit point d'illusion dans sa conduite. la même-Les Commissaires en rendent, un te-.,91 moignage favorable. Ello jene les fondemens de la Congregation des Theatines. la même. Drelle les Constitutions des Thestines de la Congregacion, & celles des Religieules Theatines de l'Ermitage. 91 & Suivantes. Samort. Benoiste [ la bienheureuse, ] Abbesse des Religienses de l'Ordre de S. Ambroise ad nemus, la mort, Bermond [ Françoise de ] Fondatrice des Ursulines de la Cong. de Lion sa La lecture des histoires prophanes lui fait quitter les exercices de pieté, & elle s'adonne à la vanité. Change de vie & fait vou de Virginité à l'âge de quatorze ans. la même. Fonde la premiere Communauté d'Ursulines Congregées en France. Madame de sainte Beuve Fondatrice des Ursulines de Paris, fait venir la Mere de Bermond, pour former ces Ursulines de Paris selon l'esprit de l'Institut. Les Utfulines de Paris aïant ombrassé l'Etat Regulier, la Mere de Bermond est rappellée par ses Superieurs de peur qu'elle ne se fit aussi Religieuse 162 Fait en s'en retournant un établissement à Lion d'Ursulines Congregées dont elle est Superieure. 188 La Mere de Bermond & les Ursulines de Lion demandent au Pape Paul V. la permission de faire des vœux fo-Jemnels, ce qui leur est accordé. la mê. Fait d'autres établissemens à Macon & à S. Bonet en Forest. u,

Bernard de Veroune, General de l'Ordre des Ermites de la Congregation dn B. Pierre de Pise. Bernardini [ Alexandre ] Archiprêtre de l'Eglise Cathedrale du Luques, entre dans la Congregation des Clercs Reguliers de la Mere de Dieu du Luques & est fait General de cette Congrega-Besearia [Gregoire] Religieux de l'Ordre de S. Benoît prescrit une maniere de vie aux Fondatrices de l'Ordre de S. Ambroise & de sainte Marcelline. Sainte Birgitte Princesse de Suede, sa naissance & ses parens. Est mariée à VVulphon Prince de Nericie. Ses austerités & ses mortifications. la même-Son mari le fait Religieux dans l'Ordre de Cisteaux & y meurt pendant fon Noviciat. Birgitte se voïant veuve, parrage ses biens entre les enfans & augmente les penitences & ses mortifications. la même. Fait bâtir le Monastere de VVasteir e où elle jette les fondemens de l'Ordre du Sauveur, ou des Birgittains. 28 JESUS-CHRIST lui dicte les Constitutions que l'on doit observer dans cet Ordre. la mime. Ce que contiennent ces Constitutions. la même & suivantes. Elle obtient du Pape Urbain V. la Confirmation de fon Ordre. Va en pelerinage à Jerusalem. la mêma. Sa mort. Sainte Catherine fa Fille fait transporter son Corps dans le Monastere de V Valtein & poursuit la Canonisation. la n. ême. Gregoire XI. donne les revelations de fainte Birgitte à examiner. la même. Elles sont de nouveau examinées sous le Pontificat d Urbain VI. Sont denoncées au Concile de Baste comme contenant des Heresiës & les Commissaires Deputés par le Concile pour les examiner les trouvent one thodexes. Sainte Birgitte [Ordre Militaire de ]est Suppose. Ce qui peut avoir donné lieu de croire que lainte Birgitte avoit sendé un Oc-

la mine.

### DES PRINCIPALES MATIERES.

dre Militaire. 44 & suivantes.
Birgittains (OrdreReligieux)son origine.

Les Constitutions de cet Ordre sont dictées par Jesus Christ à sainte Birgitte Fondatrice de cet Ordre. la mê-Ce que contiennent ces Constitutions.

Nombre des Religieux & des Religieufes qui doivent être dans chaque Monastere. L'Abbesse du Monastere est Superieure des Religieux & des Religieuses.

Les Constitutions de cet Ordre sont approuvées par le Pape Urbain V. & par plusieurs de ses Successeurs. 34 Clement VIII y sait des changemens pour les Monasteres doubles en Flandres.

La même. Gregoire XV. y fait encore des changemens pour les Monasteres simples de Flandres.

Les Religieux des Monasteres simples prennent le nom de Birgittains novissimes.

35

Birgittmes de la Recollection, leur origine.

La Reine d'Espagne, Elizabeth de France, semme de Philippes IV. fait bâtir leur premier Monastere à Valladolid.

Urbain VIII. approuve leurs Constitutions.

Leur hab llement.

Aux aditions.

Bothard [François] Evêque de Clermont, approuve les Confitutions des Religieuses Hospitalieres de son Diocese. 376

Bon Jesus [Ordre du] Voïez Cleres Reguliers du Bon Jesus & Societé du Bon Jesus.

Bornacioli [ Pierre ] General de l'Ordre des Ermites de la Congregation du B. Pierre de Pife, donne un abregé Historique de cet Ordre. 6 & 10 Bonviss [ Bonvisso ] est fait Cardinal par

le Pape Clement VIII. 234
Bonsien [ Jean de ] Evêque de Caserte,
reçoit les vœux solemnels des quatre
Fondateurs de l'Ordre des Theatins.

Boscoli [ le Pere ] General des Clercs Reguliers Somalques 23

Bouré [ Paquier ] Prêtre Administateur de l'Hôpital de Loches procure des établissemens de Religieuses du même

Institut en plusieurs lieux. 373 & suivi.
Bourgoing [le Pere] General de la Congregation des Prêtres de l'Oratoire,
dresse les Constitutions des Ursulines
de la Congregation de la Prefentation.

Bretel [Loüis] Archevêque d'Aix approuve la Congregation des Filles de Nôtre Dame de Misericorde.

yeut obliger ces filles à avoir soin des filles Penitentes à quoi elles s'opposent.

yeur ces filles vouloient faire eriger leur Congregation en Ordre Resigieux, il ôte la conduite de ces filles au Pere Yvan leur Fondateur.

ta même

Ne veut pas approuver le vœu qu'elles veullent faire de recevoir sans dot les pauvres Demoiselles.

595 S'oppose toûjours à ce qu'elles soient Religieuses & reçoit ensin la Bulle qu'elles avoient obtenues du Vice-Legat d'Avignon.

596 Donne l'habit aux premieres Religieuses de cet Ordre & approuve leurs Constitutions.

1 même.

Brinon [ la Mere de ] Religieuse Ursuline, Madame de Maintenon lui donne la condnite de quelques Demoiselles qu'elle faisoit élever à Ruel. 426 Est premiere Superieure de la Roïale Maison de S Loüis à S Cir, & apprend les observances Regulieres aux Dames de cette Maison.

Brulari [Madelaine] veuve de M. Faure Maître d'Hôtel du Roi, se declare
Fondatrice du premier Monastere à
Paris de l'Ordre des Hospitalieres de
la Charité de Nôtre-Dame.
366
Intervient en cette qualité dans le
procés que les Freres de la Charitéintenterent à ses Hospitalieres, au sujet du titre de la Charité de Nôtre-Dame qu'elles presioiens.

Bus [Cesar de] Fondateur de la Congre-

Bus [Celar de ] Fondateur de la Congregation des Prêtres de la Doctrine Chrétienne en France, sa naissance & se se parens, Embrasse la Prosession des Armes.

Mene une vie licentieuse & accepte un Canonicat de Salon sans avoir aucune vocarion à l'Etat Ecclesiastique. 194 Sa Conversion la même. L'Evêque de Cavaillon lui donno un Canonicat dans sa Cathedrale. 125

Manij

Travaille à la Reforme des Benedictines de Cavaillon. Jette les fondemens de la Congrega. tion des Peres de la Doctrine Chrétien-L'Archevêque d'Avignon approuve l'établissement de cette Congregation qui est ensuite confirmée par le Pape Člement VIII. Le P. de Bus oblige ses Confreres à s'attacher à la Congregation par un vœu simple d'obéissance. la même. Perd la veuö à l'âge de quarante neuf 138 Sa mort à l'âge de soixante & trois ans. Buschus [ Jean ] Chanoine Regulier de la Congregation de Windesem, est nommé par le Concile de Basse pour reformer les Monasteres d'Allemagne.

Abrera [ Jean ] Frere de la Charité de S. Hippolyte & Procureur General de sa Congregation, obtient du Pa-pe Innocent XII. l'érection de sa Congregation en ordre Religieux. 148 Fait sa Profession entre les mains du Vice Regent de Rome & le Pape lui permet de recevoir seulement celle du Calasanz [ Joseph] Fondareur des Clercs Reguliers pauvres de la Mere de Dieu des Écoles pieuses, la naissance & ses parens. 282 Ses etudes dans les Univerfités de Lezida & d'Alcala. la même. Jean de la Figuera Evêque de Java le prend pour son aide d'erude. Quitte ce Prelat pour aller trouver son pere qui le sollicitoit de revenir en son païs & qui vouloit le marier. la même. Tombe malade dangereusement & fait vœu à Dieu de se faire Prêtre s'il revient en santé. L'Evêque de Lerida le prend pour son Theologien & pour fon Confesseur, & ce Prelat étant mort l'Evêque d'Urgelle lui donne une Cure & le fait son Official. 184 Remet son Bénefice entre les mains de ce Prelat, & va à Rome où le Cardinal Colomne le prend pour son Theolola même. Entre parmi les Confreres de la Doc-. trine Chrétienne, & assemble des en- Caraccioli (Antoine ) Theatin a fait des

fans dans une maison qu'il losse, pour les instruire & leur apprend à lire. Quelques personnes se joignent à lui pour l'aider dans une si sainte œuvre, & il commence à vivre en commun Clement VIII. approuve de vive voix les Ecoles du P. Calasanz, & lui fait donner deux cens écus par an pour le louage de la maison. Calasanz achete le Palais Torrés, proche de l'Eglise de S. Pantaleon & obtient du Pape cette Eglife. la même. Paul V. approuve cet Institut & l'erige en Congregation sous le titre de Congregation Pauline. la mêmo Cette Congregation est mise au nombre des Ordres Religieux par Gregoire XV. sous le titre de Congregation des Cleres Reguliers pauvres de la Mere de Dieu des Ecoles pieuses. Son zele & sa ferveur après que sa Congregation eut été erigée en Ordre Religieux. Refuse l'Archevêché de Brindisi, & accepte plusieurs fondations de Maisons de son Ordre qui lui sont offer-189 la même. Calinte III. Pape casse la Sentence de S. Laurent Justinien qui défendoit aux Ermites du B. Pierre de Pile d'avoir une Eglise ouverte à Venise. Cambry (Jeanne de ) sa naissance & ses Se fait Religieuse dans l'Abbaïe de Nôtre Dame des Prés à Tournai, & est transferée dans un autre Monastere par l'Evêque de Tournai. Veut fonder un Ordre nouveau sous le titre de la Presentation de Nôtre-Dame& en dresse les Constitutions. la mê Prend l'habit de cet Ordre & est renfermée dans une reclusion par l'Evêque de Tournai. Sa mort & les écrits. la même. Capriglia ( André ) Evêque d'Urgelle donne une Cure au P. Calasanz Fondateur des Cleres Reguliers pauvres de la Mere de Dieu, & le fait son Official. Capucio (Pierre) Cardinal du titre de S. Georges au Voile d'or, reçoit Chevalier Guillaume Comte de Hollan-

### DES PRINCIPALES MATIERES.

notes sur les Constitutions de son Or-

Earacciel: (Augustin): l'un des Fondateurs de la Congregation des Clercs Reguliers mineurs, ne veut point accepter la Charge de General. Sa mort la mêmo.

Caraccioli (François) austi l'un des Fondateurs de la même Congregation, fait plusieurs établissemens de cet Ordre en Italie & en Espagne. 277 Son humilité , la pauvreté & les austerités. la même. Sa mort.

Caraccioli ( Jean Antoine ) Comte d'Oppido, établit à Naples les Clercs Reguliers Theatins qui quittent peu de tems après cet établissement sur ce que le Comme le vouloit obliger à posseder Sainte Catherine des Cordiers, Monastedes biens

Caraceioli (Isabelle) Duchesse d'Aquara, est choisse pour Protectrice des Thea-

Caraffe ('Olivier ) Cardinal, Oncle du Pape Paul IV.

Caraffe ( Pierre ) sa naissance & ses parens. Est fait Camerier d'honneur du Pape

Alexandre VI. & est pourvû de l'Evêché de Theate par Jules II. la même. Assiste au Concile de Latran tenu sous le même Pape, est envoïé Nonce en Angleterre, & est appellé en Espagne par le Roi Ferdinand.

Est fait Archevêque de Brindist. la mê. Jette les fondemens de l'Ordre des Theatins avec S. Gaëtan 🚜 deux autres Compagnons.

Conserve le titre d'Evêque de Theate & est fait premier Superieur de son Ordre.

Envoire S. Gaëtan à Naples pour y faire un établissement de cet Ordre.

Est fait Cardinal par le Pape Paul III.

Est pourvû par le même Pontife de l'Archevêché de Naples, & les Espagnols empêchent qu'il n'en prenne possession. A l'Eveché de Sabine par son droit d'antiquité dans le Sacré College des Cardinaux. la même. Succede au Souverain Pontificat à Marcel H. & établie les Theatins à la même. Bait alliance avec Efenri II. Roi de

France, & le sollicite d'entreprendre la Conquête du Roïaume de Naples.

Le peuple de Rome brise la Statuë qu'il lui avoit fait élever de son vi-Son corps qui avoit été mis dans un tombeau de brique, est transferé par ordre de Pie V. dans l'Eglise de la Minerve dans un tombeau de marbre.

Caraffe (Vincent ) Cardinal & Archevêque de Naples donne aux Theatins l'Eglise de S. Paul le Majeur. Casanate (le Cardinal) Protecteur de l'Ordre des Ermites du B. Pierre de

re de Religieuses Augustines à Rome, le Cardinal de Cesi y fait transferer les pauvres filles que S. Ignace avoit af-Cemblées en un autre lieu. Conditions que doivent avoir ces pauvres filles, leur nombre & ce qu'on leur donne de dot, si elles se marient, ou qu'elles se fassent Religieuses. le

même. & suivantes. Ces Religieuses Augustines doivent avoir soin de ces pauvres filles. Cet établissement est approuvé par le Pape Pie IV. & par ses Successeurs.

Catherine de la Creix ( la Mere ) Reformatrice des Religieuses Benedictines de Cavaillon, entreprend cette Reforme par le consoil du B. Cesar de Bus.

Castra peregrina, ancienne demeure des Soldats étrangers de la Garde des Empereurs Romains.

Castro (François de ) Administrateur de l'Hôpital de S. Jean de Dieu à Grenade est le premier qui écrit la vie de ce Saint.

Cazeres (Françoise de ) est choisse pour commencer l'établissement des Ursulines de Bordeaux. Prend le nom de Prançoise de la Croix. la même. Fait plusieurs établissemens du même Institut. 180 0 181 Est la premiere qui fait les vœux solemnels dans la Congregation & elléluë Superioure du Monastere de Borla même. Sa morte 181

Centurioni (Augustin) Noble Genois, après avoir été Chef de la Republique de Gennes, se fait Jesuite & meure pendant son noviciat.

Centurioni (Estienne) pere du prece-

dent, permet à sa femme d'entrer en Religion, & embrasse l'Etat Ecclesiastique. 301 Fait bâtir le premier Monastere de l'Ordre des Annonciades Celestes.

Obtint du Pape Clement VIII. l'approbation des Constitutions de cet Ordre.

Se fait Religieux dans l'Ordre des Barnabites étant âgé de soixante & douze ans.

Y meurt & demande d'être enterré dans l'Eglise des Annonciades Celestes.

Coss (Donat) Cardinal fait bâtir le Monastere de Sainte Catherine des Cordiers, ou il fait transferer les pauvres filles que S. Jgnace avoit assemblées dans un autre lieu.

Charité de S. Hipolyte, Ordre Religieux Voïez Freres de la Charité de S. Hipolyte.

Charité de Nôtre Dame, Ordre Religieux Voiez Hospitalieres de la Charité de Nôtre-Dame

8. Charles Borromée Catdinal & Archevêque de Milan, veut unir l'Ordre des Humiliés à celui des Barnabites, mais les Barnabites ne veiillent pas y confentir.

Dresse les Constitutions des Angeli-

ques qui sont ensuire approuvées par Urbain VIII. 122 Gregoire XIII à sa priere confirme l'Institut des Ursulines 155 S. Charles donne aux Clercs Reguliers Somasques le Collège de Saint Maïeul à Pavie. 230

Le B. Char'es de Montegraneli, ses parens & son païs.

Prend l'habit du Tiers Ordre de S. François.

Se retire à Ficsoli où il fonde la Congregation des Ermites de S. Jerôme de Fiesoli.

Pait d'autres établissemens à Verone

&cà Venile. la même. Sa mort. 22

Voicz Ermites de S. Ferôme de la Congregation de Fieseli.

Charles-Quint, Empereur assiege Fonta-

rabie dont François I. Roi de France s'étoit rendu Maître. 133
Cede le Roïaume d'Espague à Philippes II. son Fils. 139
Charles de Bourben aiant abandonné
François I. son legitime Seigneur, commande l'Armée de l'Empereur
Charles - Quint & prend la ville de
Rome. 79
Impietés & sacrileges que cette Armée commet dans Rome. la même.
Charles IV. Duc de Lorraine contribue par ses liberalités à l'établissement de l'Ordre de Nôtre Dame du Resuge.

Chevaliers. Differentes maniere de creér anciennement des Chevaliers selon les differens pais. 44 & sur antes. Chevaliers de l'Ordre de sinte Birgiste

voiez sainte Birgiste Or dre Militaire.
Chevaliers de l'Ordre de l'Epi. Le tems de leur Institution.
460
Motifs qui porterent François I, Duc de Bretagne à établit cet Ordre.
461
Chevaliers de l'Ordre de l'Hermine, par

qui institués. 462. Chevaliers de l'Ordre de S. Jean & de S. Thomas, en quel lieu ils ont été

institués.

Alphonse le Sage Roi de Castille fait venir de ces Unevaliers dans ses Etars.

Sont unis à l'Ordre de Malte.

Chevalier de la Gloriense Vierge Marie, leur origine. 456
Pourquoi appellez Freres Joieux 457
Leur habillement. 458
Sixte V. donne les biens qui appartenoient à cet Ordre au College Montalte fondé à Rome. la même.
Chezard de Matel (la Mere Jeanne Ma-

rie de ) Fondatrice des Religieuses de l'Ordre du Verbe Incarné, sa naissance & les parens. Ses jeunes & les austerités dés son bas âge. Jette les fondemens de l'Ordre du Verbe Incarné. L'Archevêque de Lion approuve son dessein, mais son Successiur Lossis Alphonse de Richelieu s'y oppose. même. Urbain VIII. accorde une Bulle pour l'érection de cet Ordre. L'on veut detruire à Lion la Congregation de la Mere de Matel, & le Cardinal de Richelieu Archevêque de Lion ne veut point recevoir la Bulle d'Urbain VIII.

### DES PRINCIPALES MATIERES.

Elle fait vœu avec les filles de la Congregation de mourir à la poursuite de l'établissement de l'Ordre. Commence le premier Monastere de l'Ordre à Avignon. la même-La Reine Anne d'Autriche la fait venir à Paris pour y établir un autre Monas-. tere de lon Ordre. L'Archevêque de Lion Camille de Neuville erige la Maison de sa Congregation à Lion en Monastere. Retourne à Paris où elle est persecu tée par les Religieuses de son Monastere. la même. Reçoit l'habit de son Ordre & meurt quelques jours après. Chigi (Fabio) Cardinal & Legas en France, permet aux Hospitalieres de S. Joseph pour le gouvernement des Orphelines de la Rochelle, de faire des vœux solemnels. Christierne II Roi de Suede. Cialdelli (Baptiste) l'une des premieres Ursulines de la Congregation de Fo-Cioni ( Jean Baptiste ) l'un des premiers Compagnons du P. Leonardi Fondateur des Clercs Reguliers de la Mere de Dieu de Luques. On lui donne la Cure de Nôtre-Dame de la Correlandini à Luques, & il consent en suite à l'union de cette Cure à sa Congregation.

consent en luite à l'union de cette Cure à sa Congregation 258
Cisoni (Antoine) Evêque d'Oppido 248
Clement VII. Pape, permet aux Ermites de Pierre de Malerba d'embrasser l'Institut du B. Pierre de Pise 17
Approuve l'Ordre des Clercs Reguliers Barnabites. 108
Clement VIII. Pape, fait des changemens

aux Constitutions de l'Ordre de sainte
Birgitte pour les Monasteres doubles
en Flandres.
Fait bâtir à Rome un College pour les
Esclavons, qui est appellé de son nom
Clementin, & dont il donne la direction aux Clercs Reguliers Somasques.

Approuve la Congregation des P. P. de la Doctrine Chrétienne en France.

Donne pour Protecteur à l'Archiconfraternité du même nom en Italie, le Cardinal Alexandre de Medicis qui lui succede au Souverain Pontificat sous le nom de Leo XI. 247

Tome. 1 V.

Approuve les Constitutions des Cleros Reguliers de la Mere de Dieu de Luques. 259 Euvoïe des Troupes en Hongrie au secours de Strigonie, & leur donne pour Aumôniers des Clercs Reguliers Ministres des Insirmes. 271

Clemen: I.X. Pape, supprime l'Ordre des Ermites de S. Jerôme de Fiesoli.

Confirme la Congregation des Religicules Ursulines de Bordeaux. 184 Retablit les Clercs Reguliers pauvres de la Mere de Dieu des Ecoles pieuses dans l'Erat Regulier. 2.90 Supprime plusieurs Monasteres dans Rome. 341

Clement XI. Pape, accorde aux Freres
Hospitaliers de la Charité de S. Hippolyte, la communication des Privileges des Religieux Mendians & des
Cleres Reguliers Ministres des Insigmes
15t
Permet que l'on fasse dans l'Eglise
l'Office de S. Jean de Dieu sous le titre de semi-double.
144

Cleres Reguliers du Bonfesus, leur origine. 129
Paul III. approuve les Constitutions de cet Ordre. la même.
Paul IV. permet à ces Religieux de faire des vœux solemnels. 14 n êmè.
Leurs observances& leur habillement.

Sont supprimés par le Pape Innocent X. 119 Cleres Reguliers de S. Maiseal, voicz Cleres Reguliers Soma/ques.

Cleres Reguliers de la Mere de Dieu de Luques, origine de leur Congregation. 254 & fusuantes. Le P. Leonardi Fondateur de cette Congregation, la seûmer d'abord sous la direction & l'obéissance des Religieux de l'Ordre de S. Dominique.

Est erigée en Congregation Seculiere par l'Évêque de Luques par ordre du Pape Sixte V. 258
Clement VIII approuve les Constitutions de cette Gongregation. 259
Lui donne un établissement dans Rome 261
Paul V. donne aux Clercs Seculiers de cette Congregation le soin des Ecoles pieuses à Rome qu'ils abandonnent dans la suite. 262

 $\mathbf{O} \circ \mathbf{o}$ 

Gregoire XV. les oblige de faire des vœur solemnels. Clercs Reguliers Mineurs. Leux origine. Prophetie pretendi è de l'Abbé Joachin qu'ils s'attribuent. Autre Prophetie de S. Emilien Prêtre en Espagne qu'ils s'attribuent aussi. Gregoire XIV. leur accorde les privileges dont jouissent les Theatins, ce qui est confirmé par Clement VIII. Alexandre VII. ordonne que leur General fera perpetuel. Font un quatrieme vœu de ne pretendre à aucune dignité hors la Religion, & un serment de ne pretendre à aucune dignité dans l'Ordre: la Ont quatre sortes de Maisons, des Maisons d'exercices, des Noviciats, des Colleges & des Ermitages. 279 Le Duc d'Urbin N.-de la Rouere leur donne des établissemens dans ses Etats & leur laisse sa Bibliotheque de plus de trente mille volumes. Ont une chaire au College de la Sapience à Rome. Clercs Reguliers Ministres des Instrmes,011gine de leur Congregation. Sixte V. approuve cette Congregation & permet à ces Clercs de mettre fur leurs habits une croix tanneé. Gregoire XIV. erige cette Congregation en Ordre Religieux, exemte, ces Clercs Reguliers de la juridiction des Ordinaires & leur accorde beaucoup de Privileges. Innocent IX. confirme cette Congretation. Clement VIII. la confirme. auffi la Ces Cleres Reguliers outre les trois vœux solemnels ordinaires en font un quatrième, de donner toutes sortes d'affiftances aux malades , même dans le tems de peste, & font encore quamercux fimples. 263. 6 273. Leurs observances Ont des Maisons de trois sortes, de Profession, Noviciat & Infirmeric. 247 Les Maisons de Profession ne peuvent point posseder de rente. la mesme. Leur habitlemenn Clares Reguliers de la Congregation de S.

Paul, ou Barnabites, differentes opinions touchant l'origine de cet Or-Sa veritable origine. Clement VII. approuve cet Ordre. Paul III. met les Religieux de cet Ordre sous la protection du saint Siege. Sont denoncés à l'Inquisition comme Heretiques & sont justifiés. la mesme. Entreprennent des missions pour travailler à la conversion des pecheurs. Pourquoi on leur a donné le nom de Barnabites. Ne veulent point accepter l'union que S. Charles Borrommée vouloir faire de leur Ordre avec celui des Hu-Henri IV. Roi de France, les fait venir dans son Roiaume, & ils entrent dans le Bearn en qualité de Missionnaires Apoliboliques. la mesme. L'Empereur Ferdinand II aïent demandé des Missionnaires pour l'Allemagne, la Congregation de la Propagation de la Foi depute pour cela quelques-uns de ces Religieux. Sont appellés en Savoye par le Duc Charles-Emmanuel. la me∫me. Quel est leur habillement. Leurs observances 115 Cleres Reguliers panures de la Mere de Dien des Ecoles pienses , leur origine. Le Pape Paul V. erige leur Institut en Congregation Seculiere sous le titre de Congregation Pauline. 287 Gregoire XV. erige cette Congregation en Ordre Religieux sous le tirre de Clercs Reguliers pauvres de la Mere de Dieu des Ecoles pieuses. 188 Urbain VIII. les dispense d'aller aux processions publiques. la mesme. Obligations de ces Clercs Reguliers. Alexandre VII. les remet dans leur premier Etat Seculier, & Clement IX. les rétablit dans l'Etat Regulier. Clement X. accorde du tems à ceux qui n'avolent fait que des vœux fimples pour se determiner ou à sortir de: la Congregation, ou à y demeurer en failant des voeux solemnels. la mesme-Alexandre VII. ordonne qu'ils n'au-

#### DES PRINCIPALES MATIERES. Kont point d'autres Protecteurs que le Cardinal Vicaire, & que le General sera élû tous les six ans. Ils alloient mads pieds avec des fandales de cuir, Alexandre VIII. leur ordonne de le chausser. la mesme-Habillement de ces Clercs Reguliers. la mesme. Cleres Reguliers Somafques leur origine. Etablissent le Chef de leur Congregation à Somasque, Village entre Bergame & Brescia. 229 Exercices qu'ils pratiquoient d'abord dans cette Maison. la mesme.

Le P. Gambarana en retient plusieurs

dans la Congregation qui la vouloient

quitter après la mort du Fondateur.

Fait approuver la Congregation par · le Pape Paul III. la mesme. La fait eriger en vraie Religion par le Pape Pic V. la mesine. Paul V. unit cette Congregation à celle des Peres de la Doctrine Chrétienne en France Les Peres de la Doctrine Chrétienne devoient vivre sous l'obéissance du General des Somasques. la mesme. Ces deux Congregations ne peuvent s'accorder. 240 Louis XIV. Roi de France, défend aux Peres de la Doctrine Chrétienne de reconnoître le General des Somasques. Innocent X casse l'union de ces deux Congregations. La mesme. S. Charles Borromée, donne aux Clercs Reguliers Somasques, le College de S. Maïcul à Pavie Le Pape Clement VIII. aïant fait bâtir à Rome un College pour les Esclavons, en donne la direction aux Somasques. Le même Pape approuve leurs Constitutions, & Alexandre VII. divise leur Congregation en trois Provinces. la mesme. Habillement de ces Clercs Reguliers.

. 78 Pourquoi appellés Thearins. Leur Ordre est approuvé par le Pape Clement VIL Ne doivent posseder aucuns revenus fixes.

Clercs Reguliers Theaties, leur origine.

Mauvais traitemens que les Fondateurs de cet Ordre reçoivent des soldats de l'armée de l'Empereur Charles V. lors que la ville de Rome fut prise par Charles de Bourbon. 79. 6 Suivantes.

Quelle est la fin de leur Institut. 75 6

Sont obligés de quitter Rome, & se retirent à Venise. D fferentes formes de gouvernement dans cet Ordre dans le commence-82. 83 Sont appellés à Paris par le Cardinal Jules Mazarin qui les établit au fauxbourg S. Germain. Coccalini (François) General des Ermi-

reux Pierre de Pile, & ensuite Evêque de Trau en Dalmatie, sa mort. Colbert ( Jacques Nicolas ) Archevêque de Rouen, donne de nouvelles Constituzions aux Hospitaliers de S. Jo-Leph pour le gouvernement des orphe-

tes de la Congregation du bienheu-

Celle (Boniface) l'un des quatre Fondateurs de l'Ordre des Clercs Reguliers Theatins Est maltraité & dangereusement blessé par des soldars de l'Empereur Charles Quint après la prise de Rome.80 Est fait General de son Ordre. Sa mort.

College Clementin à Rome, appartient aux Clercs Reguliers Somasques. 131 On n'y recoit que des personnes nobles

College de Maïsul à Pavie, est aussi donné aux Clercs Reguliers Somasques par S. Charles Borromée

College Mantalte à Rome, le Pape Sixte V. lui donne les biens qui appartenoient aux Chevaliers de la glorieuse Vierge Marie

Colomne (Marc Antoine) Cardinal, prend pour son Theologien le Pere Calasanz Fondateur des Clercs Reguliers pauvres de la Mere de Dieu des Ecoles picules.

Confrairie de l'amour Divin. Les Fondateurs des Clercs Reguliers Thearins s'y font inscrire.

Confrairie des Colombins de Luques. Le Pere Leonardi Fondateur des Clercs Reguliers de la Mere de Dieu s'y fait inscrice. Confrairie de sainte Marie in Aquito à

Qoo ij

Rome, a le gouvernement de l'Hôpieal des orphelins, & du Monastere des quatre Saints couronnés, ou sont renfermées les orphelines, & donne des dotes à ces orphelines, pour se marier ou pour être Religieuses. 296 Confrairie de la Sagesse éternelle à Milan.

Voice Sagesse éternelle.

Congregation des Peres de la Dostrine Chrétienne en France, son origine. 236

Est d'abord approuvée par l'Archevêque d'Avignon, & ensuite confirmée par le Pape Clement VIII. 237

Le Pere Cesar de Bus Fondateur de cette Congregation, oblige ses Confreres à faire le vœu simple d'obésssance.

Les Peres de cette Congregation obtiennent des Lettres Patentes du Roi, pour leur établissement en France.

Embrassent l'état regulier, & s'unissent à la Congregation des Clercs Reguliers Somasques.

239

Font leur profession folemnelle en vertu d'un Bref de Paul V.

249

Loüis XIII Roi de France confirme leur union avec les Somasques. la mê-

Arrêt celebre du Parlement de Paris rendu contre un Gentilhomme de Bretagne qui étoit entié dans la Congregation de la Doctrine Chrétienne, & qui, degoûté de fon étar, en é oit forti aprés la profession, & s'étoit ma. L'Archevêque de Paris fait defense aux Peres de cette Congregation de recevoir des Novices, & de leur faire faire profession. Le Roi revoque ses Lettres patentes pour leur union avec les Somasques,& leur defend de reconnoître le General des Somalques Innocent X. casse leur union avec les Somasques, & retablit leur Congregation dans fon premier état seculier. la me/me. Divisions qui naissent entre les Peres

de cette Congregation au sujet du Bref de ce Pape qui retablissoit cette Congregation dans son premier état seculier. 244 AlexandreVII termine leurs differens, & permet aux Doctrinaires de faire trois vœux simples de chastesé, de pauvreté & d'obéssance, & un quatrième

de stabilité. Congregation des Peres de la Doctrine Chrétienne en Italie, leur origine. 246 Commencent à vivrellen commun, & Gregoire XIII. leur donne l'Eglise de sainte Agathe à Rome. Sont toûjours unis avec l'Archiconfra. ternité de la Doctrine Chrétienne pour ce qui regarde l'instruction de la jeunesse, quoiqu'ils fassent une Conglegation separée. Gregoire XIII approuve leurs Constitutions. S'obligent de faire vœu de demeurer dans la Congregation, & le Pape Gregoire XV. referve aux Souverains Pontifes le pouvoir de dispenser de ce Urbain VIII. ordonne que ceux qui sortiront de la Congregation seront traités comme apostats, & encourèront les mêmes peines que les apostats & les fugitifs des Ordres Religieux. la me/me.

Voiez Archiconfraternité de la Dottrine Chrétienne en Italie.

Congregation Pauline. Voscz Cleres Reguliers pauvres de la Mere de Dieu des Ecoles pieuses.

Configlieri ( Jean-Baptiste ) est fait Cardinal par le Pape Paul IV. 84 Configlieri ( Paul ) frere du precedent, l'un des Fondateurs de l'Ordre des

l'un des Fondateurs de l'Ordre des Clerce reguliers Theatins. 72. 6-77 Refuse par humilité le chapeau de Cardinal. 84 Sa mort. la mesme,

Contarini (Leonore) l'une des Fondatrices de l'Ordre de S Ambroise, & de sainte Marcelline:

Contarini (Luce) femme d'Henri Delphino noble Venitien, donne aux Ermites de la Congregation du B Pierre de Pife l'Hôpital de faint Job qu'elle avoit fait bâtir.

Conti (Prime) l'un des premiers Compagnons du Pere Emilien Fondateur de la Congregation des Cleres reguliers Soma ques, ne veut point s'engager par des vœux solemnels dans la Congregation lors qu'elle sut érigée en Ordre Religieux, mais y demeure jusqu'à sa mort.

Corn-li (Loiis) Cardinal, protecteur de l'Ordre des Ermites du bienheureux Pierze de Pise.

Coffard (Marie ) femme de M. de Xain-

### DES PRINCIPALES MATIERES.

tonge Conseiller au Parlement de Di-Les quatre Saints con connés, Monastere de Religieuses Augustines à Rome, qui ont soin d'élever cent pauvres filles Orphelmes. La Confrairie de sainte Marie in Acquire, a le gouvernement de ce Monastere, & donne une dot aux Orphelines pour être Religieuses, ou pour se marier. Grespoli de Ravenne (Simon) l'un des premiers Religieux de l'Ordre des Cleres reguliers du bon Jesus. Creix (Marie de la ) l'une des premieres Religieuses de l'Ordre de la Presentation de Nôtre-Dame en France. Crovy (le Prince Ernest de ) voïageant en Italie, & entrant dans l'Eglise de Nôtre Dame de Lorette, est si touché de la fainteté de ce lieu, qu'il renonce aux erreurs de Luther. Fait abjuration à Rome entre les mains du Pape, & entre dans l'Ordre des Clercs reguliers Mineurs, où il meurt saintement, peu de tems après avoir été promeu au sacerdoce. Cusani (Marc de Sadis) aïant abandonné ses biens & sa patrie, vient à Rome, & s'affocie plusieurs personnes avec lesquelles il donne commencement à l'Archiconfraternité de la Doétrine chrétienne. Est ordonné Prêtre en vertu d'un Bref de Sixte V. qui lui commandoit de se faire ordonner. 247 la même. Sa mort.

D

D Affis ( Jean ) Evêque de Lombez.

175
Dilamont ( Monsseur ) Abbé de Beaupré, neveu du Cardinal de Lenoncourt, fait vœu de servir toute sa vie l'Ordre de Nôtre Dame du Resuge, & de ne consentir jamais que la forme du Gouvernement de cet Ordre soit changé. 357
Dames Religionses de Seltis sà laint Cir, sont fondées par le Roi de France Loüis XIV.

Leur nombre est l'abord limité à trense six, & à vingt quatre Sœurs Converses. & ne devoient faire que des vœux simples.

417
Le Roi augmente le nombre tes Da-

mes & des Sœurs Converles jusqu'à quatre-vingt, veut que dans ce nombre,il y ait au moins quarante Dames.

Le Pape Innocent XII. approuve cet Institut, & l'union de la Mense Abbatiale de saint Denys en France, à la Manson de S. Louis à S. Cir. 432. Le même Pape leur permet de faire des vœux solemnels sous la Regle de S. Augustin. 434. En vertu de la Bulle de ce Pape l'Evêque de Chartres érige leur Maison en Monastere. 435. Le Pape leur permet de conserver leur habit seculier, quoi que Religieuses, la même.

Quel étoit cet habillement.

436
Le Roi leur permet de prendre un habit regulier.

L'Evêque de Chartres consent à ce changement, & Madame de Maintenon donne le modéle de l'habillement qu'elles doivent porter.

437
En quoi consiste cet habillement, la

L Evêque de Chartres leur donne des Constitutions, & dresse des Reglemens pour cette Communauté. 438 Quelles sont leurs Observances. 439.

& Suivantes. Ceremonies de la vêture & de la Profession de ces Dames. Le General des Peres de la Congregation de la Mission est leur Superieur nommé par l'Evêque de Chartres qui le peut revoquer, & l'Eghie de saint Louis est desservie par des Prêtres de la même Congregation. Le Roi donne des armes à ces Dames. & leur permet de faire poèter ses livrées, & celles des Rois les successeurs par les Gardes de leur chasse, & par leurs Domestiques Les deux cens cinquante Demoiselles elevees dans cette Maison sont divisées en quarre classes distinguées par des rubans de differentes couleurs, qui sont le bleu, le saune, le vert & le Il y a à chaque classe des Demoiselles à ruban noir, qui font un corps à part, gouverné par un Chef. Madame de Maintenon donne le raban couleur de feu à celles dont on hi rend un bongémoignage, & sons au nombre de dix appellées les Filles

O e o iii

de Madame de Maintènon. la même.
Chaque classe est partagée en plusieurs bandes ou familles qui ont chacune un Ches. 448
Principes qu'on inspire à ces Demoiselles. 4+9
Conditions requises dans ces Demoiselles pour pouvoir être reçues dans
cette Maison, & les titres qu'il faut
qu'elles produisent pour prouver leur
Noblesse. 453
Delmonte (le Cardinal) est nommé Vi-

Delmonte (le Cardinal) est nommé Vice-Protecteur de la confraternité de la Doctrine chrétienne. 248

Delpech de l'Estang (Marie) Fondatrice des Hospitalieres de S. Joseph pour le gouvernement des silles Orphelines, fait plusieurs établissemens de cet Institut.

412. 6414.

Sa mort.

Delphine (Henri) noble Venitien, entre dans l'Ordre des Ermites de la Congregation du B. Pierre de Pife. 66

D'scars (Charles) Evêque de Langres, permet aux Ursulines de Dijon de vivre en Congregation.

Deschaud (Bertrand ) Archevêque de Tours , permet l'établissement d'un Monastere de Religieuses Hospitalieres à Loches. 373

Desne (Michel) Evêque de Tournai

Dittricht an (François) Evêque d'Olous & Cardinal, procure des établissemens dans son Diocese aux Clercske-guliers pauvres de la Mere de Dieu des Ecoles pieuses.

Doctrine Chréilenne. Voicz Congregation des Peres de la Doctrine Chréilenne, & Archiconfrateriité de la Dictrine Chrétienne.

Dragonetsi) Gaspard) l'un des premiers Compagnons du Pere Calasanz Fondateur de la Congregation des Clercs reguliers pauvres de la Mere de Dieu, meurt âgé de six vingt ans. 286

Dreux (Maric) l'une des premieres Religieuses de l'Ordre de la Presentation de Nôtre Dame.

Dibois (La Sœur Suzanne) Religieuse de l'Hôtel-Dieu de Senlis, se retire à Loches dans un hospice où elle reçoit les pauvres 373 L'Evê que de Senlis consent qu'elle reste à Loches, à condition qu'elle y vivra en Communauté avec d'autres filles qui feront prosession comme elle

de la Regle de S. Augustin. la mimi.

Dulci (Etienne ) Archevêque d'Avignon.

203

E

Lisabeth de France Reine d'Espagne, fait bâtir à Valladolid le premier Monastere des Religieuses Birgittines de la Recollection. Emilie (Jerôme) Fondateur des Clercs reguliers Somasques, la naissance & fes parens. Prend le parti des armes, & les Venitiens lui confient la desense de Castel-. novo Cette forteresse aïant été prise par les Allemans, Emilien est jetté dans une prison avec les fers aux pieds, & en sort miraculeusement par le secours de la sainte Vierge. la même & suiv. Est fait Podesta on Chef de la Justice à Castelnovo, que les Venitiens avoient donné à sa famille pour trente ans, en recompense de ce qu'il avoit défendu courageusement cette place. Renonce aux vanités du secle, & s'adonne aux exercices de pieté. Sa grande charité dans une famine dont la Republique de Venise fut affligée. la même: Est attaqué de maladie contagieuse. & est gueri miraculcusement. La famine & la maladie contagieule aïant fait plusieurs Orphelins, il en rassemble un grand nombre dans une maison qu'il dispose à cet effet à Veni-Fonde une seconde Maison pour les Orphelins à Brescia. Fait d'autres pareils élablissemens à Bergame, & quelques personnes se joignent à lui pour le seconder dans ses bons desseins. Reçoit dans sa Congregation deux saints Prêtres qui sont les premiers Prêtres de sa Congregation, & fait encore d'autres établissemens. Etablit avec ses Confretes le Chef de la Congregation à Somasque, village entre Bergame & Brescia. la même. Exercices qu'il pratiquoit dans cette Maison avec ses Confreres.. la même. Fait d'autres établissemens à Milan & à Pavic. la même. Sa mort. Epiney. Voicz Melan,

Epi (Ordre de l') Voiez Chevaliers de l'Ordre de l'Epi. Eric XIV. Roi de Suede, Prince cruel & impie est detrôné, & enfermé dans une prison. Ermites de la Congregation du B. Ange de Corse, suivent d'abord la troisième Regle de S. François. \$45. 13. Embrassent l'Institut du B. Pierre de \$45· 14 Ermites de la Cengregation du B. Nicolas de Foulque Palene, suivent d'abord la troisième Regle de saint François. Sont unis à la Congregation du bienheureux Pierre de Pife. Eugene IV. approuve cette union 16 Ermites de S. Jean, en France. Ermites de faint Jean-Baptifte de la Penizence, dans le Roïaume de Navare, obtiennent du Pape Gregoire XIII la confirmation de leur Ordre. Ermites de S. Jerôme de la Congregation de Fieseli, leur origine. \$4g. 10 Colme de Medicis leur fait bâtir un Monastere à Fiesoli. la même. Innocent VII. & Gregoire XII. approuvent leur Ordre. Eugene IV. leur donne la Regle de S. Augustin, les oblige de faire des voux folemnels, & leur permet de conserver l'habit du Tiers Ordre de S. Fran-**Ç**Oi**Ş** Quelques-uns de ces Religieux s'adrefsent à Pie II. pour leur permettre de quitter cet habit, ce qui cause de la division dans cet Ordre. pag. 23. Reglemens faits par le même Pape à ce fuict. la même. Confirmés par Paul II. Clement 1X. supprime set Ordre. 14 Ermites de S: Jerôme de la Congregation du bienheureux Pisrre de Pife, leur ori-Differens noms qu'on leur a donnés. paq. I Martin V. les exemte de la Juridiction des Inquisteurs. . PAT 6 Paul V. veut qu'ils y soient soûmis. pag. 10 Austerités des Religieux de cet Ordre dans les commencemens. PAR. S Ces austerités sont mitigées dans la fuite. Pie V. leur ordonne de faire des vœux folemnels sous la Regle de saint Au-

gustin. Innocent X leur défend de recevoir des Novices, & Alexandre VII. leve cette désense. pag.10 Leur habillement & leurs Observanpag. II Ermites de saint ferôme , Reformés , de la Congregation du bienheureux Pierre de Pise, observent les anciennes Constitutions de l'Ordre dans toute la ri-Leur habillement. la même. Ermites de la Congregation du Mont-Segoftre, embraffent l'Institus du B. Pierre de Pisc. Ermites de Norre-Dame de Genzague, leur origine. L'Evêque de Regio leur prescrit une maniere de vie qui est approuvée par le Pape Alexandre VI. Ermites de la Congregation de F. Pierre de de Malerba, embrassent l'Institut du B. Pierre de Pise. *949*.16 Ernest, Evêque d'Hildesem consent que les Pauvres volontaires de son Diocése, suivent la Regle de S. Augustin. 10 Escobar (Marine) sa naissance & ses pa-Graces extraordinaires dont elle est favorisée de Dieu. Fonde la Recollection de l'Ordre de sainte Birgiete. Dresse des Constitutions pour cette Recollection qui sont approuvées par le Pape Urbain VIII. Sa mort. L'Evêque de Valladolid fait faire des informations de sa vie pour servir au procès de sa canonisation. Esclavons, le Pape Clement VIII. fair bâtir pour eux un College à Rome, dont il donne la direction aux Clercs reguliers Somafques. Urbain VIII. transfere ces Esclavons à Lorette. la míme. Este (Hippolyte d') Archevêque de Mi-Esteing (Joachim) Evêque de Clermont donne le voile de Religion aux premieres Religieuses Ursulines de la Congregation de Tulles. Ende (le Pere) Fondateur de la Congregation des Eudistes & des Religieules de Nôtre-Dame de Charité. 399X Dresse les Constitutions de ces Reli-Eugene IV. Pape accorde une Bulle au:

gregation.

Accorde l'Eglise de saint Sauveur à Rome au B Nicolas de Fourque-Palene.

Ibid.

Lui donne encore une autre Eglise proche de Florence.

Pag. 15

Unit la Congregation de ce bienheureux Nicolas, avec celle du bienheureux Pierre de Pise.

Donne la Regle de saint Augustin aux Ermitos de la Congregation de Fiesoli, & les oblige à faire des vœix solemnels.

.]

Farnese (Perre) dernier Duc de Parmese (Perre) de Parmese (Lecies) premier Duc de Parmese (Lecies) premier Duc de Parmese (Perre) dernier Duc de Parmese (Perre) dernier Duc de Laterese dans l'Etat de Castres.

La mêmese (Farnese (Ranuce) Duc de Parmese (Ranuce) Duc de Parmese (Parmese (Parm

Fate ben Fratelli-Voi Z Freres de la Charisé de S. Jean de Dien.

Faure Voicz Madelaine Brulart.

Fe'iciani (N.) Evêque de Foligny. 222
Felguera (Emmanuel) Clerc Regulier
Mineur, ses écrits. 280

Ferdinand II. Empereur, aïant demandé à la Congregation de la Propagation de la Foi des Missionnaires Apostoliques, en obtient des Clercs Reguliers Barnabites qui font plusieurs établifsemens en Allemagne & en Hongrie.

Ferdmand Roi d'Espagne, fait venir en Espagne Pierre Caraffe qui sut ensuite Pape, & le fait maître de sa Chapelle.

Ferrar (Barthelemi) sa naissance & ses parens. 106 Est declaré majeur & mis hors de rutelle par un Arrêt du Senat de Milan, quoiqu'il n'eût pas encore l'âge de vingt ans. la m sine. Fonde l'Ordre des Barnabites avec deux autres Compagnons. 107 Sa mort. 111

B. Pierre de Pife en faveur de sa Congregation.

pag. 14
Accorde l'Eglise de saint Sauveur à Rome au B. Nicolas de Fourque-Palene.

Ferrari (Basile ) frere du precedent de tant Secretaire du Pape Clement VII.

procure la confirmation de l'Ordre des Barnabites.

108

Forre (la Mere Marie de la ) Fondatrice de la Congregation des filles Hospitalieres de S. Joseph. 405. & suivant-Forreti (Pierre) Archevêque de Ravenne. 128

Figuera (Jean de la ) Evêque de Jacca, prend pour son aide d'étude, Joseph Calasanz Fondateur des Cleres Reguliers pauvres de la Mere de Dieu des Ecoles pieuses. 283

Fiefoli, Ville de la Toscanne, étoit autresois le sejour des Augures & des Devins Toscans.

19
Stilicon avec le secours des habitans de cette ville, defait Radagaise Roi des Gots.

La mesme.
Les Florentins detruisent cette ville pour accroître Florence.

20

Filiberi (Jacques) General de la Congregation des Ermites de S. Jerôme de Fiesoli.

Fontarabie, Ville de la Biscaïe aïant été prise par François I. est affiegée l'année suivante par l'Empereur Charles-Quint.

Fornari (Victoire) Fondatrice de l'Ordre des Annonciades Celestes, sa naissance & ses parens. Epoule Ange Strate Noble Genois dont elle a plusieurs enfans. Son mari étant mort, elle vit dans une grande retraite jusqu'à ce que ses enfans soient pourvus. la mesme. Est inspirée de Dieu de fonder un Ordre Religieux, & ne peut obrenir le consentement de l'Archevêque de Gennes, lors qu'elle lui demande la permission de sonder cet Ordre. 299 Obtient enfin la permission de ce Prelat, & jette les fondemens de l'Ordre des Annonciades Clement VIII. approuve les Constitutions de cet O dre-Victoire reçoit l'habit de son Ordre avec les Compagnes des mains de l'Archevêque de Gennes. 303 Fait sa profession solemnelle. Foulebien ( la Mere Marie de l'Enfant Jesus de ) aprés la mort de son mari Jean Simon Seigneur de Bois-David,

Capitaine aux Gardes Françoiles, se

confacre au service des Penitentes dans

le Monastere de Caën de l'Ordre de Nôtre-Dame de Charlté. • Săint François de Sales, Evêque de Geneve & Fondateur de l'Ordre des filles de la Visitation de Nôtre-Dame, sa maissance & ses parens. Fait ses études d Humanités à Anecy, & son cours de Philosophie & de Theologie à Paris. la mesme. Apprend le Droit Civil & Canonique à Padouë, & y reçoit le bonnet de Do-Embrasse l'Etar Ecclesiastique, & est pourvû de la dignité de Prevôt de l'Eglise Cathedrale de Geneve. la mesme. Commence à prêcher par ordre de son Evêque, n'étant encore que Diacre, & convertit trois personnes de quali-té fameuses par leurs desordres. La Le grand nombre d'Heretiques qu'il convertit dans le cours de ses predications. Est fait Coadjuteur de l'Evêque de Geneve, & est sacré sous le titre d'Evêque de Nicopoli. la mesme. L'Evêque étant mort, il fait la visite de son Diocèse, reforme plusieurs Monasteres, & en établit de nouveaux. la mesme. Dieu lui fait connoître dans une vision qu'il doit être Fondateur d'un Ordre Religieux, & les personnes qui le doivent seconder dans ce dessein. Prêchant le Carême à Dijon, il distingue dans son Auditoire la Baronne de Chantal, & la reconnoît pour celle qui lui avoit été montrée dans la vision qu'il avoit euë. la mosme. Il lui propose l'établissement de l'Ordre de la Visitation de Nôtre-Dame, & travaillent tous les deux de concert à l'établissement de cet Ordre qui est commencé à Anecy. Il est commis par le Pape Paul V.pour ériger cet Ordre en Ordre Religieux sous la Regle de S. Augustin. Dresse les Constitutions de cet Ordre qui sont approuvées par Urbain VIII. A la consolation de voir treize Monasteres de cet Ordre. Sa mort & sa canonisation par le Pap: Alexandre VII. la mefine. François I. Duc de Bretague, institué l'Ordre de l'Epi. Françoise de la Croix ( la Mere ) Fonda-Tome IV.

trice de l'Ordre des Hospitalieres de la Charité de Nôtre-Dame, sa patrie, & ses parens. Garde les brebis dans sa jeunesse, & les mauvais traitemens qu'elle reçoit de sa mere, obligent une Dame charitable de prendre soin de son éducala mesme. Prend l'habit Religieux dans un Monastere de Religieuses nouvellement établies. Est Superieure de ce Monastere n'étant encore que Novice. la mesme. Les desordres qui arrivent dans ce Monastere l'obligent d'en sortir, & elle vient se refugier à Paris. Fonde l'Ordre des Hospitalieres de la Charité de Nôtre-Dame. Fait plusieurs établissemens de cet Or-Est faussement accusée par une Magicienne comme complice de ses crimes. Sur cette accusation le Parlement de Rouen donne un decret de prise de corps contre elle. la m·∫me• Comparoît plusieurs fois devant les Juges, & est justifiée. \$2 mort & son éloge funebre. la mesme & Suivantes. Fremiet (André) Archevêque de Bour-312. 6 317 Fremiet ( Jeanne Françoise ) Baronne de Chantal, Fondatrice & premiere Religieuse de l'Ordre de la Visitation, sa naissance & ses parens. Est mariée à Christophle de Rabutin Baron de Chantal, Gentilhomme de la Chambre du Roi. la mosme. Son mari est tué à la chasse par l'imprudence d'un de ses amis, & elle se consacre à Dieu par le vœu de chaste-Sa patience à souffrir les insultes d'une servante de son beau-pere chez qui elle demeuroit. la mesme. Saint François de Sales prêchant le Garême à Dijon, elle commence à y connoître ce saint Prelat. Elle se met sous sa conduite, & lui fait une confession generale. Commence avec quelques Compagnes l'établissement de l'Ordre de la Visitation de Nôtre-Dame à Aneci. 3 4 Va à Lyon pour y faire un établissela mesme. Fait d'autres établissemens à Moulins,

PPP

à Grenoble, à Bourges & à Paris. Est chargée du soin & de la conduite de tout l'Ordre après la mort de laint François de Sales. Va à Ancci pour y recevoir le corps du saint Fondateur, & fait tout preparer pour la pompe funebre. la mesme. Indique une assemblée generale des Meres de l'Institut. Sollicite fortement en Cour de Rome pour que le Pape nomme des Commil saires pour saire les informations des miracles qui le failoient au tombeau de S. François de Sales. la me/me. Les autres fondations qu'elle fit. La mesme & juivantes. Breves de la Charisé de S. Hippolyte, leur origine. Sixte V.approuve leur Ordre.!a me/me. Obtiennent de Clement VIII. les mêmes privileges dont joilissent les Freres de l'Ordre de saint Jean de Dieu. Ne faisoient que des vœux simples de chasteré & de pauvreré. la mesme. Clement VIII. veut qu'au lieu de ces vœux ils fassent ceux d'hospitalité & d'obé:ssance. Innocent XII leur permet de faire des vœux solemnels sous la Regle de S. Augustin. Breres de la Charité de S. Jean de Dieu, origine de cet Ordre. Les Hôpitaux de cet Ordre étoient independans les uns des autres, & s'unissent tous à celui de Grenade aprés. la mort de S. Jean de Dieu. Le Frere Rodrigue Siguença Superieur de celui de Grenade, est reconnu Superieur par les Freres des autres Hôle Pape Pic V. la mesme. Ce Pape donne à ces Hospitaliers la Regle de S. Augustin, leur prescrit l'habillement, & les soumet a la Juzisdiction des Evêques. la m:/me. Gregoire XIII. fait venir à Rome de ces Freres Hospitaliers, leur donne l'Eglise de saint Jean Calibite, & fait construire un Hôpital à côté de cette Eglife. Sixte V. leur permet de tenir un Cha-

pitre general à Rome, & de faire des

Clement VIII sous pretexte qu'ils s'é-

mient relachés de leurs Observances.

la me/me.

Constitutions.

leur ôte les privileges qui leur avoient été accordés, & les soumet derechef à la Jurisdiction des Ordinaires 143 Leur défend de faire des vœux solemnels, & de prendre les Ordres sacrés. Paul V. leur permet de faire prendre les Ordres sacrés à quelques-uns des Freres qui ne pouroient exercer aucune charge, leur permet aussi de faire des vœux solemnels, & les exemte de la Jurisdiction des Evêques. Urbain VIII modere certe exemption. la mesme. Les Espagnols ont un General particula mesme. Provinces qui reconnoissent le General d'Italie. Henri IV. Roi de France permet à ces Religieux de s'établir en France. La me∫17.e. Quelles sont les Observances de cet Ordre. la mesme & suivantes. Freres de l'Hospitalité. Voïcz Freres de la Charité de S Jean de Dien. Freres Joyeux. Voicz Cheusliers de l'Ordre de la glorieuse Vierge Marie. Frideric III Empereur, fonde l'Ordre Militaire de S. Georges dans la Carin-N'a point institué d'Ordre sous ce nom. à Gennes. Va à Rome se faire couronner Empeseur avec l'Imperatrice Eleonore sonépoule. Brideric d'Autriche, dispute l'Empire à l'Empereur Louis V. Frideric de BrunsWick, élu Empereur, est tué en allant prendre possession de la Couronne Imperiale à Francfort. la mesme.

pitaux, & fait approuver l'Ordre par la mosmo.

La mosmo.

Ce Pape Pie V. la mosmo.

Ce Pape donne à ces Hospitaliers la Regle de S. Augustin, leur prescrit l'habillement, & les soûmet a la Jurissicition des Evêques. la mesmo.

Cregoire XIII sait venir à Rome de Cregoire XIII sait venir à la mosse de Cregoire XIII des Commissait venir à la mosse de la m

G

S Ains Gaëtan de Thiene, sa naissance & se ses parens. 72 & 73'
Est fait Protonotaire Apostolique par le Pape Jules II. 73:
Prend les Ordres sacrés. 74
Jette les fondemens de l'Ordre des

Clercs Reguliers Theatins avec quatre Compagnons qui se joignent à lui.

Est maltraité & emprisonné à Rome par un de ses anciens domestiques, & quelqu'autres soldats de l'armée de l'Empereur Charles Quint, lors que cette ville sut prise. 79 & surv. Est fait General de son Ordre. 80 Sa mort. 83 Sa canonisation.

Sa canonifation. la melme. Le Collège des Protonotaires Apostqliques à Rome, solemnise sa feste tous les ans avec beaucoup de pompe. 73

Galaro (Clement) Theatin, Auteur de la conciliation de l'Eglife Armenienne avec l'Eglife Romaine. 86

Gambacerii ( Pierre ) Veiez Pierre de Pile.

Gambara (Cesar) Evêque de Tortone, est commis par le Pape pour recevoir les vœux solemnels des premiers Religieux de la Congregation des Clercs reguliers Somasques. 230

Gambarana (le Pere Ange Marc) Clerc regulier de la Congregation des Somafques fait approuver cette Congregation par le Pape Paul III. 230 La fait ériger en vraïe Religion par Pie V. La même. Est élu General de cette Congregation.

Gand (Maximilien Vilain de ) Evêque de Tournai, fait bâtir une reclusion pour la Mere Jeanne de Cambry, & l'y renferme avec beaucoup de ceremonies.

Gastineau (Lucrece) Fondatrice des Ursulines de la Congregation de la Presentation, sa naissance. 208
Entre chez les Ursulines du Pont S.
Esprit. 209
Est envoiée à Avignon pour y faire un
établissement, & en est Superieure.

Fait ériger cette Maison en Monastere par le Pape Urbain VIII sa même. Sa mort.

Gavant (Barthelemi) Religieux Barnabite, Auteur du Traité des Rubriques & des Ceremonies de l'Eglife. 114 Gaugain (Simone) voïez la Mere Fran-

scile de la Croix Fondatrice de l'Ordre de la Charité de Nôve-Dome.

Gentile (la Bienheureuse) sa naissance & ses parens.

226
Se rend disciple de la bienheureuse

Marguerite de Ravenne, & gouverne après sa mort la Societé du bon Jesus. La même.

Est mariée à un homme cruel & farouche de qui elle reçoit de mauvais traitemens.

La même.

Est denoncée par son mari à l'Archevêque de Ravenne comme une Sorciere & une Mugicienne.

127

Convertit par ses exhortations un jeune homme debauché, qui dans la suite fonda l'Ordre du bon Jesus. La mê.

Veut en mourant que sa maison soit

changée en une Eglise, ce qui s'executé.

128

Le Pape Paul III. à la priere du Duc & de la Duchesse de Mantouë, envoïe des Commissaires pour faire des informations des miracles qui se fai-soient à son tombeau.

129

Sains Georges dans la Carinsbie, Ordre Militaire, son origine. 65 Les Chevaliers de cet Ordre faisoient seulement vœu de chasteté & d'obéissance. 66

L'Empereur Frideric III. leur donne du consentement du Pape l'Abbaïe de Milestad pour être Chef de leur Ordre.

La même.

La Desa Sires IV. \*\*Loop V. acces.

Les Papes Sixte IV. & Leon X. confircet Ordre. 69 Les Chevaliers couronnés de S. Geor-

ges sont unis à cet Ordre. 68 Cet Ordre est aboli, & les Jesuites obtiennent l'Abbaïe de Milestad pour la fondation de leur College de Gratz.

Saint Georges à Gennes, Ordre Militaire supposé. 70. 678 Saint Georges à Ravinues, Ordre Militaire, à quel fin il fut institué par Paul III. 70 Gregoire XIII. supprime cet Ordre.

S Georges à Rome, Ordre Militaire supposé. la même.

Glæ!/ini (Gellius) Noble Venitien, l'un des premiers Compagnons du P. Calasanz Fondateur de la Congregation des Clercs reguliers pauvres de la Mere de Dieu des Ecoles pieuses. 286 Gia-da (Christophle) Religieux Barna-

bite aïant été nommé Evêque de Caftro, est assainé par ordre du Duc de Parme lorsqu'il alloit pren re posses sion de cet Evêché.

114
Gibert (Matthieu) Evêque de Verone

Ppp ij

voulant reformer les mœurs de ses Diocésains, le Clergé & le peuple se soulevent contre lui. Gindice [ François del ) General des Clercs reguliers Ministres des infir-Godet Desmarais (Paul de ) Evêque de Chartres, érige la Roiale Maison de saint Louis à saint Cir en Monattere, en aiant commission du Pape Innocent XII. Permet aux Dames de cette Maison de porter un habit regulier. Leur donne des Constitutions & des Reglemens. 438 Goëva (Antoine) Evêque de Cir, écrit la vie de S. Jean de Dieu. Gondi (Henri de) Evêque de Paris donne l'habit de Religion aux premieres Religieuses Ursulines de France. Gondi(Jean François de) premier Archevèque de Paris permet aux Barnabites de s'établir à Paris. 113 Permet aussi aux Peres de la Doctrine Chrétienne de s'y établir, & sur les differens qui arrivent dans cette Congregation, il leur fait défense de recevoir des Novices, & de les admettre à la profession. Fait des changemens aux Conftitutions des Ursulines de Paris. Permet l'établissement des Religieuses de l'Ordre de la Charité de Nôtre-Dame, & donne des Constitutions à ces Religiouses. 361. 6 370 Conzagne de Mantonë (le B.) Religieux de l'Ordre des Apostolins. Gonzague (Angelique-Marie-Anne de ) Religieuse Angelique a donné la vie d'Angelique Jeanne de Viscomti Bornomée Superieure des Angeliques de Conzague Ferdinand de) Comte de Guastale Gouverneur du Milanois, fait de ziches prefens au Monaftere des Angeliques de Milan.

Conzague [LouisceMarie de] Reine de Po-

logne, femme de Ladislas Sigismond 1V. fair venir en ce Roïaume des Reli-

gieuses de l'Ordre de la Visitation de

Nôtre. Dame, & les établit à Varsovie.

la même.

Goucy (Françoise) sonde les Ursulines des saintes Rusine & Seconde à Rome.

Grand Siigne (Diane de) Duchesse de

mens de la Communauté des Filles de S. Joseph à Paris. Granier (Claude) Evêque de Geneve emploïe S. François de Sales à la convertion des Heretiques du Chablais. Fait nommer ce Saint pour son Coadjuttur. Gregoire XI. Pape, donne à examiner les revelations de sainte Birgitte. Gregoire XII. Pape, confirme la Congregation des Ermites de Fiesoli. Est deposé dans le Concile de Pise. la Donne procuration à Charles de Malatesta Scigneur de Rimini pour renoncer en son nom au souverain Pontificat dans le Concile de Constance. Gregoire XIII. Pape, supprime l'Ordre Militaire de S. Georges à Ravenne.73 Approuve les Constitutions des Peres de la Doctrine Chrétienne en Italie. Et la maniere de vie qui avoit été preserite aux Ermites de Nôtre-Dame de Gonzague par l'Eyêque de Reggio. Gregoire XIV. Pape, érige la Congregation des Cleres reguliers Ministres des Infirmes en Ordre Religieux. Accorde aux Cleres reguliers Mineurs les privileges dont jouissent les Theatins. Erige en Ordre Religieux la Congregation des Cleres reguliers Ministres des Infirmes. Gregoire XV. Pape, fait des changemens aux Constitutions de Ordre de sainte Birgitte pour les Monasteres simples de Flandies. Permet aux Ursulines de la Congregation de Tulles de faire des vœux fo-lemnels. Permet la même chose aux Clercs reguliers de la Mese de Dieu de Luques, & approuve leur Congregation. 162 Gregoire de Navarre, fait batir l'Eglise du Monastere des Theatins à Naples. Grimaldi ( Jerome ) Archeveque d'Aix,

tespan sa fille contribuent par leurs

liberalités à la fondation & aux bâti-

preside au Chapitre General des Peres

de la Doctrine Chrétienne en France.

# DES PRINCIPALES MATIERES. Gruther (Philipes] Clerc Regulier Mineur, & Procureur General de cet Ordre, est fait Examinateur Sinodal de Rome par le Pape Innocent XI. 281 Guastale les fonde à Milan pour avoir soin de dix-huit jeunes filles nobles & Couple faveurs Celestes.

Orphelines. 120
Leurs Observances. 121
Leur habillement. 123
Etoient autresois sous la direction des

Barnabites.

Gwerin [ Juste ] Religieux Barnabite, est
Confesseur des Princesses de Savoïe, &
est fair Evêque de Geneve.

114

Guerrero [Pierre] Archevêque de Grenade, approuve l'Hôpital de S. Jean de Dieu, & contribue à son entretien.

Guerri [ le P. Etienne ] Jesuite, facilite à Denis Sanguin Evêque de Senlis, le moïsa de fonder l'Ordre de la Presentation de Nôtre Dame.

Guevara [ Jean de ] Clerc Regulier Mineur, ses écrits.

Guillaume Com e de Hollande, est fait Chevalier par le Roi de Boheme avant que d'être couronné Empereur. 47 Ceremonies qui furent observées en cette occasion. la même de suivantes.

Guillaume Duc de Mantouë, demande au Pape Jule III. la confirmation de l'Ordre des Clercs Reguliers du bon Ics.

Guiscard, Prince de Salerne, ruine un quartier de la ville de Rome. 296
Gastave Vasa, Roi de Suede, introduitl'heresie dans ce Roïaume qu'il avoit usurpé. 36

H

Arlay de Champvalon (François de)
Archevêque de Paris, approuve les
nouvelles Constitutions des filies de
faint Joseph dites de la Providence.

Handifres (le Pere Hercules) General de la Congregation des PP de la Doétrine Chrécienne en France, obtient par surprise une Bulle de Rome qui declare sa Congregation Reguliere, quoi qu'elle eût été rétablie dans l'état seculier par Innocent X. 244

Henri IV. Roi de France fait venir dans son Roïaume les Religieux Barnabites.

142.
Permet aux Freres de la Charité de S.

Jean de Dieu d'y faire aussi des érablissemens. Prend sous sa protection les Ursulines de la Congregation de Dijon. Hernandez [Marine] compagne de Marine Escobar, reçoit comme elle beaucoup de faveurs Celestes. Hospitalieres de la Charité de Nôire Dame, leur origine. Anne d'Autriche les prend sous sa pretection, & leur fait avoir les permifsions necessaires pour l'établissement de leur Ordre. la même-Madame Faure se declare Fondatrice de leur premier Monastere à Paris.

Les Preres de la Charité les inquietent sur le titre d'Hôpital de la Charité de Nôtre-Dame qu'elles mettent sur la porte de leur Maison. la même. Ces Religienses font des établissemens en plusieurs villes. Urbain VIII. approuve leur Ordre, & les Constitutions qui leur avoient été données par l'Archevêque de Pa-Ces Religienses avoient d'abord la troisième Regle de S. François, & se disent toujours filles de ce Saint ; quoi qu'elles suivent presentement la Regle de S Augustin. la même. Leurs Observances.

de S Augustin.

Leurs Observances.

Ne doivent recevoir dans leurs Hôpitaux aucun homme, mais seulement des filles & des semmes qui n'ont point de maladies incurables.

Leur habillement.

372

Hospital eres de Saint Fost ph., Ordre Resigieux, qui n'étoit d'abord qu'une Congregation de silles seculieres qui se consacroient au service des pauvres malades dans des Hôpitaux. 405 L'Evêque d'Angers approuve les Constitutions de cette Congregation. la même-

Habillement des filles de cette Congregation
La Princesse d'Epinoi Anne de Melun entre dans cette Congregation sous le nom d'Anne de la Haïe. 407. 6 seiv. Progrès de cette Congregation qui fait plusieurs établissemens. 408 Plusieurs Maisons de cette Congregation embrassent la stabilité, & sont des vœux solemnels, ce qui est approuvé par le Pape Alexandre VII. qui declare que ces Hospitaliers sont ve-

#### TABLE

ritablement Religionses. Cet Ordre fait de nouveaux progrès, & laMaison de la Fleche où la Congregation avoit pris naissance, est la derniere à prendre l'état Regulier .la même Observances de ces Religieuses. 410 Reçoivent parmi elles des Sœuts associées qui ne sont point obligées à leurs Observances, & font seulement des vœux fimples. Hositalieres de saint Foseph po r'e gouvernement des Orphelines, leur origine. Leur progrès. Ont toutes des Constitutions particulieres qui leur ont été données par les Prelats des Dioceses ou elles ont été établies. Observances des Hospitalieres de Bordeaux, d'où sont sorties les autres Maisons du même Institut. 412, 👍 ∫ui vamtes. Leur habillement. Celles de Paris prennent le titre de filles de S. Joseph, dites de la Providen-Leurs Observances. 415 Observances de celles de Roiien. 410 Leur habillement. Celles de la Rochelle & de Limoges embrassent l'état regulier. Voïez *Trivité crées* (Filles de la) Hospital eres de Loche: , leur origine. 373 Plusieurs villes de France demandent de ces Religieuses. Leurs Observances. Leur habillement est different les jours ouvriers & les Fêtes. 375

SA'n' Jean de Dies, la naissance & ses parens parens, Quitte la maison de ses parens; & se met au service d'un maître berger qui avoit intendance sur d'autres bergers. la même. Son maitre voulant lui faire épouser la dans les troupes de l'Empereur Charles Quint. Renonce à la profession des armes, & retourne au service de son premier Son maître voulant toûjours lui faire armes. la même.

La guerre étant finie, il se met au service d'une Dame qu'il quitte pour aller en Afrique dans le deffein d'y souffrir le martyre. Repasse en Espagne, & étant à Grenade,, il est converti par un sermon du Docteur Avila, & contrefait le foula même. Est enfermé dans l'Hôpital des insensés, & y est maltraité. Quitte ses folies pretenduës, par le conseil du Docteur Avila, & jette les fondemens d'un Hôpital à Grenade, pour y avoir soin des pauvres malades. la même. L'Archeveque de Grenade & plusieurs personnes contribuent à l'entretien de cet Hôpital. L'Evêque de Tuy lui donne le nom do Jean de Dieu qui lui est demeuré, lui conscille de recevoir des Compagnons, & leur prescrit une forme d'habille-Quels furent ses premiers disciples. Va trouver Philippes II. Prince des Espagnes, de qui il reçoit de grandes aumônes pour le secours de son Hôpital. la mime Sa mort. Est enterré dans l'Eglise des Minimes, avec l'habit des Religieux de cet Ordre, où il reste jusques en l'an 1664. qu'il est transferé dans l'Eglise de son Hôpital de Grenade. Se beatification & la canonifation. la Clement XI. permet qu'on en fasse l'office par toute l'Eglise sous le titre de semi-double. Jean III. Roi de Suede voulant rétablir la Religion Catholique dans ses Etats, envoïe Pontus de la Gadie au Pape Gregoire XIII. Fait secretement abjutation entre les mains du Pere Possevin Jesuite. La

mime. Retombe dans l'herefie. fille, il quitte son service, & s'enrôle Josa d'Aurech, après la bataille de Lepante, va à Rome, & sollicite le Pape Pie V. pour accorder aux Freres de la Charité de S. Jean de Dieu l'approbation de leur Ordre. Fait bâtir un Hôpital de cet Ordre à Naples. épouser safille, il reprend le parti des Jean IV. Due de Bretagne, institut l'Ordre de l'Hermine.

Jean Duc de Finlande. Voïcz Fean III. Ro. A. Siei's

Jean-Baptiste de Monte-Silice, General de la Congregation du B. Pierre de Pi-

S. gnace, Fondateur de la Compagnie de Jesus, affemble à Rome dans une maison, les filles qui pouvoient se perdre par le mauvais exemple de leurs meres, qui ne menoient pas une vie honnête,& le Cardinal Cesi fait transferer ces filles dans le Monastere de sainte Catherine des Cordiers qu'il avoit fait bâtir. Procure aussi des maisons pour retirer

les Orphelins & les Orphelines. 296 Imperato [ Joseph ] Clerc Regulier Mineur, aide le Pere François Caraccioli dans la fondation des Couvens de cet Ordre en Espagne, & refuse l'Archeveché de Manfredonia.

Innicent VII. Pape, confirme la Congregation des Ermites de saint Jerôme de Fiesoli.

Innocent IX. Pape, confirme la Congregation des Clercs Reguliers Ministres des Infirmes.

Innocene X. défend aux Ermites du B. Pierre de Pise de recevoir des Novices.

Supprime l'Ordre de S. Ambroise ad

Approuve la Congregation des Ursulines du Comté de Bourgogne. 215 Supprime l'Ordre des Clercs Reguliers du Bon Jesus.

Rétablit la Gongregation des Peres Isabeau d'Ecosse, femme de François I. de la Doctrine Chrétienne en France dans son premier état seculier. Approuve les Constitutions des Religicules de l'Ordre du Verbe Incarné.

Confirme le quatriéme vœu que font les Religieuses de l'Ordre de Nôtre-Dame de Misericorde.

Innocent XI. Pape, renouvelle les élections des députés de l'Archiconfraternité de la Doctrine Chrétienne, & nomme pour President M. de la Noce Archevêque de Rossane. Met sous la protection du S. Siege les Cleres Reguliers pauvres de la Mere de Dieu des Ecoles pieuses, & les exemse de la jurisdiction des Ordinaires.

Declare qu'on peut proceder à la canonifation de S. Jean de Dieu.

Permet aux Religienses de Nôtre-Dame du Refuge de celebrer la Fête de Nôtre-Dame du Refuge,& en approuve un Office propre. Approuve aussi l'érection d'une Confrairie sous ce nom. Erige en Ordre Religieux la Congregation des filles du saint Sacrement à Marscille.

Ermites du Tirol & de Baviere à la Congregation des Ermites du Pierre de Pise. Permet aux Freres de la Charité de S. Hippolyte de faire des vœux solemnels, & érige leur Congregation en Ordre Religieux.

Inn cent XII. Pape, confirme l'union des

Fait bacir à Rome un magnifique Palais sur le Mont-Citorio, pour y renfermer tous les Tribunaux de la Ju-

Approuve l'Institut de la Roïale Maison de saint Louis à saint Cir, & l'uyon de la Mense Abbatiale de saint Denys en France à cette Maison. 432 Permet aux Dames de cette Maison de faire des vœux solemnels sous la Regle de S. Augustin, & de porter des habits seculiers.

Fordan [ Eusebe ] Religieux Ermite de la Congregation du B. Pierre de Pise. son spicilege Historique de cette Congregation.

Joiens. (François de) Cardinal & Archevôque de Toulouse fair venir des Ursulines dans son Diocêse.

Duc de Bretagne, portoit le Collier de l'Ordre de l'Epi.

Justinien (le Cardinal) Protecteur de l'Ordre de Vallombreuse, fait reformer les Monasteres de cet Ordre par le P. Leonardi Fondateur des Cleres Reguliers de la Mere de Dieu de Luques. 16V

L

Adilas IV. Roi de Pologne fait venir dans ses Etats des Cleres Reguliers pauvres de la Mere de Dieu des Ecoles pieuses, ausquels il procure des établissemens. Lampagnagni [Isabelle] fonde une Communauté d'Ursulines à Parme Landau [ Remi ] General des Ermites de

la Congregation du bienheureux Pierre de Pise, accorde aux habitans de Fourque-Palene des Reliques du bienheureux Nicolas de Fourque-Palene.

Langre [ M. le Roux de ] President au Parlement de Rouen, se rend Fondateur du premier Monastere de l'Ordre de Nôtre Dame de Charité. 404 Saint Laurent Justinien, Patriarche de

Venife, défond aux Ermires du bienheureux Pierre de Pife, d'avoir une. Eglise ouverte dans cette viele. pag. 7

Lo B. Revirent Espagnol, assemble des Ermites sur le Mont-Segeste proche Gennes, qui forment une Congregation.

Cette Congregation est unie à celle du B. Pierre de Pise.

Zellis [Camille de] Fondateur des Cleres
Reguliers Ministres des Infirmes, sa
naissance & ses parens. 263
Son inclination pour le jeu. 264. 265
A dessein d'entrer dans l'Ordre de S.
François, & ne peut y être reçu. 264
Va à Rome pour se faire guerir d'une
ulcere qu'il avoit à la jambe, & est reçu dans l'Hôpital des Incurables au
nombre des serviteurs de cet Hôpital.

En est chasse par l'œconome, à cause de sa mauvaise inclination pour le jeu.

la meme.

S'enrôle au service des Venitiens; & la guerre étant finie, il sert de manœuvre à un bâtiment que les Capucins de Manfredonia faisoient faire. la même. Demande aux Capucins l'habit de leur Ordre, & est reçuen qualité de Frere Laïc; mais il est renvoïé à cause que sa plaie s'étoit rouverte. Etant gueri il prend pour la seconde fois l'habit chez les Capucins, & sa plaie s'étant encore rouverte il est renla même. voïé. Retourne à Rome, & rentre dans l'Hôpital des Incurables, dont il est fait Occonome. Aïant formé le dessein d'établir une Congregation de personnes qui s'engageroient à servir les malades, il va au College des Jesuites pour y apprendre les rudimens de la langue Latine, à l'âge de trente-deux ans. . Fait de grands progrés dans les études, est ordonné Prêtre, & on lui donne la dessette de l'Eglise de Nôtre-Dame des Miracles. la même. Jeue les fondemens de la Congregation, à laquelle il donne le titre de Ministres des Insirmes. 267. 6 268
Sixte V. approuve cette Congregation. & permet à ces Ministres des Insirmes de mettre sur leurs habits une Croix tannée. 268
Quittent l'Eglise de Nôtre-Dame des Miracles, & obtiennent celle de la Madelaine qui leur est donnée par la Societé du Gonfalon, & Camille de Lellis fait un établissement à Naples. 16

Cette Congregation aïant été érigée en Ordre Religieux, de Lellis fait sa profession entre les mains de l'Evêque d'Epidaure, & reçoit ensuite celle de ses Confreres.

270 Il obtient du Pape Clement VIII. la confirmation de sa Congregation. Le

Il veut se charger de tout le soin de l'Hôpi al de Milan. & y remplir avec ses Religieux tous les emplois des serviteurs, à quoi ils s'opposent. 271 Ma'gré leur opposition il se charge de cet Hôpital, & obtient enfin le consentement des Consulteurs de la Congregation qui approuvent les reglemens qu'ils avoient faits, par lesquels il étoit permis de prendre soin des Hôpitaux. 272 Ces reglemens sont consirmés par Cleiment VIII. La même. Sa mort. la même.

Leonardi (Jean) Fondateur de la Congre-

gation des Clercs Reguliers de la Mere de D.ou de Luques, la naissance & ses Apprend la profession d'Apotiquaire, & entre dans la Confrairie des Colombins établie à Luques. la méme. Quitte la profession, va au College à l'âge de vingt sept ans, & commence à apprendre les rudimens de la Grammaire. Fait de grands progrès dans les études, & prend les Ordres sacrés. La même. Ses exercices spirituels & de charité qui donnent lieu à l'établissement de sa Congregation. la même & suivantes. Jette les premiers fondemens de sa Congregation. Ses disciples l'aïant prié de leur écrire une Regle, il n'écrivit sur un papier que ce mot, Obeissance, qu'il fit atta-

cher dans un lieu publie de la Maison.

256 Leonardi

Leonardi & ses Disciples se voiant abandonnés de leurs parens sont obligés d'aller de porte en porte recevoir les aumônes des personnes charitables.

La Republique de Luques les veut chasser de ses terres, mais le Senateur Narducci prend leur désense. La

Les Bourgeois de Lucques persecutent ce saint Fondateur & ses Compagnons.

L'Evêque de Incques érige la Congregation, en Congregation seculiere sous le titre de Congregation des Cleres seculiers de la bienheureuse Vierge, & Leonardi en est élu le premier Re-Leonardi étant sorti de Lucques, les Bourgeois renouvellent Jeur haine ~ contre lui, & le Senat donne un Decret pour l'empêcher de retourner à Lucques, afin d'y affurer le repos & la tranquillité publique. Est envoié par le Pape Clement VIII. à Naples, en qualité de Commissaire Apostolique, pour y terminer quelques d fferens, & ce Pape approuve les Constitutions de sa Congregation. la

Est nommé Commissaire Apostolique pour reformer les Moines de l'Ordre du Mont-Vierge. 260. 6261

Le Pape lui ordonne de retourner à Lucques pour y visser la Congregation en qualité de Vicaire Apostolique, & les Bourgeois de Lucques le reçoivent dans leur ville à la priere du Pape.

Fait un établissement dans Rome, & est envoié pour visiter les Monasteres de l'Ordre de Vallombreuse.

Nouveaux troubles excités contre lui dans la ville de Lucques, la mesme.

Sa maladie & sa mort.

Lespoid I. Empereur, s'interesse pour l'union des Ermites du Tirol & de Barriere avec la Congregation du bien.

viere, avec la Congregation du bienheureux Pierre de Pife. 18 Lolli (Thomas) Clerc regulier Mineur, Confesseur du Pape Innocent X. est

Confesseur du Pape Innocent X. est fait Evêque de Cerene, Presat de la Congregation des Reguliers & Vicaire de sainte Marie Majeure.

Lomellini (Vicentine) premiere Compague de la Mere Victoire Fornari Fon-Tome IV. datrice de l'Ordre des Annonciades, obtient permission de son mari d'entrer en Religion.

Reçoit l'habit de cet Ordre des mains de l'Archevêque de Gennes, & meurt quelque tems après.

303

Le B. Louis Bertrand, de l'Ordre de saint Dominique predit au P. Jean Augustin Adorne qu'il seroit Fondateur d'un Ordre Religieux. 275

Leis s XIII. Roi de France, permet aux Religieux Barnabites de s'établir dans toutes les villes du Roïaume. 112 Confirme l'établissement de l'Ordre de S. Jean de Dieu dans son Roïaume. 145

Permer celui des Ursulines de Paris. 161 Ordonne que la Bulle d'Urbain VIII. pour l'érection del Ordre des Filles de

la Presentation de Nôtre Dame en France sera executée.

334

Louis XIV. Roi de France fonde la Roïale Maison de S. Louis à S. Cir.

Ordonne, que la Communauté sera composée de trente-six Dames Prosesses de deux cens cinquante Demoiselles d'extraction noble, & de vingt-quatre Sœurs Converses 426 Donne des Lettres Patentes l'an 1686, en forme d'Edit pour la Fondation de cette Roïale Maison. la maine. Reglemens que Sa Majesté veut être observés dans cet établissement. 417.

& suivantes. Donne la terre & Seigneurie de S.Cir, & fait unir la Mense Abbatiale de. l'Abbaïe de S. Denys en France à cette Mailon. Ordonne que les places des Dames venant à vacquer, les Demoiselles qui seroient élevées dans la Maison, & qui auroient vocation pour la Religion seroient preferées à toutes autres pour les remplir Accorde à Madame de Maintenon tous les droits & les honneurs de Fondatrice dans cette Maison. la mesme. Permet aux Dames de saint Louis d'acquerir des rentes ou des heritages des sommes que sa Majesté pourroit leur donner, & qui pourroient aussi leur être données par les Rois ses succes-Ordonne que le nombre des trente-Ex Dames & des Sœurs Converses

Qqq

pourra êtse augmenté jusqu'à quatrevingt, & que dans ce nombre il y auza toujours au moins quarante Dames.

Etablit un Conseil reglé composé d'un Conseiller d'Etat, d'un ancien Avocat au Parlement de Paris, & de l'Intendant de la Maison, pour la conservation des biens de cette Maison. Augmente la fondation de cette Mafon, & assigne un fond annuel pour doter les Demoiselles qui auront été élevées dans la Maison jusqu'à l'âge de vingt ans. Ordonne que les Demoiselles qui sortiront de la Mailon pour caule d'infirmité avant l'âge de vingt ans joüiront seulement par forme de pension alimentaire du revenu de la det jusqu'à Fâge de vingt ans, que la dot leur appartiendra. la me [me. Permet aux Dames de saint Louis de poursuivre en Cour de Rome une Bulle pour faire ériger cette Maison en Monastere. Consent que ces Dames prement un habit regulier au lieu de l'habit seeulier que le Pape leur avoit permis de sonferver. Accorde des armes à ces Dames, & leur permet de faire porter ses livrées & celles des Rois ses successeurs aux Gardes de leurs chasses, & aux Domestiques de leur maison.

Incresse, Comtesse de Lodronne, est choise par la B. Angele de Bresse pour Protectrice des Ursulines qu'elle avoit fondées.

Buillier (Jean) Seigneur de Boulencourt, President en la Chambre des Comptes à Paris, pere de Madame de sainte Beuve Fondarrice des Religieuses Ursulines en France.

Aui'lier (Madelaine) fille du precedent, ses vertus dans sa jeunesse. 153. Est mariée à M. de sainte Beuve Confeiller au l'arlement de l'arise la mesme. Devient veuve à l'âge de vingt deux ans. 159. Bonde une Congregation de silles Urfulines à l'arise. Fait ériger leur Maison en Monastere fous la Reglie de S. Augustin par le l'arge l'au V. 163. Va à Soissons pour en emmener des Religieuses de l'Abbaïe de S. Etienne, asin d'apprendre aux nouvelles Ursu-

lines les Observances regulières la même.
Fonde aussi un autre Monastere d'Urfulines à Paris, & le Noviciat des PP.
Jesuites.
Son amour pour les pauvres, & sa mort.

la même.

Magnus d'Oftrogethie, frere de Jean
III. Roi de Suede, est frappé
tout d'un coup d'une violente phrenefie, aïant voulu s'emparer du Monastère de Wastein de l'Ordre de sainte
Birgitte.

38
Maillane ( Jean des Porcelets de) apporte toute la diligence possible pour porset un veritable jugement sur la pos-

te toute la diligence possible pour portet un veritable jugement sur la posfession de la Mere Marie Elizabeth de la Croiz Fondatrice de l'Ordre de Nôtre-Dame du Resugo.

353 Contribue par son zele & par ses libesalités à l'établissement de cet Ordre

354. & 558 Maintenon (Madame de ) fait élever de pauvres Demoifelles à Ruel. Înspire an Roi de France Louis XIV. de rendre cet établissement solide, en sondant la Roïale Maison de S. Louis à S. Cir. Ce Prince veut qu'elle jouisse la vie durant de l'appartement qu'il lui a fait faire dans cette Maifon, & qu'elle joiiisse aussi de tous les droits qui apparticanent aux Fondateurs. Les Dames de saint Louis aïant eu permission de faire des vœux solemnels, elle donne le modéle de l'habillement qu'elles portent à present. Donne un ruban couleur de feu à dix Demoifelles de cette Maison, qui sont appellées les filles de Madame de Maintenon-

Malatefia (Charles) Seigneur de Rimini donne au B. Pierre de Pife l'Erminage de la Scolea.

Pag. 13. 6-14

Est chargé de la procuration du Pape Gregoire XII. pour renoncer en son nom au Souverain Ponnificat dans le Concile de Constance.

Malate (Parthelemi ) promier Gregoire 22.

Malerba (Barthelemi ) premier General de l'Otdre des Ermites de la Congregation du B Pietre de Pife, étend beaucoup cet Ordre.

Malufelli (Jerôme) desordres de sa jeunesse, & sa conversion par les exhortations de la B.Gentille de Ravenne. 12.7

Embrasse l'état Ecclesiastique, & la B. Gentile le prend pour son Dire-Sont persecutés tous les deux par les habitans de Ravenne. Fonde l'Ordre des Cleres reguliers du Bon Jefus. Sa mort. la même. Mari. Elisabeth de la Croix (la Mere) Fondatrice de l'Ordre de Nôtre-Dame du Refuge, la naissance & ses parens. Ses mortifications & ses penitences pendant sa jeunesse. L'amour que ses parens avoient pour elle se change en aversion lors qu'ils voient qu'elle ne veut point s'engager dans le mariage. Sa mere emploïe toutes fortes de moiens pour lui faire perdre l'esprit de devotion. la meme & suiv. Ses parens la contraignent à épouser un Gentilhomme de Lorraine qui étoit veuf, & avoit plusseurs enfans. 349 Mauvais traitement qu'elle reçoit de la même 👉 Juiv. Est empoisonnée par sa belle fille, & est preservée de la mort par un vomissement extraordinaire. 350. 6 suiv. Obtient par ses prieres la conversion de son mari, qui meurt saintement.

Ne veut point se marier, & fait vou de chasteté.

352
Un Medecin emploie plusieurs malefices pour se faire aimer d'elle- la même & seivantes.

Ce Medecin voïant qu'il n'avoir pu réuffir par ses malefices, emplore la puissance des Demons pour la maltraiter par des maladies extraordinaires.

Elle devient veritablement possedée. Choses extraordinaires qui arriverent dans les exorcismes qu'on lui sit. la

Est miraculeusement delivrée par l'intercession de la sainte Vierge dans des pelerinages qu'elle sit à Chartres & à Liesse.

Veur être Religieuse de sainte Claire dans le Monastere de Verdun, & plusieurs obstacles empêchent qu'elle n'y soit reçue aussi bien que dans une autre Communauté qui la demandoit. La

même.
Fait vœu de prendre soin des filles &

des femmes égarées dans le peché; & qui vouloient se convertir.

355
Est chargée en peu de tems de vingt de ces filles, dont elle prend un grand soin.

L'Evêque de Toul prend la resolution d'en faire une Communauté Religieuse.

L'Evêque de Toul prend la resolution d'en faire une Communauté Religieuse.

356
La Mere Elisabeth de la Croix, & trois de ses filles sont choisies pour être du nombre des premieres Religieuses. La

L'on dresse les Constitutions de cet Ordre qui sont approuvées par le Pape Urbain VIII, qui confirme aussi ce nouvel Institut.

357
La Mere Elizabeth après avoir fait sa prosession solemnelle avec ses trois silles & quelques autres, va à Avignon faire un nouvel établissement de cet Ordre

357
Sa mort.

Est enterrée dans son Monastere de Nanci, & son cœur est porté au Monastere d'Avignon. la même. Marie Madelaine de la Trinité, Fondarti-

ce de l'Ordre des Religieuses de Nôtre-Dame de Misericorde, sa naissance & ses parens.

390
Se met sous la conduite du P. Yvan. 391
Commence l'Ordre de Nôtre-Dame de la Misericorde, en vivant en commun avec quelques autres filles dans une Maison à Aix que le P. Yvan avoir achetée.

392
Persecutions qu'on lui suscite à ce su-

Ja mâme.
Sa mere étant allée dans la Maison de cette Congregation pour l'en faire sortir de force, est elle même touchée par les discours de sa fille, & reste dans la Congregation.

12 Archevêque d'Aix aïant reçu la Bulle d'érection de cette Maison en Monastere, donne l'habit de Religion à

Elle fait plusieurs fondations de cet Ordre. La même & suivantes. Les Religieuses du Monastere de Paris se soulevent contre elle, & l'obligent de se retirer dans celui d'Avignon.

Y est visitée dans sa derniere maladie par l'Archevêque d'Avignon, & par le Vice-Legat. la même. Sa mort. 398 Le Provincial des Peres de la Doctri-

Qqq ij

ne Chrétienne prononce son Oraison funcbre. la mesme. Marquerite de Ravenne (la bienheureuse) perd la vuë à l'âge de trois mois, & dés l'âge de cinq ans commence à mener une vie austere & penitente. 125 Vient à Ravenne où Dieu l'afflige pendant quatorze ans par diverses malala mesme. Etablit la Societé du Bon Jesus, & lui prescrit des Regles qui sont redigées par écrit par Dom Seraphim de Ferme Chanoine Regulier. 116 Sa mort. la mesme. Le Pape Paul III. à la priere du Duc de Mantouë nomme des Commissaires pour informer des miracles qui se faifoient à son tombeau. 124. 6 127 Marini (Simon) General de l'Ordre des Clercs Reguliers du Bon Jelus, 124.6

Marquemont (Denis Simon ) Archevêque de Lion & Cardinal, fait ériger par le Pape Paul V. la Maison des Urfulines congregées de Lion en Mona-Rere, & reçoit leurs vœux solemnels.

Dreffe les Constitutions de ces Religieuses.

Demande à saint François de Sales des Filles de la Visitation pour les établir à Lion.

314
Persuade à saint François de saire ériger cette Congregation en Ordre Religieux.

315

Marisnozzi (Lause) Duchesse de Modenne fonde un Monastere d'Ursulines à Rome.

Marin [ Madelaine ] Voiez Marie Madelaine de la Trinté.

Mass (Laure) fonde une Communauté d'Ursulines à Plaisance en Italie 220

Mazarm (Jules) Cardinal, fait bâtir à Rome l'Eglise de saint Vincent & de saint Anastase où il avoit été baptisé.

Fait venit à Paris les Theatins, & les établit au Fauxbourg S. Germain 85 Medicis [Alexandre] Cardinal, est élevé au Souverain Pontificat, aprés la mort de Clement VIII. & prend le nom de Leon XI. 247. 5248 N'abandonne point, quoique Pape, la protection de l'Archiconfraternité de la Doctrine Chrétienne, qu'il avoit étant Cardinal. 248 Medicis (Marie de ) Reine de Fran-

ce, fait venir à Paris des Freres de la Charité de S. Jean de Dieu, aufquels elle procure un établissement.

Melun (Anne de) Princesse d'Epinoy, aprés avoir été long-tems Chanoinesse de Mons, se retire aprés la mort de son pere, & à l'insçu de ses parens, chez les Filles de la Visitation à Saumur.

Y aïant été reconnuë, elle en fort, & entre chez les Filles Hospitalieres de S. Joseph sous le nom d'Anne de la Haïe.

la me/me & susvantes.

Le Vicomte de Gand son frere, & deux autres de ses freres, sçachant qu'elle étoit dans l'Hôpital de Baugé, la viennent prendre pour la conduire à Paris pour assister au partage des biens du Prince d'Epinoy leur pere.

408

Des biens qui lui étoient échus en partage, elle en fait faire des bâtimens à l'Hôpital de Baugé, & fonde celui de Beaufort.

La mesme.

Sa mort. \*

Mercerye (Jeanne) l'une des Fondatziecs des Utsulines de la Congregation de Bordeaux. 179

Miani (Voïcz) Emilien (Jerôme.)

Micolon [Antoinette] Fondatrice des

Ursulines de la Congregation de Fulles, sa naissance.

197

Ses inclinations à la vertu pendant sa
jeunesse.

Veut être Religieuse, & reçoit à ce
sujet de ses parens de mauvais traitemens.

198

Jette les fondemens d'une Communauté de Filles Ursulines à Ambert.

Va à Clermont pour y faire un autre établissement, & y reçoit le voile de Religion des mains de l'Evêque de Clermont. 200 Obtient un autre établissement à Tulles, & fait ériger cette Maison en vrai Monastere par le Pape Gregoire XV.

Dresse les Constitutions de la Congregation des Ursulines de Tulles, & fait encore des établissements la mesme Sa mort.

Milan [ Jean - Baptiste ] General des

Clercs Reguliers Theatins.

82
Minimes [les Religieux] possedent pendant un tems considerable le corps de faint Iran de Dieu qui avoit été co-

terré dans leur Eglise à Grenade. 140
Molé (Edouard) Evêque de Baïcux s'oppose d'abord à l'établissement de l'Ordre de Nôtre Dame de Charité, & y donne ensin son consentement. 404
Montchal (Charles de ) Archevêque de Toulouse approuve les Constitutions de la Congregation des Dames de pieté établie dans le Monastere des Ursulines de Toulouse. 178
Mondous (le Cardinal de ) obtient du l'ape Sixte V. la consirmation de la Congregation des Clercs Reguliers

Pape Sixte V. la confirmation de la Congregation des Infirmes.

Ministres des Infirmes.

Fa t en mourant ces Cleres Reguliers legataires universels de tous ses biens.

Mont-joux (Françoile de) la naissance.

216
Ses parens voulant l'engager dans le
mariage, pour éviter leurs pourfuites

mariage, pour éviter leurs pourfuites elle entreprend le voiage de la Terre-Sainte, & visite en passant à Rome les tombeaux des Saints Martyrs. la même.

Clement VIII. la fait demeurer à Rome où elle fonde une Communauté d'Ursulines.

217. 6 suivan.

Sa mort.

Monte-Bello, montagne dans l'Ombrie, Chef-lieu de l'Ordre desErmites de la Congregation du B. Pierre de Pise.

Morigia (le Cardinal) Archevêque de Florence étois Religieux Basnabite.

Atongia (la B. Carherine) fa naissance & se parens. 98
Se retire sur le Mont-Varaise où elle mene une vie folitaire. 99
Reçoit des Compagnes, & demande au Pape Sixte IV. la permission de faire des vœux solemnels sous la Regle de saint Augustin, & les Constitutions de l'Ordre de S. Ambroise ad nemus.

Ille fait profession avec ses Compagnes, & obtient la permission de dire l'Office selon le rit Ambrossen. 60 Sa mort. la même.

Sa mort. la même.

Merigin (Jacques Antoine) sa famille compte au nombre de ses ancêtres les saints Martyrs Nabor & Felix. 107

Sa naissance. la même.

Passe sa jeunesse dans les divertissemens & les plaisses. la même.

Embrasse l'Etat Ecclesiassique, & re-

fuse l'Abbaie de S. Victor de Milaniros

Jette les fondemens de l'Ordre des Clercs Reguliers Barnabites avec deux autres Compagnons. la même.

Est élu Superieur de cet Ordre en qualité de premier Prevôt. 110

Est élu Prevôt une seconde fois. 111

Sa mort. la même.

Morosini (Dorothée) l'une des Fondatites de l'Ordre de S. Ambroise & de sainte Marceline. 62

Morosini (Elconore) semme d'Ange Emilien Senateur de Vonise. 223

N

Arducci (Nicolas) Senateur de la Republique de Luques, prend la défense de la Congregation des Clercs reguliers de la Mere de Dieu. 257 Etant mort Gonfalonier de la même Republique, ne veut point être enterré avec les marques de sa dignité, mais avec l'habit des Freres Laïcs de la même Congregation.

Nesmond (François de ) Evêque de Bareux, donne l'habit de Religion aux premieres Religieuses de l'Ordre de Nôtre-Dame de Charité. 404

Newville (Camille de ) Archevêque de Lion, permet d'ériger la Maison des Filles du Verbe Incarné à Lion, en Monastere.

Nicolai ( le Pere ) Jestite, est fait Principal du College de Stockholm par le Roi de Suede Jean III.

Le B. Nicolas de Fourque-Palene, prend l'habit du Tiers-Ordre de saint François.

Forme une Congregation d'Ermites qui suivoient la même Regle, & obtient un Couvent à Naples.

Obtient du Pape Eugene IV. l'Eglise de saint Onuphre à Rome, & la cede ensuite avec les autres Couvens qu'il avoit aux Ermites de la Congregation du B. Pierre de Pise, la même. Sa mort.

Les habitans de Fourque-Palene demandent de ses Reliques, & en obtiennent du General de cet Ordre.

Nicelas V. Pape ordonne que le Chapitre General de la Congregation du B. Pierre de Pise se tiendra tous les trois

Qqq iij

Nigris ( Paule Antoinette de ) Religieuse Angelique, excès de vanité ausquels elle se laisse entraîner. Est chassée de son Monastere par Ordre de l'Inquisition, & est renfermée dans celui de sainte Claire la mesme. Sort de ce dernier Monastere, & refuse d'obéir au commandement qui lui fut fait d'y rentrer. Meurt dans son peché. la mesmei Est mise neanmoins au nombre des personnes illustres en sainteté, par le Pere Hilarion de Coste Minime. La Noce (Ange de la ) Archevêque de Rossane, est nommé President de l'Archiconfraternité de la Doctrine Chrétienne par le Pape Innocent XI. 249 Noire Dame de Charité, ordre Religieux, fon origine. Louis XIII. Roi de France accorde des Lettres Patentes pour l'établissement **de** cet Ordre. Les Religieuses de l'Ordre de la Visitation apprennent à celles de Nôtre-Dame de Charité les Observances regulicres. Le P. Eude dresse les Constitutions de cet Ordre. la mesme. Habillement de ces Religieuses. 403 M. le Roux de Langrie President au Parlement de Rouen se rend Fondateur du premier Monastere de cet Or- Le Pape Alexandre VII. l'érige en Ordre Religieux. la mesme. Quelle est la fin principale de cet In-Notre-Dame de Misericorde, Ordre Religieux, n'étoit dans le commencement qu'une Congregation de Filles le-Persecutions que souffrent les premieres Filles de certe Congregation. La me[me. Le Cardinal de Richelieu Louis Alphonse Archevêque d'Aix approuve cette Congregation. Son successeur Louis de Bretel veut obliger ces Filles à prendre soin des files Penitentes, à quoi elles s'eppotent, ce qui leur attire la disgrace de ce Prelat. Ce Prelat voïant qu'elles veulent faire ériger leur Congregation en Ordre Religieux s'y oppose, & veut les obliger à choisir un Ordre déja appreu-

la mesme Les inquietent encore au sujet du quatrieme vœu qu'elles veulent faire de recevoir de pauvres Demoiselles sans Ne veut point recevoir la Bulle qu'elles obtiennent pour l'érection de leur Congregation en Ordre Religieux. la La reçoit enfin, & donne l'habit de Religion aux premieres Filles de cet Ordre. Le Pape Urbain VIII. confirme leur Ordre. la mesme. Elles sont demandées par l'Abbesse de de S Georges à Avignon pour reformer son Monastere. la même. Font plusieurs établissemens en differentes villes. la même & suivantes. Quelle est la fin principale de cet In-Ritut. Habillement de ces Religieules. 399 Nôtra-Dame du Refuge, Ordre Religieux, Quelle est la fin de cet Institut. 355 Est approuvé par le Pape UrbainVIII. la même & fuiv. Son progrès. L'on y reçoit des filles d'honneur qui ne font qu'une Communauté avec les Penitentes qui sont aussi Religieuses. Les filles d'honneur font un quatriéme vœu de ne consentir jamais que le nombre reservé pour les Penitentes soit diminué. Les superiorités ne peuvent être remplies que par les filles d'honneur. la Maniere d'élire les Superieures. 357 Habillement de ces Religieuses. 359 Nôtre Dame des sept Douleurs, Communauté de Filles à Rome qui suivent la Regle de S. Augustin. Leurs Constitutions sont approuvées par les Papes Alexandre VII. & Clement IX.& confirmées par Clement X. Leur habillement & l'oblation qu'elles font de leur personne fans engagement de vænz. la méme. Novati ( Jean - Baptiste ) General des Clercs Reguliers Ministres des Infir-Nozes [Guillaume du Broc de ] Vice-Legat d'Avignon.

O

Descalchi (Bernard) entre dans la Congregation des Cleres reguliers Somalques. Oecolampade (Jean ) quitte l'Ordre de sainte Birgitte dont il étoit Religieux, pour aller prêcher ses erreurs à Bâle, Sa mort & fon Epitaphe. la même. Olaus Magnus, Archevêque d'Upfal aïant été chassé de Suede pour la Foi, se retire à Rome. Opperti [ Blaife ] est d'abord Vicaire General de la Congregation des Clercs reguliers Ministres des Infirmes, & ensuite General. 272 Osorea (Anne ) semme de Dom Garcias de Pise, veut avoir dans sa maison S. Jean de Dieu pour l'assister dans sa derniere maladie. Off ne (Cosme d') après s'être signalé à la bataille de Lepante, se fait Religieux Barnabite. Est General de cet Ordre, & en même tems de celui des Feüillans. Refuse l'Archevêché d'Avignon, & l'Evêché de Pavie, & est contraint d'accepter celui de Tortone. la même. Sa mort. la mesme.

P Alcologue (Marquorite) Ducheffe de Mantonë. Voïez Frideric II. Duc de Mantonë.

Palotte (le Cardinal) Archevêque de Boulogne donne un établissement dans sa ville Metropolitaine aux Clercs reguliers Ministres des Insirmes. 269.6-

Para (Antoine) Clerc regulier Mineur, fes écrits. 280

Pasin (la Mere Marguerite) Religieuse de l'Ordre de la Visitation de Nôtre-Dame, est tirée de sou Monastere de Caën pour être Superieure de celui des Religieuses de l'Ordre de Nô re-Dame de Charité, & pour apprendre à ces Religieuses les Observances regulieres.

Retourne à son Monastere dont elle avoit été ésuë Superieure.

Los Est faite encore une sois Superieure de celui des Religieuses de Nôtre Dame de Charité, & y meurt.

Paul 11. Pape, consirme la separation.

que Pie II. avoit faite des Ermites de S. Jerôme de Fiesoli en deux Congregations. Paul III. Pape, institut l'Ordre Militaire de S. Georges à Ravennes. Exemte les Barnabites de la Inrisdiction de l'Archevêque de Milan, & les met sous la protection du saint Siege. Approuve l'Ordre des Religieuses Anzeliques. 117. 6 118 Permet à ces Religieuses d'accompagner les Barnabites dans leurs Mis-Approuve la Congregation des Clercs reguliers du Bon Jesus. Approuve auffi l'Institut des Ursulines d'Italie. Et l'Ordre des Cleres reguliers Somas-Donne à Louis Farnele son fils naturel la Duché de Parme & celui de Plaisance, pour les tenir en qualité de Vassal du Pape. Paul IV. Pape, permet aux Cleres reguliers du Bon Jesus de faire des vœux solemnels. Paul V. Pape, soumet les Ermites du P. Pierre dePise à la Jurisdiction des Inquisiteurs dont ils avoient été exemtés par Martin V. Confirme l'union de l'Ordre des Religieux de S. Ambroise ad nemus avec celui des Apostolins, & approuve leurs Constitutions. Erige la Maison des Ursulines de Paris en Monastere, & leur permet de faire des vœux solemnels. Erige la Congregation des Urfulines de Bordeaux en vraïe Religion. 380 Permet aux Ursulines de la Congregation de Lion de faire des vœux fo-Accorde la même grace aux Religieuses Ursulines de la Congregation de Donne aux Ursulines de Rome l'Eglise des saintes Rufine & Seconde. 118 Confirme l'union des Peres de la Do-Arine Chrétienne en France avec les Clercs Reguliers Somafgues. Erige la confraternité de la Doctrine Chrétienne en Archiconfraternité 248 Donne aux Clercs reguliers de la Mere de Dieu de Lucques, le soin des Ecoles pieuses de Rome.

Le Pero Calasanz aïant fondé des Eco-

Jerôme de Fieloli en deux Congregales pièules à Rome, ce Pape érige cet Institut en Congregation sous le titre tions, & regle l'habillement que ces de Congregation Pauline. deux Congregations devoient porter. Confirme les Constitutions de l'Ordre Pie IV. Pape, confirme l'Ordre des Clercs des Annonciades. Commet saint François de Sales pour reguliers Somasques. Approuve l'établissement du Monasteériger la Congregation des Filles de la Visitation de Nôtre-Dame en Ordre re de sainte Catherine des Cordiers à Rome, où l'on éleve de pauvres fil-Religieux. Paul de Campo Frigoso, Cardinal & Archevêque de Gennes, permet aux Fre-Pie V. Pape, ordonne aux Ermites du B. Pierre de Pise de faire des vœux sores de la Congregation de la pauvre vie des Apôtres de faire bâtir une Mailemnels, sous la Regle de saint Auguson à Gennes. Paule de Foligni (la Mere) la naissan-Leur accorde les privileges des Ordres Mendians. Fonde la Congregation des Ursulines Supprime l'Ordre des Humiliés. 111 Erige la Congregation des Clercs Sode Foligni. la me∫me. Estime que le Pape Urbain VIII. faimalques en Ordre Religieux sous la soit de cette Fondatrice. 112 Regle de S. Augustin. Accorde beaucoup d'Indulgences aux la même. Sa mert, Confreres de la Confrairie de la Do-Pauvre vie des Apôtres (Congregation Arine Chrétienne, & ordonne que de la ) Voïez Apostolins. dans tous les Diocêses les Curés éta-Panures volontaires (Ordre des) son origine.
Ces pauvres volontaires embrassent la bliroient de pareilles Confrairies-247 Pierre de Gennes, premier General de la Regle de S. Augustin, & font des vœux Congregation des Ermites de S. Jerôfolemnels. me de Fieloli. la méme-Pierre Malerba de Cesenne, fonde une Lours oblervances. Pax ( le Pere ) General des Cleres regu-Congregation d'Ermites qui portent liers Mineurs, fait des établissemens fon nom. Ces Ermites sont unis à la Congregade cet Ordre en Espagne & en Italie. tion du B. Pierre de Pise par le Pape Pedresa (Gregoire) Evêque de Vallado-Clement VII. lid, fait faire des informations de la Pierre de Pise (le B.) sa naissance & ses vie de Marine d'Elcobar, pour servir parens. Se retire à Montebello en Ombrie, où au procés de la canonilation. Perduccini (Zacarie) l'un des premiers il jette les fondemens de la Congre-Religieux de l'Ordre des Clercs regugation des Religieux Ermites qui porliers du Bon Jesus, avoit été disciple tent fon nom. de la B. Gentile. Ses penitences & ses morufications. la Pericard (François) Evêque d'Evreux fait deterrer le corps d'un Magicien qui avoir été enterré dans l'Eglise Recherches inutiles que l'on fait pour d'un Monastere de Religieuses. 368 découvrir le lieu de la sepulture. Le Pape Alexandre VIII. souscrit la Le Parlement de Rouen prend connoissance de cette exhumation, & commission pour la beatification & sa fait brûler le corps de ce Magicien. canonilation. Voïcz Ermites de saint Jerôme de la Conla mesme. gregation du bienheureux Pierre de Pife. Petra (Henri) l'un des premiets Compagnons de saint Philippes de Neri, Pinelli (Michel) Chanoine de l'Eglise de saint Agricole d'Avignon, l'un des est établi Superieur de toutes les Ecoles de Rome par le Cardinal Savelli. premiers Compagnons du Pere Cesar de Bus Fondateur des Peres de la Do-247

Pidon de S. Olon (Loüis) Evêque de Ba-

Pie II. Pape, divise les Ermites de saint

bilonne, Theatin.,

Arine Chrétienne en France. Pintonio (Isidore) Commandeur & Grand

Prieur de l'Ordre de saint Mautice

la mesme-

me me.

la mesme.

& de saint Lazare, se fait Religieux Barnabite. Meurt Evêque d'Asti en Piedmont. la

mên.e.

Philippe II. Roi d'Espagne; n'aïant encore que la qualité de Prince des Espagnes, fait à S. Jean de Dieu de grandes liberalités pour son Hôpital de Grenade.

Fait batir un Hôpital à Madrid sur le modéle de celui de Grenade.

Philippines [Religieuses] ainsi appellées, par ce qu'elles ont soin de cent pauvres filles qu'on nomme aussi Philippines, à cause qu'elles sont sous la protection de S. Philippe de Neri. 341 Habillement de ces Religieuses. 342

Pont [ Laurent du ] Clerc regulier Mineur, & neveu du Pape Leon XI. ses

Pontus de la Gadie, est envoié par Jean III. Roi de Suede au Pape Gregoire XIII. pour traiter avec lui des moïens de retablir la Religion Catholique dans ce Roïaume.

Posselets. Voiez de Maillane. Possevin [le P Antoine) Jesuite, est en. voié par le Pape Gregoire XIII. dans le Roïaume de Suede pour y rétablir la Religion Catholique. Y reçoit l'abjuration du Roi Jean III.

a même. Y étant retourné en qualité de Nonce Apostolique, trouve le Roi retombé dans l'herefie

Reçoit la Profession de plusieurs Religieuses du Monastere de Wastein, qui depuis trente ans n'avoient vn aucun Prêtre Catholique. la même.

Presentation de Nôtre-Dame en France, Ordre Religieux fondé à Senlis par Nicolas Sanguin Evêque de cette vil-331. & Susuantes. Urbain VIII. approuve cet Ordre.

Les bourgeois de Senlis s'opposent à l'établissement de cet Ordre. la même. Donnent enfin leur consentement, & l'Evêque de Senlis donne l'habit aux premieres Religieuses. la même. Le Roi Louis XIII confirme cet établissement par ses Lettres Patentes.

Les premieres Religieuses font leur profession solemnelle entre les mains de l'Evêque de Senlis. la méme. Ce Prelat fait venir de l'Abbaie do Tome 1 V.

Moncel ses deux Sœurs Religientes dans ce Monastere, & une autre Religieule pour apprendre les Oblervances regulieres aux nouvelles Religieuses de l'Ordre de la Presentation. 335 Observances de ces Religieuses, & quelle est la fin de leur Institut. 336 Denys Sanguin Evêque de Senlis neveu de leur Fondateur, leur donne de nouvelles Constitutions. Prisentation de Noite-Dame dans la Val-

teline, Ordre Religieux, son origine.

Presentation de No ve Dime en Flandie, Ordre Religieux, a seulement été pro-Le Pape ne veut pas accorder l'établissement de cet Ordre. Puje! ( Etienne ) Evêque de Marseille

consent à l'établissement des Filles du faint Sacrement, & approuve leurs Constitutions. 423. 424.

Vieu [ le P. Antoine le ] Religieux de l'Ordre de S. Dominique jette les fondemens de l'Ordre de l'Adoration perpetuelle du Saint Sacrement à Marscille. Persecution que les Filles de cet Institut souffrent dans le commencement.

L'Evêque de Marseille consent à cet établissement. la même Le Pere le Quieu dresse les Constitutions de cette Congregation qui est ensuite érigée en Ordre Religieux par le Pape Innocent XI.

R

Abusin (Christophle de ) Baron de R Chantal, Gentilhomme de la Chambre du Roi, épouse Jeanne Françoise Fremiot qui fut dans la silte Fon-darrice de l'Ordre de la Visitation de Nôtre-Dame. Quitte la Cour, & tous les avantages qu'il pouvoit y esperer pour vivredans la retraite avec sa femme, & est tué quelque tems après à la chasse par l'imprudence d'un de ses amis. Raconis (Mademoiselle de) établit à Paris une Communauté de Filles seculieres qui ne subsiste pas long tems. 166 Radagaise Roi des Gots est vaincu par

Stilicon. Ragni (Claude de la Madelaine de ) Evêque d'Autun, fait recevoir les Constitutions des Ursulines de Paris dans les Monasteres d'Ursulines de son Diocêse qui étoient de la Congregation de Lion. Raigni (Jerôme ) Fondareur des Ermites de Nôtre-Dame de Gonzague. Rampalo (Jeanne de ) Fondatrice des-Ursulines de la Congregation d'Arles, sa naislance. Entre avec sa mere & sa sœur dans la Communauté des Ursulines d'Avi-Sont toutes les trois envoïdes à Arles pour y faire un établissement du même Institut. la méme-Jeanne Rampale est éluë Superieure de cette Maison Elle obtient du Vice Legat d'Avignon une Bulle pour ériger cette Maison en la même. vrai Monastere. Fait la profeilion "& prend le nom de la même. Jeanne de Jesus-206 Sa mort. Ranfair (Elizabeth) voicz Marie Elizabith de la Croixo Biche ieu (Louis Alphonse) Cardinal & Archevêque de Lion, s'oppose à l'établistement de l'Ordre du Verbe Incarné. Refuse de resevoir la Bulle que la Fondatrice avoit obtenue du Pape Urbain VIIL pour l'érection de cet Ordre. Etant Archevêque d'Aix, il donne son consentement pour l'établissement de l'Ordre de Nôtre Dame de Misericor-Bis Ambroissen, il n'est pas certain que saint Ambroise en soit l'Auteur 53 Romillon ( Jean-Baptiste ): I'un-des premiers Compagnons du Pere Cesar de Bus Fondateur des Peres de la Doctrine Chrétienne, étoit Chanoine de l'Isle dans le Comtat Venaissin. S'interesse beaucoup pour l'établissement des Ursulines congregées en Ne veur point consentir au vœu d'o-

Béissance que le P. Cesar de Bus intro-

duis dans la Congregation, & forme

une Congregation levarée qui est en-

Aute unie à celle des Prêtres de l'O-

Detoine.

Rosande (Antoine) Clere Regulier Mineur, ses écrits. Rouere (N.) Duc d'Urbin, établit les Clercs Reguliers Mineurs dans ses Etats, & leur donne sa Bibliotheque composée de plus de trente mille volumes. Rouffi (Anne de ) Abbesse de S. Etienne de Soillons, vient à Paris avec quelques unes de ses Religieuses pour in-Arvire les Ursulines de Paris des Obfervances regulieres. Roux (Claude le ). Seigneur de sainte Beuve Conseiller au Parlement de Pa-Le Roux. Voiez de Langrie. Ruei (Claude de) Evêque d'Angers, donne des Constitutions aux Filles Hospitalieres de S Joseph, Russe ( Marguerite de ) Voiez la B. Marguerito de Ravenne Rusticucci (le Cardinal) du titre de sainte Susanne, & Vicaire de Rome, est fait Protecteur de L'Ordre de S. Jean de Dieu par le Pape Gregoire XIV. Clement VIII. aïant défendu aux Religieux de cet Ordre d'élire un General, ce Cardinal obtient du Pape un Bref contraire qui les remet dans le

Astato ( Alphonse ) Vice-Regent de

droit d'élire un General.

S Rome, reforme les Constitutions des Urfulmes des saintes Rufine & Seconde de la même ville. Sagesse eierne le (Confrairie de la ) est établie à Milan par les François. 104 . Louis XII.Roi de France en a été l'Instituteur, sclon quelques uns, & d'autres en attribuent l'institution à lean Bellot. la mê ne. Saint Chamont (Theodore de ) Abbé de S. Antoine de Viennois. Sainte Beuwe, voïcz Lui:lier (Madelaine ) Salviati (Antoine Marie) Cardinal, fait bâtir à Rome le College qui porte son nom, où l'on n'y peut recevoir que des Orphelins. Sanguin (Denis) est pourvu de cet Evêché sur la demission de Nicolas Sanguin son Oncle, & est sacré à Paris. Donne de nouvelles Constitutions sun

| DESPRINCIPAI                            | LES MATIERES.                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Refigieuses de l'Ordre de Nôtre Da-     | Dresse les Constitutions de cette Con-                           |
| me de la Presentation. 337              | gregation qui sont approuvées par                                |
| Accorde un établissement dans son       | pluneurs Papes. 343                                              |
| Diocêse aux Religieux de l'Ordre de     | Savelli (Jean) Marquis de Palombara                              |
| fainte Birgitte.                        | pere de la precedente 344                                        |
| anguin [ Madelaine & Marie] toutes      | Sauli ( Alexandre de ) Barnabite Evêque                          |
| deux Sœnrs, sont tirées de l'Abbaie de  | d'Aleria, est appellé l'Apôtre de Corse-                         |
| Moncel de l'Ordre de sainte Claire,     | 113                                                              |
| pour apprendre les Observances regu-    | Sauveur (Ordre du ) voiez Birgittains.                           |
| lieres aux Religieuses de l'Ordre de la | Scarpa (Jean de) Vicaire General de                              |
| Presentation de Nôtre-Dame nouvel-      | l'Ordre des Apostolins. 56                                       |
| lement instituées.                      | Serbellini (le Cardinat ) Protecteur de                          |
| Changent d'Ordre, & prennent l'ha-      | l'Ordre des Clercs reguliers Barnabi-                            |
| bit de celui de la Presentation. 336    | tes. 115                                                         |
| Mort de ces deux Religieuses. la mei-   | Seraphin de Ferme, Chanoine Regulier                             |
| me.                                     | de Latran, n'a point fondé l'Ordre des                           |
| Sanguin (Nicolas) frere des deux prece- | Barnabites, comme quelques Auteurs                               |
| dentes, sa naissance & ses parens.      | ont cru. 100                                                     |
| 325                                     | Redige par écrit les Regles de la So-                            |
| Ne mene pas dans sa jeunesse une vie    | cieté du bon Jesus qui lui sont dictées                          |
| conforme aux Regles de l'Evangile,      | par la bienheureuse Marguerite de                                |
| est fait Conseiller-Clerc au Parlement  | Ravenne Fondatrice de cette Societé                              |
| de Paris, & est pourvu d'un Canoni-     | 123. & I16                                                       |
| cat dans l'Eglise Cathedrale.la même.   | Ecrit la vie de cette bienheuseuse Fil-                          |
| Sa conversion. la même.                 | le, & celle de la bienheureuse Gentile                           |
| Le Cardinal de la Rochefoucaut se de-   | à la priere du Duc & de la Duchesse de                           |
| met en sa faveur de l'Evêché de Senlis. | Mantouë. 124                                                     |
| Nicolas Sanguin est fait Conseiller     | Sfondrate (François ) Cardinal, oncle                            |
| d'Etat, & prend possession de son Evê-  | du Pape Gregoire XIV. 120<br>Sfondrate (Julie) sœur du precedent |
| ché.                                    | Religieuse Angelique, fait de grand                              |
| Sa charité envers les pauvres & les     | biensau Monastere des Angeliques de                              |
| malades. la mesme & suivantes.          | Milan. la même                                                   |
| Son zele pour la conversion des Here-   | Sforze (François) Duc de Milan, est ré                           |
| tiques. 328                             | tabli dans ses Etats pour la second                              |
| Fonde l'Ordre de la Presentation de     | fois.                                                            |
|                                         |                                                                  |

Nôtre-Dame.

Sa mort.

Dame des sept Douleurs.

est appellé l'Apôtre de Corse. Ordre du ) voïez Birgittains. ean de ) Vicaire General de es Apostolins. le Cardinal ) Protecteur de les Clercs reguliers Barnabi-Ferme, Chanoine Regulier n, n'a point fondé l'Ordre des cs, comme quelques Auteurs par écrit les Regles de la Sobon Jelus qui lui lont dictées bienheureule Marguerite de Fondatrice de cette Societé. 123. & I16 vie de cette bienheureuse Fille de la bienheureuse Gentile, re du Duc & de la Duchesse de (François) Cardinal, oncle Gregoire XIV. Julie) sœur du precedent, ile Angelique, fait de grands Monastere des Angeliques de la même. ançois) Duc de Milan, est réans ses Etats pour la seconde Accorde aux Barnabites la permission Obtient du Pape Urbain VIII. une d'acquerir des biens dans la ville de Bulle pour l'érection de cet Ordre. la Milan & dans son territoire. Sigismond (l'Empereur ) étant en Fran-Fait venir de l'Abbaïe de Moncel de ce, fait Chevalier le nommé Signet, enl'Ordre de sainte Claire, ses deux : tendant plaider une cause au Parlement Sœurs Madelaine & Marie Sanguin de Paris. pour apprendre les Observances regu-Siguença (le frere Rodrigue de ) Religieux de l'Ordre de la Charité de saint Jean de Dieu, est le premier Sulieres aux Religieuses de son Ordre. perieur General de cet Ordre. Samelli ( Pompeio ) Evêque de Biseglia. Fait approuver cet Ordre par le saint la même. Savelli (le Cardinal) nomme pour Su-Envoïe à Rome des Religieux pour y perieur des Ecoles de Rome le Pere Henri Petra, l'un des premiers Comfaire un établissement. Si'e (Joseph) Theatin, a donné les Anpagnons de saint Philippes de Neri. nales de son Ordre. Simonin (Guillaume ) Evêque de Corinthe, Suffragant de l'Archevêque de Savelli (Camille Virginie) Duchesse de Latere, fonde les Oblates de Nôtre-Besançon, donne l'habit de Réligion aux Annonciades de Pontarlier. 304

Rrr ij

Sissine (le Pere) de la Congregation de la Doctrine Chrétienne en France, est Alu premier Superieur de cette Congregation aprés la mort du B. Cesar de Bus Fondateur de la même Congregation. Sixte IV. Pape, Reglemens de ce Pontife au sujet des élections des Superieurs de la Congregation du B. Pierre de Sixte V. Pape, unit l'Ordre des Apoltolins avec celui des. Ambroisciad nemus. Sixte V. Pape, approuve la Congregation des Clercs reguliers Ministres des Et celle des Cleres reguliers Mineurs. Societé du bon Josus, instituée par la bienheureule Marguerite de Ravenne. 124 **O** 125 Cette Bienheureuse preserit des Regles à cette Societé qui sont redigées par écrit par le P. Seraphim de Ferme Chanoine regulier. Paul III. approuve cette Societé. Solavelo (Dom Philippes) l'un des premiers Religieux de l'Ordre des Clercs reguliers du bon Jelus. Somasques, voicz Chercs Reguliers Somas-Sourdis (François d'Escoubleau de ) Archevêque de Toulouse, procure l'établiffement des Utsulines dans son Dio-176. 🍲 (uiv. Dresse les Constitutions des Ursulines de la Congregation de Toulouse. 182 Sourdis (Henri d'Escoubleau de ) Archevêque de Bordeaux, frere du precedent érige la Congregation des Hospitalieres de S Joseph pour le gouvernement des Orphelines. Spinola (Horace) Archevêque de Gennes, & ensuite Cardinal, refuse d'abord son consentement pour l'établissement de l'Ordre des Annonciades Celestes, & l'accorde enfin aux instantes prieres de la Fondacrice de cet Or-299. 6 300 drc-Est nommé Legar de Ferrare par le

Pape Paul V.

Stilicon, defait Radagaise Roi des Gots,

avec le secours des habitans de Fieso-

Strate (Ange) Noble Genois, épouse Victoire Fornari, qui après sa mort fonde l'Ordre des Annonciades. 298 Suadagnols (Philippes) Clerc regulier mineur enseigne pendant plusieurs années l'Arabe dans le Collège de la Sapience à Rome. 280

Aillefer ( la Mere Marie de l'Affomption de premiere Religieuse de l'Ordre de Nôtre-Dame de Charité. Tasea [ Jean de ] General de l'Ordre de S. Ambroise ad nemus. Faurujius (Marie ) Archevêque d'Avignon, permet au Pere Cesar de Bus, de commencer sa Congregation des Prêtres de la Doctrine Chrétienne. 236. 6 237 Theatine, voice Cleres Reguliers Theazin s. Thenimes de l'Immaculée Conception de . la sainte Vierge, dites de la Congregation, leur origine. 90. 👉 Juiv. Leurs Observances. 21. 6 /HIV. Leur habillement. 92 Sont aggregées à l'Ordre des Thea-Theasines de l'Immaculée Conception de la sainte Vierge, dites de l'Ermitage, leur origine. Gregoire XV. approuve leurs Constitutions, & leur Institut sous la Regle de faint Augustin. Le même Pape les soumet à la Juridiction des Theatins. la même. Urbain VIII. les exemte de la Juridiction des Theatins, & les soumet à la Juridiction de son Nonce à Naples. Clement IX. ordonne que les Theatins auront seuls la conduire de ces Religioulesla me/me. Leur Monastere de Naples est commencé aux dépens du Tresor public. Observances de ces Religieuses. Ne doivent jamais voir ni parler à aucunes personnes de dehors, non pas même à leurs parens les plus proches, & n'en entendre tamais parler, 99 Quel est leur habillement. 100 Tolede (Ferdinand Alvarés de ) Comte d'Oropela. Tileds (Dom Pierre de ) Vice-Roi de

Naples, procure un établissement dans cette ville aux Theatins. Theatin, est nomme Cardinal par lo Pape Clement XI. Sa mort. la me/me. Torelli (Achilles) Comte de Guastale. Torelli (Loifise) Comtesse de Guastale, fille du precedent, fa naissance. la Foule aux pieds les grandeurs de la terre pour le consacrer à Dieu- la mê-Fait bâtirun vaste Monastere à Milan pour des filles qui prennent le nom d'Angeliques. 117. 6 118 Paul III. leur donne la Regle de saint Augustin, & approuve le nom d'Angeliques qu'elles avoient pris. les mef-La Contesse de Guastale fait aussi bâtir un Monastere à Vicenze pour servir de refuge aux femmes proftituées qui vouloient se convertir. Fonde une Communauté de Filles appellées Guastalines, pour avoir soin de dix-huit pauvres filles Nobles. 120 Sa mort. Torniel ( Augustin ) Religieux Barnabite, Auteur des Annales sacrées & profancs. Trinité creée (Religiouses Filles de la ) leur origine. Habillement qu'elles portoient dans le commencement. la mesme. Congregation de Prêrres du même Institut que l'on devoit établir pour être Directeurs & Superieurs de ces Religicules. Ces Prêtres devoient avoir un General, & les Filles une Generale. Ces Filles obtiennent du Cardinal Chisi Legat en France la permission de faire des vœux solemnels. Habillement qu'elles portent presenta mesme. tement. Tucci (Dominique) General de la Congregation des Clercs reguliers de la Mere de Dieu de Luques. Tuffo ( Jean: Bapriste ) Evêque d'Acete, Theatin, a donné les Annales de son ✓ Ordre-

7 Aillac (Jean de Genouillac de) Evêque de Clermont, approuve les Con-

stitutions des Ursulines de la Congregation de Tulles. Thomassi (Joseph Marie) Clerc regulier Verbe Incarné, Ordre Religieux, son origine à Lion. Le Cardinal de Richelieu Louis Alfonse Archevêque de Lion, s'oppose à l'établissement de cet Ordre. la mesme. Urbain VIII. accorde une Bulle pour l'érection de cet Ordre. L'Archevêque de Lion ne veut pas la recevoir. Le premier Monastere est commencé à Avignen. Anne d'Autriche Reine de France fait venir à Paris la Fondatrice pour y faire un autre établissement. Le Cardinal de Richelieu étant mort, son successeur Camille de Neuville accorde la permission pour ériger la maison de Lion en Monastere. Les Religieuses de cet Ordre perdent le Monastere qu'elles avoient à Paris. Font des tentatives pour y rentrer qui font inutiles. Habillement de ces Religieuses. la Vigier [ Marguerite]: Fondatrice des Ursulines de la Congregation de Toulouse, ses parens. Est l'une des premieres Disciples de la Mere Françoise de Barmond Fondatrice des Ursulines congregées de Franla mesmei Est envoyée à Toulouse pour y faire un établissement de cet Institut. 174 Difficultés qui le trouverent dans cet établissement. la me (me-Fait ériger sa Congregation en vraie Religion par le Pape Paul V. Fait des établissemens du même Institut à Auch & à Ville Franche. 176 Sa mort. Vigier [ le Pere ] frere de la precedente. l'un des premiers Compagnons du P. Cesar de Bus Fondateur des Peres de la Doctrine Chrétienne en France.173. Vaà Rome pour obtenir la Bulle d'érection de la Congregation des Ursulines de Toulouse, en vraie Religion. Procure l'union de la Congregation de la Doctrine Chrétienne avec celle des Cleres reguliers Somasques. 239-Fait le premier profession solemnelle

entre les mains du P. Bonet Somas-

Rer iii.

la me (me.

Est le premier qui demande ensuite la separation de ces deux Congregations.

Vignacouri (Anne Elizabeth de) Religicuse de l'Ordre de sainte Claire dans l'Abbaïe de Moncel, est tirée de ce Monastere avec deux autres Religieuses pour apprendre les Observances Regulieres aux Religieuses de la Presentation à Senlis nouvellement fondées

Viscomei Borromée (Angelique Jeanne)
Superieure des Angeliques de Milan,
sa vie est écrite par Angelique MarieAnne de Gonzague.
122

Visitation de Nôtre-Dame (Ordre Religieux) n'étoit d'abord qu'une Congregation seculiere de Filles sondée par S. François de Sales Evêque de Geneve.

314

Le Cardinal de Marquemont demande de ces Filles à saint François de Sales pour les établir à Lion.

Emplois & occupations des Filles de cette Congregation dans le commencement.

315

Paul V. commet saint François de Sa-

les pour ériger cette Congrégation en Ordre Religieux sous la Regle de saint Augustin.

La même.

Urbain VIII. approuve les Constitutions de cet Ordre.

Carand progrés que cet Ordre a fait en pluseurs Provinces

en plusieurs Provinces.

Religieuses de trois sortes dans cet
Ordre.

Jeurs Observances

Leurs Observances.

Leur habillement.

\*\*Possin\* ( Daniel François ) le Roi lui donne la direction du temporel de la Ro-

iale Maison de S. Louis à S. Cir, comme Conseiller d'Erat.

433
Est fait Ministre & Secretaire d'Erat.

Le Roi fait aussi choix de sa personne pour remplir la charge de Chancelier & de Garde des Sceaux de France.

Urbain V. Pape, confirme l'Ordre de fainte Birgitte. 38
Urbain VI. Pape, fait examiner les revelations de fainte Birgitte. 40

\*\*Orbain VIII approuve les Constitutions des Religieuses Birgittines. 44

Approuve aussi celles des Religieuses Angeliques. 122

Permet de faire des changemens à cel-

les des Religienses Ursulines de la Congregation de Paris. 169 Erige en Monastere sous la Regle de saint Augustin, la Maison des Ursulines de la Presentation à Avignon.

Approuve les Constitutions des Ursulines de sainte Rusine & de sainte Seconde à Rome.

Transfere à Lorette le Collège que Clement VIII. avoit fondé à Rome pour les Esclavons.

231

Dispense les Cleres reguliers pauvres de la Mere de Dieu des Ecoles pieuses d'aller aux Processions publiques.

Approuve & confirme tous les Monasteres de l'Ordre des Annonciades qui étoient déja fondées, & que l'on fonderoit dans la suite. Approuve les Constitutions des Relirieuses de l'Ordre de la Visitation de Nôtre Dame, Approuve l'Ordre des Filles de la Presentation de Nôtre-Dame en France, & les Constitutions de cet Ordre 333 Celui des Religieuses de Nôtre-Dame du Refuge. Et celui de la Charité de Nôtre-Da-Accorde une Bulle pour l'érection de l'Ordre du Verbe Incarné. Confirme l'Ordre de Nôtre-Dame de Misericorde, & approuve le quatriéme vœu que l'on fait dans cet Ordre.

Vessinio des ] Duc de Braciane.

Ursins (Marie Felix des) fille du precedent, & femme du Duc de Montmorenci, après la mort tragique de son mari, se retire dans le Monastere des Filles de la Visitation des Moulins en Bourbonnois, où ce Prince est enterré, & s'y fait Religieuse vingt einq ans après.

Orsulines on Compagnie de sainte Orsule, la B. Angele de Bresse en est la Fondatrice.

173
Le peuple donne d'abord à cet Ordre le nom de Divine Compagnie.

174
Et approuvé par le Pape Paul III.

Saint Charles Borromée Archevêque de Milan fait venir des Filles Ursulines dans son Diocése qui s'y multi-

| plient jusques au nombre de quatre                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|
| cens. la mesme.                                                           |
| La premiere Communaute d'Ursuli-                                          |
| nes Congregées, est établie en Fran-                                      |
| ce par la Mere Françoise de Bermond.                                      |
| 196. cf. 187                                                              |
| Visulin s de la Congregation d'Arles, leux                                |
| Obuennent une Bulle du Vice Legat                                         |
| d'Avignon pour ériger leur Mailon                                         |
| d'Arles en Monastere.                                                     |
| L'Archevê que d'Arles reçoit la profes-                                   |
| fion de ces Religieuses, & elles font                                     |
| ensuite plusieurs établissemens. in mê-                                   |
| me 👉 juivanies.                                                           |
| Habillement des Religieuses de cette                                      |
| Congregation 107                                                          |
| Orfulines de la Congregation de Bordeaux,                                 |
| leur origine. 179                                                         |
| La Maison de Bordeaux & cinq autres                                       |
| qui en étoient sorties, sont érigées en                                   |
| vrais Monasteres par le Pape Paul V.                                      |
| Cette Congregation est la plus consi-                                     |
| derable de toutes les Congregations                                       |
| d'Ursulines. 185                                                          |
| Paul V. approuve les Constitutions de                                     |
| cette Congregation qui avoient été                                        |
| dressées par le Cardinal de Sourdis Ar-                                   |
| chevêque de Bordeaux. 182                                                 |
| Observances de ces Religieux. la mê-                                      |
| me & survantes.                                                           |
| Hahillement, tant ancien que moder-                                       |
| ne des Religieuses de cette Congrega-                                     |
| tion. 184                                                                 |
| Clement IX, confirme cette Congre-                                        |
| gation à la priere de l'Archevêque de<br>Cambrai & de la Duchesse d'Arem- |
|                                                                           |
| berg. la me/me.<br>Urfulines de la Congregation du Comté de               |
| Bourgogne, leur origine. 212                                              |
| Le Pape Innocent X approuve cette                                         |
| Congregation. 215                                                         |
| Observances & habillement de ces Ur-                                      |
| fulines. 213. & suiv.                                                     |
| Vrsulmes de la Congregation de Dijon,                                     |
| leur origine                                                              |
| Paul V. leur permet d'embrasser l'état                                    |
| regulier. 195                                                             |
| L'Evêque de Langres, Sebastien Za-<br>met, reçoit les vœux solemnels des  |
| premieres Religieuses de cette Con-                                       |
| gregation. la mesme & suivantes.                                          |
| Urbain VIII permet à celles de Dijon                                      |
| de faire choix d'un Diroceur pour la                                      |
| conduite de leur Communauté sous                                          |
| l'autorité & l'approbation de l'Evêque                                    |
|                                                                           |

de Langres. Urfuli es de a Congregation de Foligni, leur origine. L'Evêque de Foligoi N. Bizzoni approuve cette Congregation. la melme. La Supericure du Monastere de Foligni est Superieure Generale des autres Maisons de la Congregation. Leurs Observances & leur habillement. Estime que le Pape Urbain VIII. faisoit de la Mere Paule Fondatrice de cette Congregation. Urfulmes de la Cengregation de Lion, leur origine. Le Cardinal de Marquemont Archevêque de Lion obtient à leur priers du Pape Paul V une Bulle pour ériger la Maison de Lion en vrai Monastere. Ce Prelat reçoit les vœux solemnels des premieres Religieuses de cette Congregation. la masmer Dreffe les Constitutions de cette Congregation, audquelles fon successeur Charles Miron fait quelques change-Cette Congregation étoit composée de plus de cent Monasteres, mais vingtsix se joignem à la Congregation de Paris. 168. 6 189 Observances de ces Religieuses Ursulines. Leur habillement. Vr/. l nes de Parme, leur origine. Oblation qu'elles font à Dieu de leur personne. Leur habillement. Ursulines de la Congregation de la Presentation, leur origine Urbain VIII. érige leur Maison d'Avignon en vrai Monastere, d'où pluseurs autres sont sortis. Le Pere Bourgoin troisiéme General de la Congregation des Prêtres de l'Oratoire, dresse leurs Constitutions. Ursulines des saintes Rusine & Seconde à Rome, leur origine. Urbain VIII approuve leurs Constirutions qui sont reformées dans la suite par le Vice-Regent de Rome. Le me (me. Leur habillement. Urfulines de la Congregation de Touloufe 🦡 leur origine. Paul V. leur germet de faire des vosus folemnels, & érige la Maison de Toulouse en vrai Monastere, d'où plusieurs autres sont sortis.

175
Le même Pape leur accorde une seconde Bulle pout jo ndre à leur état Religieux l'Institut de la Doctrine Chrétienne.

176
Leurs austerités & leurs mortifications
dans les commencemens.
Leur habillement.

177
Ont dans leurs Maisons une Congregation de Dames de pieté qui doivent
s'emploier aux œuvres de charité.

178

L'Archevêque de Toulouse leur donne des Constitutions. la mesme. Vrsulines de la Congregation de Tuiles, leur origine. Veulent s'associer aux Ursulines de la Congregation de Bordeaux, & leur demandent la communication de leur Bulle d'érection en Ordre Religieux, qui leur est refusée. En obtiennent une du Pape Gregoire XV. pour ériger en vrai Monastere leur Maison de Tulles, & les autres qu'elles voudroient établir. L'Evêque de Clermont leur donne des Constitutions, Leurs observances & leur habillement.

la me/me & suivantes.

Wastein, premier Monastere de l'Ordre de sainte Birgitte, sa Fondation. 28
Se conserve au milieu de l'heresse qui avoit été introduite en Suede. 36
Persecutions que les Religieuses de ce Monastere soussernt de la part des Heretiques. 37
Gregoire XIII. écrit un Bref à ces Religieuses pour les consoler. la mê-

Y

Aintonge (Anne de ) Fondatrice des Ursulines du Comté de Bourgogne, sa naissance. 213

Jette les fondemens de la Congregation des Ursulines du Comté de Bourgogne, la même.

Dresse les Regies de cette Congrega-Sa mort. la même. Xaintonge [ Françoise de ) Fondattice des Ursulmes de la Congregation de Dijon , la naissance. Procure l'établissement des Religieuses Carmeli es de Dijon, & veut être aussi Religieuse parmi elles, à quoi ses parens s'opposent. la même. Jette les fondemens à Dijon d'une Communauté de filles Ursulines, & éprouve beaucoup de contradictions de la part de ses parens. la même. L'Evêque de Langres lui permet, & à les Compagnes de vivre en Congregation. Le Pape Paul V. aïant permis à ces Religieules de faire des vœux solemnels, la Mere de Bermond sait venir à Dijon toutes les Sœurs des autres Maisons associées à celle de Dijon, afin de faire toutes dans le même tems leur profesfion solemnelle. Elle prend le nom de la sainte Trinité en failant profession. Fait plusieurs établissemens. la même. la même. X aintonge (Jean-Baptiste) Conseiller au Parlement de Dijon, pere des deux precedentes.

TVan (Antoine) Fondateur de l'Ordre de Nôtre-Dame de Misericorde, sa naissance & ses parens. 385 Se porte de lui-même à l'étude n'aiant que six à sept ans, & se sert d'aresse pour apprendre à lire, ne pouvant être reçu dans les Ecoles à cause de sa paula même. vreté. Est reçu enfant de Chœur dans la Paroisse du lieu de sa naissance, & entre ensuite au service des Peres Minimes de Pourrieres qui lui donnent les commencemens de la langue Latine. 386 Une famine qui survient dans la Province, oblige les Minimes à le renvoier, & il se retire dans un bois où il ne vit que d'herb. s & de racines. La

Va à Pertuis où on lui donne la conduite de quelques Gentilshommes pour leur apprendre à lire. 387 Va à Arles pour y apprendre la Philosophie, & n'y trouvant pas de quoi subsister, il entre dans la Congregation

tion de la Doctrine Chrétienne. la mê-

Y étant emploié aux services domestiques, & ne pouvant pas aller au Collège, il sort de cette Congregation & va à Carpentras, & de là à Lion où il enseigne à lire.

388
Est admis à la dignité du Sacerdoce, & retourne dans son pais pour y consoler & soulager sa mere dans sa misere.

la même.

Ses penitences & ses austerités pour avoir succombé à une tentation de vaine gloire 389

Il le renze pour un tems chez les Peres de l'Oratoire, afin de songer à l'établissement de l'Ordre de Notre-Dame de Misericorde.

390
Dieu lui fait connoître celle qui doit fare la premiere Religieuse de set Ora-

être la premiere Religieuse de cet Ørdere, & il prend soin de sa conduite.

la mê me.
Jette les fondemens de cet Ordre à Aix

en Provence.

Toute la ville se souleve contre cette
nouvelle Congregation.

L'Archevêque d'Aix sçachant qu'il
vouloit faire ériger cette Congregation en Ordre Religieux, lui ôte la
direction des filles de cette Congregation.

394

Il obtient une Bulle du Vice-Legat d'Avignon, qui permettoit aux filles de cette Congregation de faire des vœux solemnels, & le Roi donne des Lettres Patentes pour cet établissement. 369 Urbain VIII. approuve les Constitu-

Urbain VIII. approuve les Constitutions de cet Ordre. 396 Mort du P. Yvan. 397

Voïez Nôsse-Dame de Mifer corde, Ordre Religioux. 2

Acharie (Antoine-Marie) sa naissance & ses parens.

Ses exercices de pieté pendant sa jeunesse.

Reçoit les degrés de Docteur dans l'Université de Padouë, & embrasse l'Etat Ecclesiastique.

Sa maison sert d'hospice aux pauvres
& aux Etrangers.

104
Entre dans la Confrairie de la sagesse
éternelle.

Jette les fondemens de l'Ordre des Barnabites avec deux autres Compagnons.

Est regardé comme le premier des Fondateurs de cet Ordre, & reconnu pour tel par un Decret du Chapitre General de cet Ordre. 102
Prescrit les premiers Reglemens, & l'habillement de l'Ordre. 108. 6 109
Est le premier Superieur de l'Ordre qu'il gouverne pendant six ans. 110
Entreprend la premiere Mission, dont les Religieux de cet Ordre font profession.

Zamei (Sebastien) Evêque de Langres confirme l'établissement des Ursulines de Dijon.

Zenon [Bernardin] Jesuite s'interesse pour l'établissement de l'Ordre des Annonciades Celestes.

199
Dresse les Constitutions de cet Ordre.

Zurlo (Dominique) de la famille des Capece à Naples, est l'un des premiers Compagnons du bienheureux Nicolas de Fourque-Palene.

#### CORRECTIONS.

Ag. 4. lig. 35. aprés Noël. ôtez le point, & mettez une virgule. Pag. 18. lig. 19. vii gueur li/ez rigueur. P. 127. lig. 13. avant fandales mettez les. Pag. 128. lig. 37. effacez Jules, & mettez Clement VII. Pag. 148. lig. 14. charité, mettez chasteté. Pag. 731. lig. 3. Dassiz, mettez Dassiz & effacez & qui sut ensuite Archevêque de Toulouse. Pag. 177. lig. 7. aprés ville, effacez Jean Dassiz. Pag. 243. lig. 8. qu'il, lifez qu'elle. Pag. 281. lig. 3. du titre du Chapitre 39. & aux endroits du même Chapitre eù il y a Casalanz, lisez Calasanz. Pag. 369. absous. L'Arrest, lisez, absous, l'Arrest, P. 3334 lig. 27. 1620. lisez 1629.

À 7 ¥

## A PARIS,

De l'Imprimerie de JEAN-BAPTISTE COIGNARD, Imprimeur ordinaire du Roy.

M. DCCXV.

m 💉

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

# This book is under no circumstances to be taken from the Building

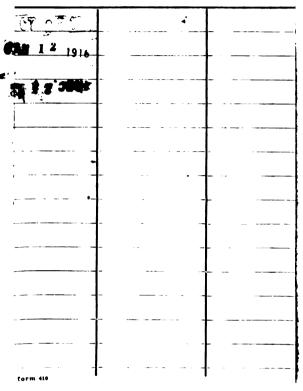



